

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com



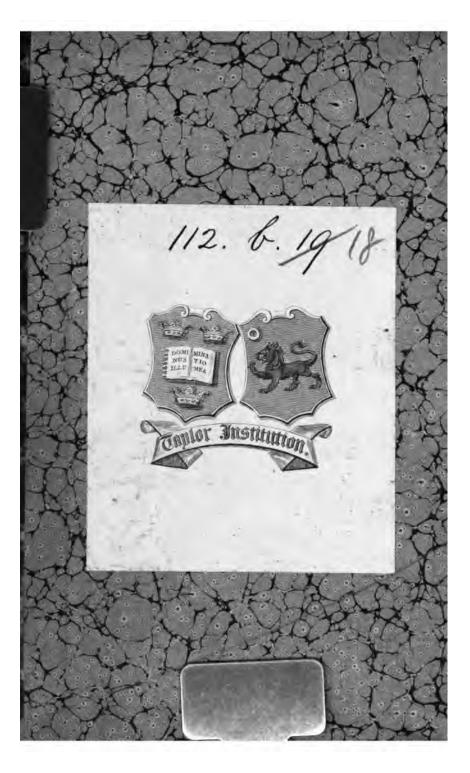

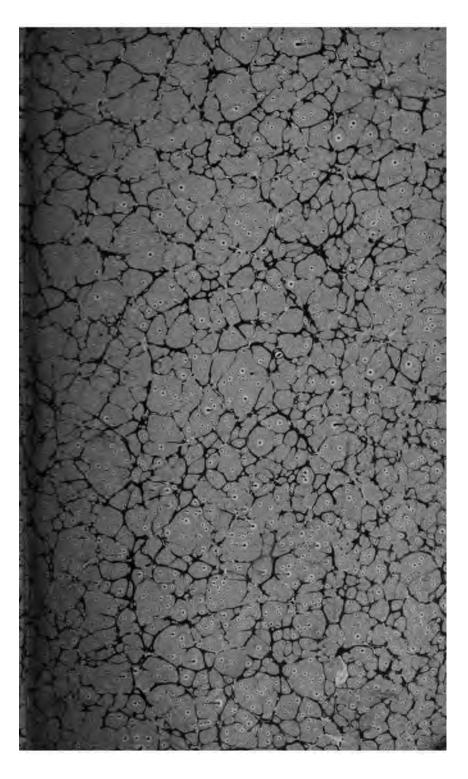



.

.

|   |   | • |   |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   | • |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   | • |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   | • |
|   |   |   |   |
| • |   |   |   |
|   |   |   | • |
|   | • |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

# L'ART DE VÉRIFIER LES DATES DES FAITS HISTORIQUES, DES CHARTES, DES CHRONIQUES.

ET AUTRES ANCIENS MONUMENTS,
DEPUIS LA NAISSANCE DE NOTRE-SEIGNEUR.

Cet ouvrage se trouve aussi:

Chez ARTHUS-BERTRAND, libraire, rue Hauteseuille,

# L'ART

# DE VÉRIFIER LES DATES

# DES FAITS HISTORIQUES,

DES CHARTES, DES CHRONIQUES.

ET AUTRES ANCIENS MONUMENTS,

DEPUIS LA NAISSANCE DE NOTRE-SEIGNEUR,

Par le moyen d'une Table Chronologique, où l'on trouve les Olympiades, les Années de J. C., de l'Ere Julienne ou de Jules César, des Ères d'Alexandrie et de Constantinople, de l'Ère des Séleucides, de l'Ère Césaréenne d'Antioche, de l'Ère d'Espagne, de l'Ère des Martyrs, de l'Hégire; les Indictions, le Cycle Pascal, les Cycles Solaire et Lunaire, le Térme Pascal, les Paques, les Épactes, et la Chronologie des Étioses;

Avec deux Calendriers Perpétuels, le Glossaire des Dates; le Catalogue des Saints; le Calendrier des Juifs; la Chronologie historique du Nouveau Testament; celle des Conciles, des Papes, des quatre Patriarches d'Orient, des Empereurs Romains. Grecs; des Rois des Huns, des Vandales, des Goths, des Lömbards, des Bulgares de Jérusalem, de Chypre; des Princes d'Antioche; des Comtes de Tripoli; des Rois des Parthes, des Perses, d'Arménie; des Califes, des Sultans d'Iconium, d'Alep, de Damas; des Empereurs Ottomans; des Schahs de Perse; des Grands-Maîtres de Malte, du Temple; de tous les Souverains de l'Europe; des Empereurs de la Chine; des grands Feudataires de France, d'Allemagne, d'Italie; des Républiques de Venise, de Gènes, des Provinces-Unies, etc., etc., etc., etc.

PAR UN RELIGIEUX DE LA CONGRÉGATION DE SAINT-MAUR;

Réimprimé avec des corrections et annotations, et continué jusqu'à nos jours,

Par M. DE SAINT-ALLAIS, chevalier de plusieurs Ordres, auteur de l'Histoire généalogique des Maisons souveraines de l'Europe.

TOME TREIZIÈME.

# A PARIS,

RUE DE LA VRILLIÈRE, N°. 10, PRÈS LA BANQUE.

YALADE, IMPRIMEUR DU ROI, RUE COQUILLIÈRE.

# L'ART

DE

# VÉRIFIER LES DATES.

# CHRONOLOGIE HISTORIQUE

DES

# DUCS DE NORMANDIE.

LETTE portion de la Gaule celtique, qu'on nomme aujourd'hui Normandie, était divisée, lorsque Jules-César en fit la conquête par ses lieutenants, en onze cités, dont la dernière était composée des îles voisines. Auguste réduisit ces cités à sept, qui furent attribuées à la deuxième Lyonnaise, dans la division des Gaules qui fut faite sous l'empire d'Honorius. Les Français ayant conquis les Gaules, cette province fit partie de la Neustrie sous les rois Mérovingiens. Par le partage que firent entre eux les enfants de Louis le Débonnaire. elle tomba dans le lot de Charles le Chauve. Ce prince en donna le commandement, avec celui de tous les pays voisins situés entre la Seine et la Loire, à Robert, tige des Capétiens ; c'est ce qu'on nomma pour lors le duché de France. Robert mérita le surnom de Fort, par ses exploits. Sa valeur toutefois, et celle de ses successeurs, fut insuffisante pour arrêter les courses d'un peuple sorti du Danemarck et de la Norwège , qu'on appella Normands , c'est-à-dire gens du Nord. Depuis pres de cent ans , ces barbares venaient fréquemment ravager les côtes, de France, puis s'en retournaient chargés de dépouilles. Mais après la bataille de Fontenai, qui moissonna tant de milliers de Français, le royaumeétant épuisé et hors d'état de leur résister, ils firent des courses jusque dans le cœur de la France, portèrent le fer et le feu dans les provinces les plus reculées, et enfin s'établirent

dans celle qui porte aujourd'hui leur nom.

Cette province, bornée à l'est par la Picardie et l'Île de France, au nord par la Manche, à l'ouest par l'Océan, au sud par le Perche, le Maine et une partie de la Bretagne, a de longueur environ 60 lieues sur 32 de largeur. Elle comprend sept évêchés, Rouen, Bayeux, Avranches, Evreux, Séez, Lisieux et Coutances; et se divise en trois généralités. Rouen, Caen et Alençon. Pour ce qui concerne l'ordre judiciaire, la Normandie se partage en sept grands bailliages, chaque bailliage en vicomtés, chaque vicomté en sergenteries, et chaque sergenterie en plus ou moins de paroisses, à proportion de son étendue. Ces sergenteries sont des fiefs relevants du roi, dont les propriétaires sont tenus de rendre aveu à la chambre des comptes. Elles ne donnent point d'autre droit que celui de commettre à bail, pour un certain prix, un ou plusieurs sergents dans les paroisses qui dépendent de la sergenterie. (Tous ces détails sont sous la date de 1787.)

# ROLLON, DIT AUSSI RAOUL, ROU ET RO, ENSUITE ROBERT, PREMIER DUC DE NORMANDIE.

L'an 876, suivant la Chronique de Bretagne, ROLLON, fils du comte Regnald, surnommé le Riche, étant sorti de Norwège après avoir eu, pendant cinq ans, de grands démêlés avec Harald, roi de Danemarck, fait une descente, par l'Escaut, dans les Pays-Bas, qu'il désole; puis étant remonté sur sa flotte, il la conduit, par l'embouchure de la Seine. dans la Neustrie, et s'avance jusqu'à Rouen. Les habitants de cette ville lui députent leur archevêque pour traiter avec lui. Rollon, ayant reçu la ville à composition, continue de remonter la Seine peut-être jusque dans la Bourgogne, pillant et saccageant toutes les villes qu'il rencontre sur sa route. Neuf ans après, il fit une nouvelle descente dans la Neustrie, et vint assiéger Paris vers la fin d'octobre 885. La brave résistance des Parisiens, commandés par Eudes, comte de Paris, et depuis roi de France, l'obligea de lever le nége le 30 novembre de l'année suivante, après avoir néanmoins fait un traité avec l'empereur Charles le Gros. De

Paris il poussa jusqu'à Auxerre, où il brûla l'abbaye de Saint-Germain. S'étant rendu ensuite maître de Meaux, de Troyes. de Toul, de Verdun, et d'autres villes qu'il livra au pillage et aux flammes, il revint devant Paris l'an 889. Eudes marcha à sa rencontre, et le défit, le 24 juin, dans le bois de Montfaucon. Cet échec ne l'empêcha pas de prendre Saint-Lo l'année suivante, Bayeux en 891, Evreux en 892, après quoi il s'embarqua, la même année, pour passer en Angleterre. On le voit, l'an 895, reparaître en France, où le succès de ses armes répand une nouvelle consternation. Il est battu, l'an qui, devant Chartres, dont il faisait le siège, et mis en fuite, le samedi 20 juillet, par Richard, duc de Bourgogne, Eblés, comte de Poitiers, et Robert, duc de France, qui lui tuent 68,000 hommes. (Hugo Floriac.) Habile et prompt à réparer ses pertes, il fait de nouveaux progrès qui determinent enfin le roi Charles le Simple à lui faire des propositions de paix. Francon, archevêque de Rouen, en fut le porteur : elles furent agréées, et le traité fut conclu à Saînt-Clair-sur-Epte. Le roi céda au prince normand cette partie de la Neustrie qui s'étend au nord de la Seine, depuis l'Andèle jusqu'à l'Océan; pour la posséder, lui et ses descendants. à titre de duché relevant de sa couronne. Charles lui accorda de plus Gisle, ou Gisèle, sa fillé, en mariage : le tout & condition de recevoir le bapteme. La condition fut remplie l'an qua. Rollon prit au baptême, qu'il reçut des mains de l'archevêque de Rouen, le nom de Robert, qui lui fut donné par Robert, duc de France, son parrain. Cette cérémonie avait été précédée de l'hommage, dont une des formalités était de baiser le pied du roi. Le fier Rollon dédaigna de faire, en personne, cet acte humiliant, et l'officier qui le fit pour lui leva si haut le pied du monarque, qu'il le fit tomber en arrière. Telle était la triste situation des affaires, qu'on feignit de prendre cette insolence pour une mal-adresse qui n'apprêta qu'à rire. Les Normands, imitant l'exemple de leur prince, s'empressèrent de recevoir le baptême. « Le moine » de Saint-Gal, dit un moderne, rapporte qu'un jour ils » se présentèrent en si grand nombre, qu'il ne se trouva pas » assez d'habits, tels qu'on en donnait alors aux néophites, » pour tant de personnes. On en fit à la hâte d'assez grossiers. "Un seigneur normand, à qui on en donna un de cette es-» pèce, le refusa et dit tout en colère : Garde ta casaque pour a des bouviers. Voilà, grâce au ciel, la vingtième fois que je me fais baptiser; jamais on n'avait eu l'insolence de m'offrir vareilles » guenilles » Là-dessus l'observateur n'hésite pas à dire qu'en général, c'étaient d'étranges Chrétiens que ces Normands convertis.

Nous ne connaissons point de logique qui autorise à conclure ainsi du particulier au général. Il y a plus, le fait dont il s'agit ne regarde point les Normands sujets de Rollon, mais d'autres Normands, qui vinrant en France sous le regne de Louis le Deponnaire. (Voy. le moine de Saint-Gal dans Duchesne, t. 11, p. 134.) L'an 923, Bollon, voyant la couronne de France usurpée par flaoul, se jette dans le Beauvaisis qu'il dévaste. Raoul entre, par represailles, dans la Normandie, où il met tout à feu et à sang. L'année suivante, les deux princes font la paix, et Rollon y gagne le Bessin, qui lui fut cede par Raoul, avec une partie du Maine. Rollon, épuisé de fatigues et accablé par le poids des années, abdique, l'an 927, en faveur de Guillaume, son fils. Cette abdication se fit en présence des seigneurs de Normandie, à qui Rollon dit ces paroles remarquables: « C'est à moi de mettre mon fils à ma place, et à » vous de lui garder fidélité » (Willelm. Gemm.) Rollon était encore en vie l'année suivante, selon Frodoard, et vécut même un lustre, ou cinq ans, depuis son abdication, suivant Guillaume de Jumiège. C'est donc une erreur visible, dans Ordéric Vital, de placer sa mort, comme il fait, en 917. Rollon gouverna son peuple avec tant de sagesse, que son nom, invoqué contre quelqu'un l'obligeait de se présenter devant les juges. C'est l'origine, suivant la plus commune opinion, du fameux cri de haro, qui est encore aujourd'hui (1787) en usage dans la Normandie. Les lois qu'il fit contre le vol furent observées si exactement, qu'on n'osait même ramasser ce qu'on rencontrait par hasard, dans la crainte de passer pour l'avoir volé; sur quoi l'on raconte qu'un jour ce prince ayant suspendu un de ses bracelets aux branches d'un chêne, sous lequel il s'était reposé dans une partie de chasse, et l'ayant oublié. ce bracelet y resta trois ans, sans que personne eut la hardiesse. de l'enlever, tant on était persuadé que rien ne pouvait échapper aux recherches et à la sévérité de Rollon. On rapporte à ce prince l'institution de l'échiquier, où parlement ambulatoire, qui fut depuis rendu sédentaire à Rouen. Rollon avait. épousé, 10. POPE, ou PAPIE, fille du comte Bérenger (et non de Waleran, comte de Vexin), qu'il répudia pour épouser la fille de Charles le Simple. Celle-ci étant morte, vers l'an 919, des mauvais traitements, dit-on, de son mari, qui ne l'aimait, pas parce qu'elle était française. Rollon reprit Pope, dont il eut Guillaume et Adèle, dite aussi Heloys et Gerloc (trois, noms de la même personne, femme de Guillaume, Tête-, d'Etoupe, comte de Poitiers. Le cri de guerre des Normands, était Dien air. Dieu aide.

## GUILLAUME I, DIT LONGUE-ÉPÉE.

927. GUILLAUME I, successeur de Rollon, son père, signalale commencement de son règne par divers exploits contre les Bretons, qui avaient à leur tête les comtes Bérenger et Alain. Vainqueur de l'un et de l'autre, il reçut en grâce le premier, et obligea l'autre à se réfugier en Angleterre, d'où il ne revint

qu'en 036.

Guillaume, l'an 933, fait hommage au roi Baoul, qui lui donne les terres des Bretons, situées sur la côte maritime, c'està-dire l'Avranchin et le Cotentin, (Frodoard,) Riulfe, comte, de Coutances, se révolte contre son nouveau suzerain; Guillaume vient fondre sur les rebelles, dont il massacre un grand, nombre; Riulfe se sauve avec peine. Le lieu du combat s'appela. depuis le pré de la bataille. (Willelm. Gemmetic., liv. 3, ch. 2.) Guillaume, l'an 936, accompagné de Hugues le Grand et d'Herbert, comte de Vermandois, va recevoir à Boulogne le nouveau. roi Louis d'Outre-mer, qu'ils avaient fait revenir d'Angleterre, le conduit à Laon, et assiste à son couronnement. Mais s'étant. brouillé, l'an 939, avec ce prince, il entre dans la ligne formée contre lui par Hugues le Grand et Herbert, comptant pour rien l'excommunication prononcée contre les rebelles, par les, évêques qui étaient avec le roi. Cette révolte ne fut pas durable. et la paix se fit le 1er, juillet de la même année. (Frodoard, Chron.) Peu de tems après, Guillaume marche au secopre d'Herluin, à qui Arnoul, comte de Flandre, avait enlevé la forteresse de Montreuil. Il emporte d'emblée la place, et la rend à Herluin.

Guillaume ayant fait une nouvelle ligue, en 940, avec Hugues le Grand et le comte Herbert contre le roi, ils assiégent ensemble Reims, qu'ils prennent au bout de six jours, chassent. l'archevêque Artand, et mettent à sa place Il ugues, fils de Herbert. Réconcilié avec le roi, Guillaume, l'an 944, le recoit, magnifiquement à Rouen, et s'entremet enquite pour faire la paix de ce monarque avec Otton, roi de Germanie. Il se rend 📜 l'année suivante, à Péquigni-sur-Somme, pour une entrevue: qu'Arnoul, comte de Flandre, lui avait demandée. Ces deux, princes s'y junent une amitié inviolable. Mai, au sortie de la conference, Arnoul fait assassiner le duc, le 17 décembre, part un nommé Balzon, ou Blazon, dit le Court, son chambrier, et, cela pour, se venger de la prise de Montrevil. (Iper., Chr. S., Bertin, part, IV, ch. 23.) Guillaume avait épousé, à la denoise a dit Guillaume de Jumiège, Sprote, fille très-noble, dont ib eut Richard, qui suit. Le même historien, ajoute qu'il la réput dia ensuite pour épouser LEUTGARDE, fille de Herbert II, comte de Vermandois, qui lui survécut, ét donna sa main ensuite à Thibaut le Tricheur, comte de Blois. Un moderne confond mal propos cette seconde femme avec la première.

## RICHARD I, SURNOMMÉ SANS-PEUR.

943. RICHARD I, né l'an 933, succède à Guillaume, son' père, sous la tutelle de quatre seigneurs, nommés dans une assemblée de la noblesse de Normandie et de Bretagne. Peu de jours après son inauguration, Louis d'Outre-mer, roi de France, vient à Rouen, où il est reçu avec de grands honneurs. Ayant fait venir, en sa présence, le jeune duc, il déclare à ses tuteurs le dessein où il est de l'emmener, pour le faire élever sous ses yeux avec des seigneurs de son âge. Cette nouvelle, s'étant repandue dans la ville, y jette la consternation. Les citoyens, mêlés avec des bandes de soldats, entrent avec impétuosité dans le palais l'épée à la main, pour s'opposer au dessein du roi. Mais leur fureur se calme à la vue de Richard, que le roi tient entre ses bras, comme un père tiendrait son fils, et qu'il promet de leur rendre, après lui avoir donné une éducation convenable à sa naissance et à sa destination. Pour leur ôter toute défiance, il donne à cet enfant l'investiture de la Normandie, après avoir reçu de lui l'hommage et le serment de fidélité. Les Normands alors consentent, sans défiance, qu'il parte avec le roi pour Laon. Arrivé dans cette ville, Louis reçoit d'Arnoul, comte de Flandre, un présent de dix mille livres en or, avec une lettre, par laquelle il lui conseille d'enfermer le jeune duc dans une étroite prison, de lui brûler les jarrets, et de faire ensuite la guerre aux Normands, pour les contraindre à retourner dans le pays d'où ils étaient venns. Richard, voyant l'esprit du roi changé à son égard, contrefait le malade par le conseil d'Osmond, son ' gouverneur. Profitant ensuite de la négligence des gardes de son maître, ce fidèle serviteur, après l'avoir tiré de son lit, et l'avoir soigneusement enveloppé dans un paquet de hardes, l'emporte sur ses épaules hors de la ville, puis, l'ayant mis sur un cheval, le mêne en diligence à Couci, et de la à Senlis. (Willelm. Gemmet.) Louis, se voyant ainsi dupé, se concerte avec Hugues le Grand pour dépouiller le jeune duc à force ouverte. Il entre en Normandie par le pays de Caux, tandis que Hugues y pénètre par l'Evressin. Mais, au milieu des conquêtes rapides qu'ils font de part et d'autre, Bernard le Danois, l'un des tuteurs de Richard, sème adroitement la discorde entre eux. Hugues, mécontent du roi, se retire avec ses troupes, et le laisse dans un embarras qui augmenta bientôt par

l'arrivée d'Aigrold, roi de Danemarck. C'était encore Bernard le Danois qui avait engagé ce prince à venir au secours de Richard. Aigrold aborde, l'an 945, avec une flotte nombreuse, sur les côtes de Normandie. Louis, qui ne s'attendait pas à cette descente, part de Rouen, où il était alors, pour aller s'aboucher avec le prince danois au gué d'Herluin, sur la Dive. Dans l'entrevue, on se prend de paroles; les troupes des deux côtés. en viennent aux mains; le roi de France se sauve à Rouen, où il est arrêté et fait prisonnier. Hugues le rachète, et le remet entre les mains de Thibaut I, comte de Blois, qui lui fait essuyer encore un an de captivité. La paix se fait, l'an 946, à Saint-Clair-sur-Epte, entre Louis et Richard, qui rend un nouvel hommage au monarque, et reçoit ensuite celui de ses vassaux. Un historien du treizième siècle (inter Script. Norman., page 316), parlant de cette paix, dit « qu'elle procura aux Normands une augmentation de territoire depuis l'Andelle » jusqu'à l'Epte, ou même, selon d'autres, ajoute-t-il, jus- qu'à l'Oise. Il fut aussi réglé pour lors, continue-t-il, que le duc de Normandie ne devait au roi de France aucun ser-» vice militaire, et qu'il ne lui en rendrait point, à moins que ce monarque ne lui donnât en France un fief qui l'exigeât. C'est pourquoi le duc de Normandie se contente de faire » hommage de son duché au roi de France et de lui promettre » fidélité sur sa vie et sur le fief qu'il possède ; de même aussi le roi de France promet au duc fidélité sur sa vie et sur tout. » ce qui lui appartient : ainsi toute la différence qui est entre » eux, c'est que le roi ne fait pas hommage au duc comme le » duc le fait au roi. » La paix dont nous venons de parler fut de courte durée. Hugues ayant fiancé sa fille à Richard, cette alliance donna de l'ombrage au roi de France, et réveilla les inquietudes du comte de Flandre, en lui faisant craindre que Richard ne lui redemandat le sang de son père. Louis et Arnoul, s'étant communiqué leurs soupçons, formèrent contre Richard et Hugues une confédération, dans laquelle ils firent entrer Otton I, roi de Germanie, beau-frère de Louis. Tandis qu'ils ravagent les terres de Hugues, Conrad, roi de Bourgogne, vient se joindre à eux, et ces quatre alliés vont faire le siège de Paris, dont le comté appartenait à Hugues. Ayant échoué dans cette entreprise, le comte de Flandre les mène devant Rouen. où ils essuient un nouveau revers. Après divers assauts soutenus vigoureusement, la rigueur de l'hiver où l'on était alors les oblige à décamper. Richard les poursuit dans leur retraite, et taille en pièces une partie de leur arrière-garde. Ceci est du commencement de l'an 954, puisque Guil. de Jumiège termine le récit qu'il en fait par ces paroles : Hic Ludovici Regis

finis non multo post hominem, post multos morrores, exuentis. Lothaire, successeur de Louis, herita de la haine de son père contre les Normands. Mais les preuves de valeur que Richard avait données, et qui lui avaient deja valu le surnom de Sanspeur, tenaient en suspens les mauvaises dispositions du roi. Thibaut le Tricheur, comte de Chartres, vint à bout de les mettre en exercise par le canal de la reine Gerberge, qu'il avait gagnée. Cette princesse, vivement persuadée par ses discours que la sûreté du roi son fils et la tranquissité du royaume dépendaient de la ruine du duc de Normandie, engagea Brunon, son frère, archevêque de Cologne, à se rendre auprès d'elle pour concerter avec lui des moyens sûrs de se saisir de Richard. Brunon, se donnant pour médiateur entre le roi et le duc, fait proposer à celui-ci une conférence à Amiens, pour y concluré un traité de paix solide. Le duc, s'étant mis en marche pour le rendez-vous, est arrêté sur la route par deux chevaliers qui l'avertissent du danger qu'il court. Il revint sur ses pas; et Brunon, dit le même, voyant son artifice découvert, s'en retourne confus à Cologne. Ce mauvais succès n'empêcha pas le roi de tendre un nouveau piége au duc en lui faisant proposer une autre entrevue pour le même objet sur la rivière d'Eaune. Richard promet de s'y rendre; mais, craignant la surprise, au Reu d'un simple cortège il y mene son armée avec lui. La précaution était sage. Le roi l'attendait en effet avec le comte de Chartes, le comte de Flandre ( c'était Arnoul le Jeune, et non pas Baudouin, comme le marque Guil. de Jum.) et Geoffroi, comte d'Anjou, chacun à la tête d'un corps de troupes, pour s'assurer de sa personne. Dès qu'ils l'aperçoivent de l'autre côté de la rivière, ils se mettent en mouvement pour la passer. afin d'exécuter leur dessein. Le duc, inférieur en forces, se bat en retraite, et retourne en diligence avec son armée, par des' chemins détournés, à Rouen. Lothaire et Thibaut, furieux d'avoir manqué leur coup, se séparent; et, quelque tems après. étant rentrés en Normandie, ils se rendent maîtres d'Evreux par la trahison de Gilbert' Machel. Le duc rend la pareille au' comte par une irruption qu'il fait dans le Chartrain, où il commet de grands dégâts. Thibaut, ayant leve une armée, vint camper jusqu'aux portes de Rouen. Le duc, irrité de cette bravade, lui livre bataille et le met en fuite. Cependant Harald, prince danois, que Richard avait secrètement appelé à son secours, arrivait avec sa flotte. Ayant debarque par la Seine, il va porter la désolation sur les terres de France. Lothaire, alors, et' Thibaut vont trouver le duc de Normandie et lui font satisfaction. Il restait à congédier les Danois. Richard donna des terres' en Normandie à ceux qui voulurent se faire baptiser, et fit conduire les autres, par mer, en Espagne, où ils firent d'horri-

bles ravages.

L'an 987, après la mort du roi Louis V, le duc Richard fut un de ceux qui contribuèrent le plus à faire placer sur le trône de France Hugues Capet, qui avait été son pupille et dont ilétait beau-frère. Depuis cette élection, Richard fut tranquille, et ne s'occupa plus que de bonnes œuvres. Il mourut le 20 novembre 906 à Fécamp, dont il avait fait bâtir l'église. Ce prince avait épousé, 1º,, l'an 956, EMME, fille de Hugues le Grand, duc de France et de Bourgogne, dont il n'eut point d'enfants & 20. GONNOR, qui fut long-tems sa concubine, et dont il eut Richard, qui suit; Robert, archevêque de Rouen; un autre Robert, mort peu de jours après son baptême, et enterré à Fecamp; Geoffroi, comte d'Eu et de Brionne; Guillaume, comte d'Hième, puis d'Eu, avec quatre filles; Mahaut, qu'Eudes II. comte de Champagne, épousa, en premières noces; Emme, mariée, 10., l'an 1002, à Ethelred II, roi d'Angleterre; 20., en 1027, à Canut, roi d'Angleterre et de Danemarck; Havoise, femme de Geoffroi I, duc de Bretagne; et Beatrix, femme d'Ebles', vicomte de Turenne, comme le prouve Baluze (Hist. Tutel., liv. 2, c. 13), contre Geoffroi du Vigeois, qui la donne pour l'épouse d'Archambaud, père d'Ebles. La duchesse Gonnor finit ses jours en 1031.

## RICHARD II, DIT LE BON.

996. RICHARD II, surnommé LE Bon, succède à Richard I, son père. Au commencement de son règne, il y eut un sou-lèvement dans ses états, occasionné par la trop grande auto-tité qu'il avait donnée à la noblesse, qui en abusa, en opprimant le peuple. Après avoir calmé les esprits, il fut obligé, l'an 997, de prendre les armes pour mettre à la raison le comte d'Hième, son frère, qui refusait de lui rendre hommage. Le comte est arrêté et mis en prison, d'où il s'échappa par le moyen d'une corde qu'on lui avait mise dans une bouteille. (Willelm. Gemmet., liv. 5.)

Richard avait du zele pour la religion. L'an 1001, à force de prières, il engage Guillaume, abbé de Saint-Benigne de Dijon, à lui amener des religieux de son monastère, pour les mettre à la place des chanoines qui desservaient alors l'église de Fécamp. Tandis qu'il travaille à la construction des lieux réguliers, il convoque Robert, archevêque de Rouen, avec ses six suffragants et les principaux seigneurs de Normandie, pour leur communiquer le dessein qu'il a désempter ce monastère de la juridiction épiscopale. Toute 'assembléé non-seulement

, XIII

donna son consentement à cette exemption, mais elle y ajouité douze églises de la dépendance de l'abbaye; et ce privilége fut confirmé par un diplome auquel tous les assistants sous-crivirent pour le mettre à l'abri de toute contradiction : le duc le fit ratifier, le 4 mai 1006, par le roi Robert, puis maelques anuées après par le pape Benoît VIII. (Gall. Christa

tome XI . col. 202 et 203.)

Ethelped II, roi d'Angletarre, ayant formé le dessein d'exterrainer les Danois qui opprimalent son pays, résolut de porter en même-tems la guerre en Normandie, dans la crainte que le duc son beau-frère, leur allie naturel, ne vint à leur accours. Ce for le motif qui le porta, l'an 1003, à faire partir une flotte pour ravager la Normandie. Elle débarque à Harfleur; mais Néel de Saint-Sauveur, vicomte du Cotentin, épargne aux Anglais la peine d'avancer plus loin. Ayant assemble les habitants du pays , il marche à l'emienn , et en taille en pièces une partie. Le reste, s'étant jeté avec préripitation dans les vaisseaux de leur flotte, se retire en Angleterre. ( Willelm. Gemmi liv. 5, chap. 4. ) Richard ent ensuite un démêlé avec Eudes, comte de Chartres et de Blois. Pour le réduire, il fit venir à son secours Lagman, roi de Suède, et Ololis, roi de Norwège, sur l'avis qu'il ent que Robert, roi de France favorissit le counte de Chartres. Mais Robert ne voulant point s'attirer sur les bras ces princes étrangers, engagea le comte à s'accommoder avec le duc de Normandie. (Voy. les comtes de Dreux.) Le fruit de cette expédition fut dans l'ordre de la Providence, le salut éternel d'Olaüs, qui embrassa le christianisme, et qui de retour dans son royanme, fut martyrisé par ses sujets, ayant mieux aimé mourir que de renoucer à la religion chrétienne. (Willelm. Gemmet. hv. 5.) La vaix faite entre le duc Richard et le comte de Blois ne fut pas de longue durée. Bichard ayant construit le château de Tillières. près de Verneuil; Budes, l'an 1006, vint avec Hugues, comte du Maine, se présente devant cette place pour la détruire. Mais ils furent battus, et obligés de prendre houteusement la Suite. Richard fut d'un grand secours à Robert, roi de France. en différentes espéditions où il l'accompagne. Plusieurs mohuments attentent que ce duc mourut le 23 août 1027, dans son palais à Féesmp. Guillaume de Jumiège (did.) met sa mort en 1026, ainsi qu'un historion un pou plus ancien. (Acta SS: Bened. sec. 3, pag. 370.) A l'égard du jour, il est marqué au 22 sont dans le Nécrologe de Saint-Germain-des-Prés. Richard avait épousé, 10. Juaire, fille de Coman le Tort, comte de Rennes, morte l'an 1617, dont il ent Richard, qui suit; Robert, comte d'Hiême; Guillaume, moine de Fécamp; Alix,

mariée à Renaud I, comte de Bourgogne; et Eléonore, femme de Beaudoin IV, comte de Flandre. 2º. L'an 1017, il prit en secondes noces Estrite, ou Marguerite, fille de Suénon, roi de Danesparck, qu'il répudia ensuite, et qui épousa depuis le comte Ulph, Anglais. (De ce second mariage d'Estrite descendent les rois de Danemarck de la moyenne race. ) 3º. 11 fit un dernier mariage avec POPIE, ou PAPIE, qui lui donna Guillaume, comte d'Arques, et Mauger, archevêque de Rouen. Quelques-uns donnent encore à Richard pour fille, mais sans nommer va mère, Adèle, femme d'Etienne II, comte de Chamé pagne. Albéric de Trois Fontaines rapporte que le duc Richard. lorsqu'il était à Fécamp, se dérobait la nuit à ses courtisants. pour assister aux matines de l'abbaye; sur quoi il raconte que ce prince ayant une nuit trouvé les portes de l'église fermées, et les ayant ouvertes de force, le sacristain, que le bruit éveilla, vint sur lui, le prit par les cheveux, sans le connaître, et lui donne plusieurs coups de poing, qu'il reçut sans mot dire. Le lendemain, ajoute l'historien, le duc ayant fait venir le sacristain, le loua de sa vigilance, et donna à la sacristie une terre produisant du bon vin pour les messes. Ce même duc, suivant Glabert (liv. 1, chap. 4), à l'exemple de ses prédécesseurs, facilitait les pélerinages de ses sujets à la Terre-Sainte, et tous les ans il arrivait des moines de l'Orient, qui s'en retournaient chargés d'aumômes considérables qu'il leur faisait. Il savoya une tois jusqu'à cept livres d'or au Saint-Sépulcre.

#### RICHARD III.

1026 ou 1027. RICHARD III, fils de Richard II et de Judith. succéda à son père dans le duché de Normandie. Il y eut d'abord de la mésintelligence entre lui et Robert, son frère; mais, par l'entremise des seigneurs, ils se réconcilièrent. La mort subite de Richard, qui suivit de près cette réconciliation, fit juger qu'elle n'avait pas été sincère, parce qu'on crut (peut-être faussement) que Robert l'avait fait empoisonner. Richard mourut, suivant D. Mabillon, le 6 août de la première année de son règne, ou la seconde selon Ordéric Vital, laissant un fils naturel. Nicolas, que son oncle Robert obligea de se faire moise à Fécamp, où son père fut enterré, et qui, en 1042, devint abbé de Saint-Ouen, étant encore fort jeune. Abèle ou Adelaübe, fille du roi Robert, que l'ancienne édition dit femme de Richard, en 1026, paraît no lui avoir été que fiancée, attendu qu'elle est dite encore enfant, par Heriman de Tournai, lorsqu'après la mort de Richard, elle épouss, l'an soas, Baudonin V. comte de Flandre.

## ROBERT I, DIT LE MAGNIFIQUE ET LE DIABLE.

1027 ou 1028. ROBERT, comte d'Hiémes, successeur de Richard III, son frère, au duché de Normandie, et déjà fameux par ses exploits, mérita par sa libéralité le surnom de MAGNIFIQUE, et celui de DIABLE, par sa manière de faire la guerre. Sa maxime était qu'il fallait la pousser à toute outrance pour la terminer promptement, ou ne point la déclarer. La première qu'il eut sut contre Robert, son oncle, archevêque de Rouen, qu'il obligea, l'an 1028, de se retirer en France, après lui avoir enlevé la ville d'Evreux, dont il était comte. (Voy. les comtes d'Eoreux.) Cette guerre fut suivie d'une autre contre l'évêque de Bayeux, soutenu des comtes du Perche et d'Alencon. Le duc força ces rebelles à venir lui demander pardon. L'an 1030, après les plus beaux exploits, il rétablit Baudouin IV, comte de Flandre, son beau-frère, que son propre fils avait dépouillé de ses états. Il ne fut pas moins utile, l'année suivante, au nouveau roi de France, Henri I, que la reine Constance, sa mère, voulait renverser du trône où il était à peine monté, pour y placer Robert, son second fils, comme plus docile à ses volontés. Elle disait, pour justifier cette injuste préférence, que tel avait été le vœu du monarque. son époux, en mourant, Le parti formé contre Henri était si violent, qu'il fut contraint de se sauver, lui douzième, en Normandie, et là, d'implorer le secours du duc Robert, son véritable ami. Le duc le reçut à Fécamp; et après l'avoir équipé d'armes et de chevaux, il l'envoya à son oncle Mauger, comte de Corbeil, qu'il chargea d'entrer à main armée sur les terres des ennemis du monarque, et d'y mettre tout à feu et à sang. Il écrivit, en même tems aux commandants des places de Normandie, voisines de la France, avec ordre de faire des courses jusqu'aux portes des villes révoltées, de ravager les campagnes, et de faire main-basse sur tout ce qu'ils rencontreraient. Henri, avec ces secours et ceux que lui amenèrent ses vassaux fidèles, fit des progrès si éclatants et si rapides, que la reine se vit réduite à lui demander la paix. Quod cernens Constantiu, dit un auteur du tems, mox ab ev dextram expetiit, et deinceps quoad vixit tempore sibi fidelis extitit. (Duchesne, tom. IV, pag. 148.) Henri, pour reconnaître les services que lui avait rendus le duc de Normandie, lui céda Chaumant, Pontoise, et tout le Vexin français : source de haine et de guerre pour la suite. (Bouquet, tom. X, pag. 276.) Robert, la même année ou la suivante, marche contre Alain, comte de Bretague, qui refusait de lui rendre hommage. Le succès de ses armes réduisit

le comte, dans la seconde campagne, à prendre le parti de la soumission.

Le roi de France ne fut pas le seul monarque persécuté. dont Robert prit la défense. L'an 1034, il s'embarqua sur une flotte considérable, pour aller replacer sur le trône d'Angleterre ses deux cousins, Alfred et Edouard, chassés par le roi Canut. La flotte fut battue par la tempête, et obligée de se retirer près de l'île de Jersei. Canut, malgré cet échec des Normands, ne laissa pas de négocier la paix avec Robert, et lui fit offrir la moitié de l'Angleterre pour les deux princes qu'il protégeait. (Voy. les rois d'Angleterre.) Une vie passée dans le tumulte des armes et les désordres qu'elle entraîne, causa des remords à Robert le Diable sur le retour de l'âge. Pour expier ses crimes, il ne jugea point de moyen plus sûr, que le pelerinage de Jérusalem. C'était la dévotion à la mode. Il l'entreprit en 1035, et le fit en partie nud-pieds. Avant pris sa route par l'Italie, il fit une entrée magnifique à Rome. Les anciennes chroniques racontent qu'avant d'arriver en cette ville, il sit ferrer d'or sa mule, avec défense à ses gens de ramasser les fers s'ils venaient à tomber, comme il avint, disent-elles. Le pape lui donna la croix, selon Jean Bromton, avec des lettres de recommandation pour l'empereur de Constantinople. N'ayant point trouvé de sièges pour s'asseoir à l'audience de ce prince, Robert et ses gens, après l'avoir salué profondément, laissèrent tomber leurs manteaux et s'assirent dessus. Mais ils refusèrent, en se retirant, de les reprendre, disant au chambellan, qui voulait les leur rendre, que l'usage des Normands n'était pas d'emporter leurs sièges avec eux. (Joan. Bromton., pag. 913.) Ce fut à Constantinople que le duc rencontra Foulques Nerra. comte d'Anjou, qui faisait le même pélerinage que lui, si l'on s'en rapporte à l'auteur du Gesta Cons. Andegae. Ils continuèrent la route de compagnie, suivant le même écrivain, conduits par des marchands d'Antioche, qui s'étaient offerts de leur servir de guides. Mais, au bout de quelques journées, Robert, accable de fatigues, fut obligé de se faire porter en litière par quatre maures. Un pelerin normand, qui revenait de la Terre-Sainte, l'ayant rencontré en cet équipage, lui demanda s'il n'avait rien à mander au pays. Tu diras, répond le duc, que tu m'as ou porter en paradis par quatre diables. Au retour de Jérusalem, Robert se trouve exposé à plusieurs embûches, et meurt empoisonné à Nicée, en Bithynie, le 2 juillet de la même année 1035. On l'enterra honorablement dans la basilique de Sainte-Marie de la même ville, où jamais on n'avait accordé la sépulture à aucun homme. Avant son départ, il avait désigné Pour son successeur, dans une assemblée des états de Norman-

die. Guillaume, son fils, qui lui était né d'Harlette, sa concubine; et, l'ayant mené ensuite à la cour du roi Henri, il l'avait laissé sous la garde et protection de ce monarque, et sous la conduite du comte Gilbert, Robert eur aussi une fille batarde, Adélaïde, femme d'Eudes de Champagne, fils du comte Étienne H et tige des comtes d'Aumale. Harlette, fille d'un pelletier de Falaise et concubine du duc Robert, se maria du vivant de ce prince, avec Harlevin, seigneur de (onteville, dont elle eut Odon, ou Eudes, depuiséveque de Bayeux, et Robert, comte de Mortain. Celui-ci, ayant épousé Mathilde de Montgomeri, eut de ce mariage un fils nommé Guillaume, lequel, avant été pris à la bataille de Tinchebrai, l'an 1106, fut emmené prisonnier en Angleterre, où il mourut; et trois filles, dont Emme, la dernière, devint semme de Guillaume IV, comte de Toulouse. (Robert du Mont.) On voit, dans le Cartulaire de Saint-Amand de Rouen, une charte du duc Bobert, où il appelle la Normandie son poyaume : Notum esse volumus cunctis regni nostri fidelibas. (Fed. 57, vol.)

## GUILLAUME II, DIT LE BATARD ET LE CONQUÉRANT.

1035. GUILLAUME II, fils paturel du duc Robert I, et d'Harlette, né à Falaise sur la fin de 1027, fut envoyé, après la mort de son père, par le roi Henri I, en Normandie, papr prendre possession de ce duché, à l'exception du Vexia francais, que ce monarque retint. Le défaut de sa naissance et son extrême jeunesse donnérent lieu à plusieurs conspirations qui se formèrent pour le dépouiller. Roger de Toéni, qui tirait son origine d'un oncle du duc Rollon, fut un des premiers qui s'élevèrent contre lui. Il avait un assez grand nombre de partisans; mais avant qu'il les cût rassemblés, il fut tué par un autre Roer, seigneur de Beaumont. Le sang de ce rehelle n'éteignit pas le feu de la révolte : il demeura caché sous la cendre , et éclata per des éruptions fréquentes, dont la plus dangereuse fut excitée par Gui, comte de Brione et de Vernon, cousin du duc Guillaume, et fils de Renaud I, comte de Bourgogne. Guillaume, avec lequel il avait été élevé, l'avait lui-même gratifié des terres dent il jouissait en Normendie; mais l'ambition étouffa tellement dans son cœur les sentimens de reconnaissance. qu'il attente, non-seulement au trône, mais à la vie de son hienfaiteur. Ayant échappé avec peine au danger, le due se réfugie auprès du roi Henri, qui se met lui-même à la tête d'une armée pour le rétablir. Il y réussit par la victoire qu'il remporta, l'an 1047, sur les factieux au Val des Dunes, entre Caen et Argentan. Les services du monarque français n'étaient pas grateits : il avait exigé d'avance que le duc lui cédât pour son dédommagement le château de Tillières, qui l'incommodait. Maître de la place, il la fit raser, et ensuite la réchifia contre la paroie qu'il avait donnée. Ce fut la cause d'un réfroidissement estre ces deux princes, qui dégénéra en une guerre ouverte.

"L'an ro53, Guillaume, comte d'Arques, sollicité par Mauger, son frère, archevêque de Rouen, et appuyé de la France, se révolte contre le duc de Normandie, prétendant qu'étant fils légitime de Richard II, ce duclie lui devait appartenir plutôt qu'au bâtard de Robert II. Bataille devant le château d'Arques, assiégé par le duc et le comte d'Eu. Enguerand II, comte de Ponthieu, altié du rebellé, y périt avec plusieurs seigneurs du même parti; d'autres sont faits prisonniers. Le roi de France; campé à Saint-Aubin, s'en retourne des qu'il apprend la défaite des allies. L'an 1054 (v. st.), nouvelle irruption du monarque français, assisté du comte d'Anjou, dans la Normandie. Il entre en février dans le comté d'Evreux, tandis qu'Eudes, son frère, pénètre dans le Caux par le Beauvoisis: Mais ce dernier est défait par le comte d'Eu, près de Mortemer, et prend la fuite apres avoir perdu Raoul le Chambrier, général de ses troupes, et plusieurs autres seigneurs. Le duc de Normandie mande aussitôt cette nouvelle au roi, qui prend une seconde fois le parti de la retraite. (Bouquet, t. XI, pag. 620.) Rebuté par cet échec, Henri se détermine à faire la paix avec le duc; et pour lui donner un gage assuré du retour de son amitié, il consent à lui rendre le châteur de Tillières. Guillaume, se voyant affermi dans ses états, pense à se marier, et épouse, l'an 1056, suivant la Chronique de Tours (d'autres disent l'an 1054), MATHYLUE, fille de BaudouinV, comte de Flandse. Une ancienne Chronique manuscrite ( Bib. de Saint-Germain des-Prés, no. 139) nous apprend sur les préliminaires de cette alliance une anecdote singulière, que nous rapportetons sans la garantir. Guillaume, dit-elle, envoya au comte Bouduin de Flandres, et li reguist sa fille en mariage. Cette chose plot bien au comte Bauduin, si en parla à su fille; mais elle respondit qu'elle n'averait ja bastard à mart. Donc renovya il Quens au duc, et s'excusa du mariage plus courtoisement que il pot. Une pièce après sot il dac comment la demoiselle avuit respondu; si en ot grant dépit. Pour ce print de ses gens avecques lui, et s'en alla à Lille, et entra en la salle, et passa outre, jusques en là chambre de la comtesse. Il trouva la fille au comté, si la prist par les trèces, a la traisna parmi la chambre et defoula à ses ples. Puis issi de luyens et monta sur son palefrol... puis s'en tala en son pays. De cette chose fut li Quens Bauduins mout courecles; mais, par le wasell de prudhomnies, s'accorda il duc à il, et fiarent bons amb. Bref, Mathilde, oubliant l'affront qu'elle avait regu, consentit à donner sa main à Guillaume. Cette alliance, le cours des prospérités de ce prince, et la donation que lui fit du comté du Maine le comte Herbert II, irriterent la jalousie de ses voisins, et lui attirérent plusieurs guerres dont il sortit avec gloire. Il assista, l'au 1059, suivant les Chroniques françaises de Normandie, au sacre du roi Philippe I, avec une suite nombreuse et magnifique.

Informe, l'an 1062, qu'Harald, fils de Godwin, comte de Kent, et proche parent d'Edouard, roi d'Angleterre, vient d'être pris sur les côtes de Ponthieu, par le comte Gui, le fluc Guillaume oblige celui-ci par ses menaces à lui remettre entre les mains son prisonnier. Maître de la personne d'Harald, il le comble, de caresses, lui fait part de ses prétentions sur la courpnne d'Angleterre, a clipres de le mettre dans ses intérêts, lui offre même sa fille en mariage, et exige de lui un serment de seconder son projet de tout son pouvoir. Puis, l'ayant mené à Bayenx, il lui fait renouveler ses promesses dans une grande assemblée de prélate et de barons, qu'il y tient à ce sujet. Un trait remarquable de la superstition de ces tems-la, c'est que Guillaume fit cacher des reliques sous la table où le serment d'Harald devait se reneter, et les lui mantra ensuite, après la chose faite, comptiant par-la randre, a ses yeux ses engagements

plus solennels et plus sacrés. Après la mort d'Edouard, décede sans enfants, l'an 1066, Guillaume entreprend la conquête de l'Angleterre, dont Harald s'était emparé au mépris de son serment, au mépris même, dit-on, du testament qu'Edouard avait fait en faveur de Guillaume . son cousin, son ami, son bienfaiteur. Ayant equipé une flotte de trois mille voiles. Guillaume s'embarque, le 22 septembre 1066. à Saint-Valeri, avec une armée de soixante mille hommes. accoutumes à combattre et à vaincre, et aborde, le 28, sur les cotes de Sussex. « Si comme il mist, pied à terre, le pied .. lui failly, jet convint, qu'il, mesit ses deux mains à terre. » dont aulcuns distrent que c'étoit mauvais signe; et il dist » tout haut : Sachiez que c'est la saisine de ceste terre que ... Dieu m'a fait prendre à deux mains et qu'à l'ayde Dieu .» et de vous, mes amys, je la conquerray; et qui le me con-» tretendra, par la resplendeur Dieu il y aura bataille. » .(Chron. de Norm.) Il y en eut en effet une des plus mémorables et des plus décisives. Ce fut celle d'Hastings, dite par d'autres de Senlac, qu'il gagna sur son rival, le 14 octobre suivant, fête de Saint-Calixte. Elle coûta la vie à cinquante mille anglais, à Harald et à ses deux frères, et la liberté à Ulfon son fils, qui fut emmené en Normandie, où il resta prisonnier

jusqu'à la mort de Guillaume. (Siméon Dunelm.) Le fruit de vette victoire fut la couronne d'Angleterre, qui fut déférée sans contradiction au vainqueur Guillaume après avoir assuré, sa nouvelle conquête, repasse en France. Mais il est bientôt obligé de retourner en Angleterre pour tenir en respect une nation qui, nouvellement subjuguée, se voyait à regret sous, une domination étrangère. Il lui fallut remporter encore bien des victoires et répandre bien du sang pour rendre les Anglais.

dociles à son joug.

La réputation de Guillaume vole dans toute l'Europe : qu'elle remplit d'admiration. Alsonse le Vaillant, roi de Castille, lui fait demander pour épouse, l'an 1068, par une ambassade solennelle, Agathe, sa fille, nommée Aguède par les Espagnols, qui avait auparavant été fiancée au prince. Harald, qu'elle regrettait. La princesse s'embarque malgré elle pour alter joindre un époux qu'elle ne connaissait pas, et succombe dans la traversée, comme elle l'avait desire, aux incommodités de la mer. (*Ordéric. Vit. apud* Bouquet J tom. XII, pag. 605.) Guillaume, lorsqu'il méditait la conquête. de l'Angleterre, avait promis au roi Philippe, pour obtenir son agrément, de réder, s'il réussissait dans son entreprise. ses états de terre ferme à Robert, son fils aîné. En conséquence il lui en avait donné l'investiture, et lui avait fait rendre hommage par les barons du pays. Mais il refusait toujours 🕻 quelques instances que lui fit Robert, de s'en dessaisir, disant qu'il n'était point assez fou de se déshabiller avant l'heure de se coucher. Ne pouvant donc obtenir justice de son père 🖡 Robert, l'an 1073, prit le parti de se la faire par la voie des ormes. Mais la diligence et l'activité de Guillaume rompit ses mesures, et déconcerta ses partisans. Après les avoir poursuivis de poste en poste, il vint les assièger dans le château de Remalard, où ils s'étaient renfermés. Roger de Montgomeri. se rendit alors mediateur entre le père et le fils, et parvint à les réconcilier au moyen d'un désistement simulé que fit ce dernier.

L'an 1075, et non 1076, comme le marque D. Lobineau, Guillaume, voulant soumettre la Bretagne, entre à main armée dans ce pays, et va mettre le siège devant Dol. Le prétette de cette guerre était la retraite que le comte Hoël avait donnée à Ralph de Gael, l'un des seigneurs du pays les plus opposés à ce monarque. Ralph et Alain Fergent, fils du comte, s'étant jetés dans Dol, soutiennent le siège avec vigueur, Mais, craignant d'être forces à la fin de se rendre, ils appellent à leur secours le roi Philippe I. Ce prince, y étant accouru en personne, oblige Guillaume de se retirer avec une perte con-

sidérable d'hómmes et de chevaux. Les deux rois, dit Mathieu Paris que nous suivons, firent ensuite la paix. Guillaume après cela s'emberque en diligence pour se rendre en Angleterre, sà de nouveaux troubles rendaient sa présence nécessaire. Pendant son absence, Robert, après avoir erré en différentes cours, vient en France, se retire dans le château de Gerberoi. avec la permission des vidames (car il y en avait originairement deux à la fois, suivant Ordéric Vital), et de-là fait des courses sur les terres de Normandie, à la tête d'un parti qu'il s'était formé. Guillaume à ces nouvelles étant revenu dans ce duché, ramasse en diligence des troupes qu'il mène devant Gerberoi, sur la fin de l'an 1078, la dix-neuvième année du règne de Philippe I. Robert, après avoir soutenu un siège de trois semaines, fait une sortie, dans laquelle il attaque personneilement son père sans le connaître, le blesse au bras. et le renverse de cheval. L'ayant reconnu alors à sa voix, il se jette à ses pieds, lui demande pardon les larmes aux yeux, et ne peut dependant le fléchir pour le moment. Mais, quelque tems après, il rentre en grace par la médiation des seigneurs les plus estimés de son père. Les écrivains anglais disent que ce fut le roi Philippe qui donna retraite à Robert dans le châfean de Gerberoi. Cela est si peu vrai, que le monarque franeais vint lui-même en personne pour aider Guillaume à faire le siège de cette place. Nous en avons la preuve dans une charte où le premier confirme la fondation de Saint-Quentin de Beauvais: Fuctum publice, y est-il dit, in obsidione prodictorum Regum , videliget Philippi regis Francorum et Guillelmi Anglorum regis, prope Geberodum, anno Incarnat. Verbi 1078 (veleri stylo), anno verò Philippi regis Francorum 19. (Louvet, Attiq. de Beauvais, p. 472.)

Guillaume, l'an 1083, perd Mathilde, son épouse, le à novembre; elle fut enterrée à l'abbaye de la Trinité de Caen qu'elle avait fondée. Le duc Röbert souffrait toujours impatiemment de n'être point en possession de la Normandie. Le roi son père, l'an 1084, apprenant qu'il s'est de nouveau revolté, passe dans ce duché pour le dompter. Mais, s'étant présenté devant Mortemer où Robert s'était enfermé, il fut repoussé par les Normands, qui l'obligèrent à repasser la mer après lui avoir tué beaucoup de monde. L'an 1085, Guillaume, voulant obliger Alain Fergent, comte de Bretagne, à lui rendre hommage, entre en Bretagne à la tête d'une armée, et va mettre pour la seconde fois le siège devant Dol. Alain vole au secours de la place; et Guillaume, apprenant qu'il approche, se retire avec tant de précipitation, qu'il abandonne la meilleure partie de son bagage, estimée 25,000 mille livres

sterlings, somme ingrense pour le tems. Cet événement donne tant d'estime à Guillaume pour Alain, qu'il lui fait offrir quelque tems après sa fille Constance en mariage. L'offre est acceptée avec joie, et les noces furent célébrées à Caen l'annés

suivante. (Willem. Malmesb, ad annum 1085.)

L'an 1087, Guillaume demande au roi Philippe le Vexinfrançais, que le roi Henri I avait promis au duc Robert, son père, pour récompense des services qu'il lui avait rendus, contre la reine Constance, sa mère, qui voulait lui ôter la conronne. Philippe élude la demande, et Guillaume demeure dans le repos. Mais quelque tems après, une raillerie du premier irrite le second et le tire de son inaction. Il gardait le lit, et pratiquait des remêdes pour diminuer le volume de sa graisse qui l'incommodait. On lui rapporta que Philippe demandait quand il releverait de ses couches. « Je ne tarderai pas, ré-» pondit-il, et au jour de mes relevailles j'irai le visiter avec » dix mille lances en guise de chandelles. » Il ne tint que trop. exactement parole. Des qu'il put monter à cheval, il alla ravager le Vexin français, prit Mantes qu'il brûla, sans épargner les églises, où perit dans les flammes beaucoup de monde qui s'y était réfugié; et de la il envoya porter le fer et le feu jusqu'aux portes de Paris. Ce fut sa dernière expédition. Etant tombé malade, à Mantès, des efforts qu'il avait faits à la prise et à l'incendie de cette ville, il se sit porter à Rouen, d'où il fut ensuite transporté, pour être moins interrompu, à un village voisin nommé Hermentruville, où il mourut le 8 ou le 9 septembre 1087, âgé de 60 ans, après avoir possédé la Normandie près de cinquante-deux ans, le Maine environ yingtcinq, et l'Augleterre vingt et un aus. Il faut voir dans Orderic Vital (I., 7, p. 556) les frayeurs dont ce prince si terrible fut agité aux approches de la mort, et le discours pathétique où il les exposa, en mourant, à ses courtisans. Son corps fut conduit à Caen, et inhumé dans l'église du monastère de Saint-Etienne, qu'il avait fondé. Le même écrivain nous apprend que pendant la messe des obsèques, Gilbert, évêque d'Évreux, étant monté en chaire, prononça son oraison funèbre. On sait ce qui arriva lorsqu'il fallut mettre le corps en terre, et le cri de haro que fit un nommé Ascelin pour s'opposer à sa sépulture, disant que le terrein où l'on était lui avait été enlevé de force par Guillaume: opposition qui ne fut levée qu'aumoyen d'une indemnité qu'on promit à l'intéressé. Guillaumelaissa de Mathilde trois fils : Robert, qui eut pour partage la Normandie avec le Maine; Guillaume, à qui il donna l'Angleterre; et Henri, qui hérita de ses trésers avec une pension de cent mille livres à prendre sur ses frères. Il laissa de même trois.

filles: Adèle, femme d'Etienne, comte de Blois et mère d'Etienne, roi d'Angleterre; Cécile, abbesse de la Trinité de Caen; et Constance, femme d'Alain Fergent, comte de Bretagne. Guillaume, père de ces enfants, avait un frère utérin, Odon, évêque de Bayeux, mort en 1097. (Voyez Guillaume, comte du Maine.) D. Mabilion cite dans sa Diplomatique une charte où Guillaume prend lui-même le titre de Batard : Eso Guillelmus cognomento Bustardus, rex Anglia; ce qui est d'autant plus surprenant, qu'il n'entendait point du tout rail-·lerie sur sa naissance, jusques là que des soldats du comte d'Anjou qui gardaient un fort près d'Alençon, qu'il assiégeait, ayant ôsé l'appeler Bâtard, et battre des peaux devant lui pour 'lui reprocher que sa mère était fille d'un pelletier, il fit couper les pieds et les mains à trente-deux d'entr'eux, après avoir pris la place. (Willelm. Gemmet. L. 7, c. 3.) Ce prince donnait la préférence au titre de duc de Normandie sur celui de roi d'Angleterre. C'est pour rela qu'il n'avait mis le dernier que dans le revers de son sceau. Sur l'autre côté il était représenté à cheval, armé de toutes pièces; avec cette inscription: Hoc Normannum Willelmum cognosce patronum. Et sur le revers, il était debout, tenant de la main droite une épée nue, et de la gauche un globe orné d'une croix, avec cette autre épigraphe: Hoc Angle regem signa falearis eumdem. Les Normands, sous le règne de Guillaume, se rasaient entièrement la barbe, et avaient les cheveux courts, à la manière des ecclésiastiques; ce qui sit que les espions envoyés par Harald pour reconnaître leur armée, après qu'elle eut fait sa descente en Angleterre, les prirent tous pour des prêtres, et affirmèrent sérieusement qu'ils étaient tels, dans le rapport qu'ils firent à leur maîtres. Leurs habits étaient longs, serrés et à larges manches. Les armoiries n'étaient pas encore en usage parmi les Normands au tems de la hataille d'Hastings : car, avant de la donner, ils convinrent entr'eux de certains signes, suivant le roman du Rou, pour se reconnaître sous leur armure, et no pas s'entretuer :

Précaution qui eût été superflue s'ils eussent eu des armoiries. On attribue à Guillaume le Conquérant l'établissement de la fameuse foire de Guibrai, qui se tient dans un faubourg de Falaise, où il avait un palais.

#### ROBERT II, SURNOMMÉ COUTE-HEUSE ET GAMBARON.

1087. ROBERT II, l'ainé des fils de Guillaume, ayant appris la mort de son père, revient d'Abbeville, où il était retiré, à Rouen, et y est proclamé solennellement duc de Normandie. Peu content de son partage, il entreprend d'enlever le trône d'Angleterre à Guillaume son frère, et ne peut y réussir. Celui-ci, pour se venger, lui débauché, l'an 1090, plusieurs de ses vassaux. De ce nombre sont les comtes d'Aumale et de Saint-Valeri, dans les châteaux desquels il envoie des garnisons qui désolent la Normandie par leurs excursions. Le roi de France vient au secours de Robert. Mais Guillaume, par les présents qu'il lui fait tenir, l'engage à s'en retourner. Le prince Henri. frère de Robert, contenait cependant la ville de Rouen, l'empêchait de se joindre aux révoltes. Pour sa récompense, Robert, sur de fausses délations, après lui avoir enleve le Cotentin et l'Avranchin qu'il·lui avait vendus pour trois mille marcs, le fait mettre en prison. Guillaume fait, au mois de sevrier 1091, une descente en Normandie. Tandis qu'il fait des courses dans cette province, Henri, sorti de sa prison, reprend le Cotentin et le pays d'Avranche. La même année, Guillauine et Robert, sur le point d'en venir à une bataille, s'accommodent ensemble. Le second cède au premier le comté d'Eu avec la ville de Cherbourg et quelques autres places qui s'étalent soustraites à son obeissance, et tous deux se sont une substitution réciproque en cas de mort sans enfants. La paix ainsi faite, les deux frères vont assieger Henri, qui s'était fortifié dans le mont Saint-Michel. Pendant co siège, qui dura tout le careme, le roi d'Angleterre et le duc de Normandie donnèrent deux exemples, l'un d'une grande magnanimité, l'autre d'une singulière bonté. Dans une sortie des assièges; Guillaume ayant eu un cheval sue sous lui, le chevalier qui avait fait le coup s'approche pour l'égorger lui-même, comme il avait le pied embarrassé dans l'étrier. Guillaume s'écrie : Que oas-tu faire? Je suis le roi d'Angleterre. La foule accourt aussitôt pour le relever. On lui présente un autre cheval. Ayant sauté dessus, il demande qui l'a démonté : C'est moi, dit celui dont il s'agissait. Je cous ai pris pour un chevaller, et non pour le roi. - Par le saint voult de Lucques, dit Guillaume (c'est ainsi qu'il jurait), tu seras désormais à moi, et j'aurai soin de t'avancer. Cependant la place souffrait beaucoup par, la disette d'eau. Robert, craignant pour la vie de Henri, son frère, défend-à ses gens d'empêcher les assiégés de venir puiser de l'eau. Guillaume l'ayant blâmé de cette condescendance, Quoi! dit-il, je souffrirais que notre frère périt de soif! Et qui nous en donnerait un autre si mus venions à le perdre? (Willel. Malmes.) Henri, à la fin, rendit la place et toutes celles qui étaient en son pouvoir, après quoi il se retira en Bretagne, et de là en France, où il mena une vie pauvre et errante l'espace de près de deux aux. Mais, sur la fin de l'ap 1092, ce prince étant rentré en Normandie, les habitants de Domfront se donnèrent à lui, pour se soustraire à la tyrannie de Robert, seigneur de Bellême. Henri fit de là des courses sur

les terres du duc son frère. (Ordéric Vital, page 697.)

L'an 1094, nouvelles brouilleries entre le roi Guillaume et le duc Robert. Celui-ci appelle encore à son secours le roi de-France. On prend quelques places de part et d'autre. La paix se fait, l'an 1096, entre les deux frères, l'eu de tems après, le duc Robert se croise avec ce grand nombre de princes chrétiens qui entreprirent, à la sollicitation du pape Urbain II, la conquête de la Terre-Sainte, et engage son duché, au roi son frère, moyennant la somme de dix mille, marcs, d'argent pour les frais de cette expédition. Il part au mois de septembre avec les comtes de Blois, du Perche, de Flandre et de Bretagne, et prend sa route par l'Italie, où ils aident le pape à triompher de Guibert, son rival pour la papauté. Behert et le comte de Blois passèrent l'hiver en ca pays, et s'embanquèrent au printems suivant pour aller joindre aux environs de Constantinople les autres croisés. Arrivés dans cette ville, ils y firent hommage à l'empereur Alexis des terres dont ils seraient la conquête en Palestine. (Willelm. Malmesh.) Le duc de Normandie se distingua dans tous les combats qui se donnèrent sur la route; et l'armée chrétienne lui fut redevable en grande partie des batailles qu'elle gagna sur les infidèles, surtout de celle qui fut donnée dans les plaines de Dorylée, le 1er, juillet 1007, après la prise de Nicee, et de celle qui suivit la prise d'Antioche, le 28 juin 1008, où les infidèles perdirent cent mille cavaliers. Au siège de Jérusalem, il monta des premiers à l'assaut avec les seigneurs de sa suite. Il fit encore des prodiges de valeur dans la bataille livrée aux Sarrasins quelque tems après la prise de cette ville. ( Vay. Mostali, colife d'Egypte, tom. I, p. 478. col. 2.) Un moderne dit de lui qu'il était plus qu'homme dans les combats, et moins qu'homme dans la conduite ordinaire. Robert, l'an 1999, après avoir refusé la couronne de Jérusalem, qui lui avait été offerte en considération de sa valeur et de sa naissance, quitte la Palestine en septembre pour revenir en Europe. Avant pris sa route par l'Italie, les charmes de ce pays l'y retinrent près d'un an. Il y épousa la fille de Geoffroi, duc de Conversano, nommée SIBYLLE, et passa tout le tems

de son séjour en divertissements. S'étant remis en route pour la France, au mois de juillet 1100, il rencontre, en passant par Lyon, saint Anselme, qui lui apprend, s'il n'en était déjà instruit, la révolution nouvellement arrivée en Angleterre par la mort du roi Guillaume, et l'intronisation de Henri, son frère paîné. Honteux de se voir enlever, pour la seconde fois, la couronne d'Angleterre, il s'occupe, à son arrivée en Normandie, des moyens de réparer le tort qui lui est fait. Une flotte, qu'il équipe en déligence, le conduit, dans l'automme de l'année suivante, à Portsmouth. Il y est scoreille par un grand nombre de seigneurs-qui l'amènent en triomphe à Winchester. Henri étant venu avec ses troupes su-devant de lui, les deux frères, sur le point d'en venir à une bataille, se séparent de leurs armées pour conférer ensemble. L'éloquence de Henri triomphe de la résolution de Robert. Il le désarme et l'engage à se désister de ses prétentions par l'offre qu'il lui fait d'une pension de trois mille livres sterlings et l'abandon de tout ce qu'il possédait en Normandie, excepté la ville de Domfront. Robertis en retourne; muis, l'année suivante, pressé par Guillatime de Warenne; il repasse en Angleterre pour faire la paix de ce seigneur avec le roi, qui lui avait retiré le comté de Stiftei pour le publir de son attachement à Robert. Honri Temorgne sa serprise à son frère de ce qu'il est entré dans ce royaume sans l'avoir prévenu, et son mécontentement de ce qu'à son exemple il n'a point fait justice des brouillons qui me cherchaient qu'à senter la discorde entre eux. Le duc, intimidé par ce discours, et craignant d'être arrêté, cherche à déchir son frère. La reine, se portant pour médiatrice, obtient de Robert, par ses caresses, la remise de la pension de trois mille livres que le toi lui avait promise par le dernier traité de paix. Les Normands, instruits des mauvais succès de ce voyage, ne tévirent leur duc qu'avec mépris. Il acheva de se déshonorer, l'an 1 103, dans la guerre qu'il sit à Robert, seigneur de Bellème. Ce ne fut point de son propre mouvement qu'il l'entreprit, mois à la sofficitation du roi d'Angleterre, qui trait chasse ce seigneur de ses états, comme un traftre, après l'avoir dépouillé des domaines qu'il y possédait.

Le duc étant venu faire le siège du élâteau de Vignaz, appartenant au seigneur de Bellème, échoua devant cette place, dont la garnison, mécontente, n'attendait qu'une attaque vigoureuse pour se rendre sans ignominie. Ce-furent les chefs de son armée, que son indolence avait soulevés, qui firent manquer le coup. La conflision qu'ils mirent dans le camp, fut telle, dit Ordéric Pital, que les soldats, sprès avoir brâlé.

leurs tentes, se débandèrent et s'en retournèrent chacun dans. leurs foyers. Ce revers ne corrigea point le duc de Normandie; plongé dans la mollesse; il laissa les brigands piller impunément la province, tandis que lui-même se laissait piller par sea maîtresses et ses bouffons. Souvent, dit Ordéric, ils lui dérobaient pendant la nuit ses habits, et jusqu'à ses hauts-dechausses; ce qui l'obligeait à rester au lit tout le jour, etmême les dimanches, faute d'avoir de quoi se vêtir. Ces vols ne le rendaient que ridicule, sans faire une brèche considérable à sa fortune : mais il s'appauvrissait lui-même réellement et ses successeurs par-les libéralités inconsidérées qu'il faisait des plus belles parties de son domaine à ses favoris. Cette nonchalance et cette prodigalité de Robert, jointes à une clémence déplacée envers les criminels, furent la source de ses malheurs et de ceux de son duché. Semblable, dit le même écrivain, à un vaisseau sans pilote, la Normandie, sous son gouvernement, devint un théâtre de guerres civiles et de brigandages. Henri, plusieurs fois invité par les prélats et les seigneurs normands à venir s'emparer d'une province si mal administrée, hésita long-tems, dit le même auteur, à se rendre à leurs vœux, par la répugnance qu'il sentait à dépouiller un frère. Mais des lettres du pape Pascal II, sollicitées vraisemblablement par les mécontents, lettres où il lui représentait cette entreprise comme le salut de la Normandie, achevèrent de le déterminer. Il arrive, l'an 1105, au printems en Normandie, prend de force Bayeux qu'il réduit en cendres, s'empare de Caen et de plusieurs autres places sans coup férir, et répand la teneur partout. Robert luimême, effrayé de ces progrès, obtient une conférence de son frère. Ils s'assemblent avec leurs amis dans un lieu qu'Ordéric appelle Sanctella, et que nous croyons être Sens, au diocèse de Seez. Henri demande à son frère qu'il lui cède le gouvernement et les places fortes de Normandie, dont il promet de lui laisser les revenus. La demande est rejetée, et l'on se sépare plus aigri de part et d'autre qu'auparavant. Robert, l'an 1106, va trouver son frère en Angleterre avant le carême, et se plaint inutilement de sa trahison. Vers le mois d'août suivant, Henri retourne en Normandie; et le 27 septembre, tandis qu'il fait le siège de Tinchebrai, Robert survient à la tête d'une armée. lui livre bataille le lendemain, et après s'être vigoureusement défendu, il est pris et conduit à son frère. Henri l'envoie prisonnier au château de Cardiff, dans le Glamorghan, bâti par leur père en 1081, où il mourut au mois de février 1134, après vingt-huit ans de prison. Mathieu de Westminster et Mathieu Paris disent que s'étant échappé l'an 1107, il fut repris et privé de la vue avec un bassin de cuivre ardent qu'on lui passa devant

les yeux : mais le silence des auteurs contemporains sur ce fait donne pour le moins lieu d'en douter. On peut dire avec plus d'assurance, d'après Henri d'Huntington (Spicil., tome VIII. page 188), que Henri fit crever les yeux à quelques-unes de ses nièces, on ne sait pour quelle raison. C'étaient des filles na- . turelles de Robert; car sa femme ne laissa de lui qu'un fils. nommé Guillaume, et surnommé Cliton, né l'an 1101. Ce jeune prince ayant été amené, du château de Falaise, au roi son oncle. après la bataille de Tinchebrai, fut confié à Hélie de Saint-Saën. beau-frère de cet enfant par une des filles naturelles de Robert. pour l'élever. Henri, l'an Frod, le redemanda. Mais Hélie craignant pour la liberté de son élève, le conduisit chez ses amis de château en château, et l'amena enfin chez le comte d'Anjou, qui lui donna retraite, et le destina pour être son gendre. Les grandes qualités de ce jeune prince, se développant avec l'age, semblaient lei promettre un sort heureux; mais il ne put jamais parvenir à recouvrer la Normandie, quoique protégé de plusieurs seigneurs, spécialement de Louis le Gros roi de France, qui fit plusieurs tentatives pour le rétablir sans pouvoir y réussir. Sensible aux malheurs du jeune Guillaume ce monarque les adoucit autant qu'il put. L'an 1126, il lui donna le Vexin français, compris entre l'Epte et l'Oise. Charles, comte de Flandre, étant mort l'anifizz, sans enfants, Louis déclara Guillaume hévitier de ce comté, et l'en mit en possession. (Voyez les comtes de Flandre. ) La mère de ce prince était morte de poison, suivant Ordéric Vital et le continuateur de Guillaume de Jumiège, l'an 1103 (v. st.), pendant le Carême. Un moderne donne de cet empoisonnement une cause qui fait également l'éloge du duc Robert et de sa femme. « Robert . b dit-il, ayant été blessé d'une flèche empoisonnée, les méde-» cins déclarèrent qu'il ne pouvait guérir qu'en faisant promp-» tement sucer sa blessure. Mourons done, dit-il, je ne serai jamais assez cruel et assez infuste pour souffrir que quelqu'un » s'expose à mourir pour moi. La princesse Sibylle, sa femme, » prit le tems de son sommeil; suça sa plate, et perdit la vie en » la sauvant à son mari: » (Saint-Foix, Essai sur Paris, t. III, p. 19. ) C'est dommage qu'une si belle anecdocte ne se rencontre dans aucun écrivain du tems. Guillaume de Malmesburi. dans Bouquet, tome XIII, page 8, attribue la mort de Sibylle à une autre cause que le poison, en disant qu'après ses couches, la sage-femme, voyant qu'elle avait une trop grande abondance de lait, lui serra, pour arrêter cet excès, les mamelles si étroitement avec des bandelettes, qu'il s'ensuivit une maladie qui l'emporta. Quoi qu'il en soit, la duchesse fut in-XIII.

humée dans la cathédrale de Rouen. « C'était, dit Ordéric 1 une princesse qui joignait aux grâces extérieures une conduite » irréprochable et beaucoup de sagesse. Il arrivait même, ajoute-\* t-il, qu'en l'absence du duc elle gouvernait beaucoup mieux » son domestique et l'état qu'il n'eût fait s'il eût été présent. » Robert, outre le fils dont on vient de parler, eut, avant son mariage, de la concubine d'un vieux prêtre, trois enfants naturels: Richard, qui, étant revenu à la cour du roi Guillaume son oncle, fut tué à la chasse au mois de mai de l'an 1100 . dans le parc, dit alors Newforest, aujourd'hui le parc de Southampton, d'un coup de flèche tiré sur une bête, au même parc où deux mois après ce monarque périt de la même manière ; Guillaume, qui, après la bataille de Tinchebrai, passa en Palestine, et y mourut peu de tems après dans une bataille; et une fille, mariée à Hélie de Saint-Saën, à qui elle apporta en dot le comté d'Arques. C'est ce même Hélie qui fut chargé; comme on l'a dit, de l'éducation de Guillaume Cliton, fils légitime de Robert. D'autres maîtresses donnèrent à Robert d'autres énfants.

# GUILLAUME, DIT LE ROUX, DUC OU RÉGENT DE NORMANDIE.

1096. Le roi GUILLAUME, surnommé LE ROUX, fils de Guillaume le Conquérant, et frère de Robert, est placé par quelques—uns parmi les ducs de Normandie; d'autres ne le regardent que comme régent de cette province, que son frère Robert lui avait engagée, comme on l'a dit, l'an 1096, avant son voyage à la Terre-Sainte. Il la posséda, soit comme duc, soit comme régent, jusqu'à sa mort arrivée le 2 août de l'an 1100. Robert à son retour y rentra. (Voyez Guillaume II, roi d'Angleterre.)

#### HENRI I:

HENRI I, troisième fils du roi Guillaume I, ayant dépouillé, l'an 1106, Robert, son frère, du duché de Normandie, en jouit jusqu'en 1135, époque de sa mort arrivée le 1 ou le 2 décembre, après un règne de trente-cinq ans. La Normandie souffrit beaucoup sous ce prince, et fut presque toujours le théâtre d'une sanglante guerre. La race masculine des ducs de Normandie finit en lui. Il avait eu un fils unique nommé Guillaume, et surnommé Adelin ou Atheling, marié, l'an 1119, avec Mathilde, fille de Foulques, comte d'Anjou; mais comme

Henri s'en retournait triomphant en Angleterre, l'an 1120, après l'avoir investi du duché, le vaisseau que le jeune princé montait, précédé par celui de son père, se brisà, le 25 novembre, contre un rocher. Guillaume périt dans ce naufrage, et avec lui plus de deux cents personnes. « Voici, dit » Raoul de Diceto, les noms des châteaux que Henri fit consitruire à neuf sur les frontières de Normandie: Driencourt, » Neufmarché, Verneuil, Nonancourt, Bonmoulin, Colmenil, Pontorson. Il fonda aussi, ajoute-t-il, le monastère de » Notre-Dame du Pré (anjourd'hui de Bonne-Nouvelle) à » Rouen, et celui de Mortemer. » (Vayez Henri I, rui d'Angleterre.)

#### ETIENNE DE BLOIS.

Henri I, son oncle maternel, tant au duché de Normandie qu'au royaume d'Angleterre. Le roi Louis le Gros lui donna l'investiture de la Normandie au mois de mai de l'an 1137, conformément au droit, dit Ordéric Vital; ce qui montre qu'on regardait, en France, la Normandie comme un fief masquiin, auquel par conséquent l'impératrice Mathilde, fille du roi Henri, ne pouvait prétendre. Mais ni Mathilde, ni Geoffroi son époux, comte d'Anjou, ne l'entendaient ainsi. Tandis que Mathilde fait la guerre à Etienne en Angleterre, Geoffroi passe en Normandie, dont il se rend maître après une guerre de six ans. (Voyez les rois d'Angleterre.)

#### GEOFFROI.

L'an 1144, le 19 ou le 20 janvier, GEOFFROI fut reçu dans Rouen, dont il ne prit néanmoins la grosse tour que le 23 avril suivant. Il fut aidé dans ce siège, suivant Robert du Mont, par le roi de France et le comte de Flandré, et ce fut alors qu'il fut reconnu duc de Normandie. L'an 1145, il retourne en Anjou, pour réprimer un nouveau soulèvement de la noblesse, excité par Robert de Sablé. Le roi Etienne conservait toujours un parti dans la Normandie. Geosfroi, l'an 1149, engage le roi Louis le Jeune, nouvellement revenu de la croisade, à lui prêter secours pour achever la réduction de ce duché, sous la promesse de céder au monarque, le Vexin normand. Cette expédition ayant réussi, Louis le Jeune donna l'investiture de la Normandie au jeune Henri, fils de Geosfroi, après avoir reçu de lui non l'hommage simple, comme quel-

28

ques modernes l'assurent, mais l'hommage plein et lige: Normaniam Henrico filio comitis tradidit, et eum pro eadem terra in hominem ligium accepit. (Hist. Ludov. VII., apud Duchesne. tom. IV, pag. 414.) Cependant Geoffroi tenait assiege. depuis trois ans, dans le château de Montreuil, en Anjou, Girard de Berlai, ou Bellai, pour se venger des dégâts qu'il avait faits à Loudun, à Saumur et dans le territoire d'Angers. Etant venu à bout, l'an 1150, d'emporter la place, il la fit raser et mit dans une étroite prison Girard, qui était tombé entre ses mains. Le pape et le roi s'intéressèrent pour la délivrance du prisonnier, le premier, parce qu'il avait réclamé sa protection. le second, parce que Girard, selon Jean de Marmoutier, était son sénéchal dans le duché d'Aquitaine. Sur le refus que fit Geoffroi de le rendre, le pape frappa ce comte d'excommunication. Le roi Louis le Jeune, de son côte, se mit en devoir de l'y contraindre par la voie des armes. Il entre en Normandie, accompagné du prince Eustache, son beau-frère, pour le remettre en possession de ce duché. Le jeune Henri accourt avec des troupes pour l'arrêter. Les deux armées se rencontrent devant le château d'Arques. Mais comme on était sur le point d'en venir aux mains, les plus sages de l'armée de Henri, dit Robert du Mont, engagèrent ce prince à faire au roi quelque satisfaction, au moyen de quoi les deux armées se séparèrent. Mais à peine le monarque est-il de retour à Paris, qu'il apprend que Geoffroi vient de reprendre sur Rotrou, comte du Perche, le château de Neuil, de Nube, que Jean, fils de Guillaume Talvas, comte d'Alençon, lui avait livré l'année précédente par trahison. Toute l'animosité de Louis contre le comte d'Anjou, se rallume à cette occasion. Il lève une nouvelle armée, qu'il envoie sous les ordres de Robert, son frère, dans le Vexin, en attendant qu'il vienne la joindre. Geoffroi et son fils, non moins diligents que lui, épargnèrent aux Français une partie du chemin. S'étant présentés à eux sur les bords de la Seine, prés de Meulent, ils se disposaient à les charger, lorsqu'on apprit que le roi était retenu par la sièvre à Paris. Cette nouvelle suspendit les hostilités. Le comte amena à Paris Girard de Bellai, qui faisait le sujet de la guerre, et le remit au roi. Il lui restait à se faire absoudre des censures, et les prélats qui assistèrent à la conférence, lui offrirent, pour cela, leurs bons offices auprès du pape; mais il prétendit qu'elles étaient nulles, et protesta qu'il ne se donnerait aucun mouvement pour les faire lever. Sur quoi, saint Bernard, qui était de l'assemblée, prédit, suivant un de ses biographes, qu'avant la fin de l'année, le comte mourrait ou éprouverait quelque grande affliction en punition

de son entétement. (Gaufrid. vita S. Bernardi., 1. 4, c. 3.) On était alors vers la fin d'août de l'an 1151, selon les chroniques d'Anjou, et non pas 1150, comme Mathieu Paris le marque, ainsi que Robert du Mont. Le comte d'Anjou mourut, en effet, au Château-du-Loir, le 7 du mois suivant, d'une pleurésie qu'il avait gagnée en se baignant dans la rivière du Loir. Son corps fut inhumé dans la cathédrale du Mans, et il fut le premier, suivant le continuateur de Guillaume de Jumiége, qui eut sa sépulture dans l'enceinte de cette ville. On voit encore aujourd'hui sur un des piliers de cette église, vis à-vis de la chapelle du Crucifix, une table de cuivre émaillé, où il est représenté, son épèe nue de la main droite, et de l'autre son écu, dont le champ est d'azur, à quatre lionceaux d'or, lampassés de gueules. On lit au bas ce distique:

Ense tuo, princeps, prædonum turba fugatur; Ecclesiisque quies, pace vigente, datur.

Ce monument lui fut érigé peu de tems après sa mort, par Guillaume, évêque du Mans. Jean de Marmoutier et l'auteur du Gesta Consul. Andeg., font un magnifique eloge du comte Geoffroi, qu'ils représentent comme un prince rempli de valeur, zélé pour la justice, habile au métier des armes, versé dans la connaissance des lettres, éloquent par-dessus tous les clercs et les laïques de son tems, et doué de toutes les qualités politiques et morales. Le premier de ces deux historiens nous apprend de plus que sa chevelure était d'un blond ardent, qu'il avait les yeux étincelants, la taille haute, le corps maigre et nerveux. Des politiques modernes lui reprochent comme une lâcheté de n'être point passé en Angleterre, pour aider sa semme à s'opposer à l'usurpation du roi Etienne. Mais ils ne font pas attention, qu'en prenant ce parti, Geoffroi se scrait exposé à perdre ses propres états, avant affaire à des vassaux qui le tenaient sans cesse en haleine par leurs révoltes, et ae cherchaient que l'occasion de s'affranchir de sa domination. M. Hume met sur le compte de ce prince, une atrocité dont nous croyons devoir le décharger. Les chanoines de Séez avant élu, l'an 1144, Géraud; pour leur évêque, sans la participation du comte Geoffroi, les officiers de ce prince, à son insu, se saisirent de l'élu, et lui firent subir à lui seul (et non pas, comme le dit M. Hume, à tout le chapitre) une opération aussi cruelle que honteuse, afin de le rendre iphabile aux fonctions de l'épiscopat. Mais le comte, loin d'avoir commandé une action aussi détestable, ainsi que cet historien le

prétend, loin même de l'approuver, livra les coupables au tribunal ecclésiastique, et permit aux évêques de la province. de disposer du siège de Séez, comme ils jugeraient à propos. Voilà le fait dans son exactitude. (Voy. Gallia Christiana. tom. XI, col. 687.) De MATHILDE, sa femme, décédée à Rouen. le 10 septembre 1167, et inhumée à l'abbaye du Bec, le comte Geoffroi laissa Henri, qui suit; Geoffroi, qui, ayant en pour sa part, trois places en Anjou, devint ensuite comte de Nantes; et Guillaume, décédé à Rouen, le 30 janvier 1164; avec une fille, nommée Emme, mariée, suivant Ménage (Hist. de Sablé, pag. 350) à Gui V, comte de Laval, après avoir été inutilement recherchée par David, prince de Galles. Mais Jean, moine de Marmoutier, historien de Geoffroi, et Raoul de Diceto, la font bâtarde, et réalisent son mariage avec le prince de Galles. Sur le premier point, on peut leur opposer le témoignage de Thomas Pactius, également contemporain, comme eux, de Geoffroi. Gaufridus pulcher, dit cet auteur, Andegavensium, Cenomanensium, Turoniarumque comes, Normanorum dux, ex Mathilda uxore tres filios, unamque filiam genuerat Emmam nomine, formosissimam, ingenuamque præ omnibus natu minimam puellam. A l'égard du mariage d'Emme avec David, on pourrait l'accorder, en disant qu'elle n'épousa le comte de Laval qu'en secondes noces. Une ancienne chronique française donne encore une fille naturelle à Geoffroi, qu'elle nomme Adewis, et fait épouse de Raoul le Jeune, prince de Déols. (Bouquet, tom. XII. p. 457.) L'ancien auteur de la vie de Henri II, roi d'Angleterre, et Robert du Mont (ibid., tom. XIII, pp. 165-308), donnent de plus à Geoffroi un fils naturel, nommé Hamelin, marié, selon le dernier, à la comtesse de Varenne, veuve de Guillaume, comte de Mortain, fils du roi Etienne.

Guillaume de Newbridge, Jean Bromton et Walter Hemmingford assurent qu'en mourant, Geoffroi fit un testament par lequel il déclarait que sa succession, excepte Chinon, Loudun et Mirebeau, qu'il laissait à Geoffroi, son deuxième fils, demeurerait entre les mains de Henri, son fils aîné, pour retourner à ce même Geoffroi, lorsque Henri se serait mis en possession de l'héritage de sa mère, c'est-à-dire de l'Angleterre et de la Normandie. Henri, ajoutent-ils, étant pour lors absent, le comte fit jurer les prélats et les seigneurs qui étaient présents, de ne point inhumer son corps, que ce prince n'eût juré de se conformer à ces dispositions. Henri, à son arrivée, hésita, selon eux, quelque tems, s'il ferait le serment; mais la honte de laisser son père sans sépulture, et la crainte d'aliener l'esprit de ses yassaux, lui arrachèrent enfin cette soumission. M. Hume

regarde cé récit comme une fiction, parce que Jean de Marmoutier, dans l'histoire du comte Geoffroi, ne dit rien de son testament; comme si cet historien, qui écrivait du vivant et sous la domination de Henri, eût été libre d'avancer une vérité si flétrissante, ainsi qu'on va le voir, pour l'honneur de son maître.

Geoffroi Plantagenet exerça le droit de régale en Normandie, sur les évêchés comme sur les abbayes. Nous en avons la preuve dans une lettre d'Arnould de Lisieux, au pape Luce II, rapportée au second tome du Spicilège, dans laquelle il dit que ce prince jouit deux ans et plus du revenu de l'évêché de Lisieux, en vertu du droit de régale: Bona omnia episcop lia redimere de manu comitis Andegavensis angebar, que ipse mihi per duos annos et tres menses abstulerat, quia electus canonice sine ipsius designatione fueram consecratus.

HENRI II, DUC DE NORMANDIE, COMTE D'ANJOU ET DU MAINE, ET ROI D'ANGLETERRE.

1151. HENRI, investi du duché de Normandie, en 1150, succéda, l'an 1151, à Geoffroi le Bel, son père, dans les comtés d'Anjou et du Maine. A ces deux provinces, il joignit. l'an 1152, le duché d'Aquitaine, par son mariage avec ELEO-NORE, femme répudiée du roi Louis le Jeune. Ce dernier. irrité de voir les deux filles qu'il avait eues d'Eléonore, frustrées par là de l'espérance de succéder an riche patrimoine de leur mère, devint alors l'ennemi de Henri. Pour se venger, il fait une ligue avec Geoffroi, frère de Henri, mécontent luimême du peu de part qu'il avait eu à la succession de son père. avec Eustache, fils du roi Etienne, et les comtes de Blois et du Perche, pour enlever à son rival, non-seulement l'Aquitaine, mais la Normandie et l'Anjou. Tandis que Geoffroi va soulever les barons angevins, les quatre autres princes confédéres entrent en Normandie, et débutent par le siège de Neufmarché, dont ils se rendent maîtres par les intelligences qu'ils avaient dans la place. Mais la valeur et l'activité de Henri ne leur permettent pas de faire de plus grands progrès: ils le rencontrent partout où ils dirigent leur marche, et toujours sont obligés de reculer. Henri, se trouvant supérieur en Normandie, laisse de bonnes garnisons dans ses places, et vole en Anjou, contre son frère, qu'il mène battant avec les barons de son parti, jusqu'à ce qu'il les ait réduits à demander la paix. Il l'accorde; et ayant gagné son frère, il l'engage à marcher contre

le comte de Blois, qui lui retenzit le fief de Freteval. La gar nison de la place, à leur approche, fait une sortie si vive sur eux, qu'elle met en déroute leurs troupes, et fait prisonnier Geoffroi. Pour le racheter, Henri fut obligé de consentir à la destruction de la tour de Chaumont-sur-Loire, qui incommodait le comte de Blois. (Bouquet, tom. XII, pag. 517.) Etant repassé ensuite en Normandie, il fait une trêve avec le roi de France, après quoi il s'embarque pour l'Angleterre. (Robert du Mont. ) Henri ayant succédé, l'an 1154, au roi Etienne Geoffroi, son frère lui redemande l'Anjou et le Maine, en vertu du testament de leur père et du serment qu'il avait fait de s'y conformer. Henri se fait absoudre de son serment par le pape, et prétend ensuite n'être plus tenu à rien vis-à-vis de son frère. Geoffroi en appelle à son épée, et fait le dégât dans l'Anjou. Mais Henri, plus habile que lui, non content de réprimer ses courses, lui enlève ses terres, dont il lui rend ensuite Le domaine utile en retenant les châteaux, afin qu'il ne soit plus désormais en état de lui nuire. Pour lui prouver même que cette retenue n'était pas l'effet de l'avarice, Henri lui assure, en dédommagement de ses châteaux, une pension de deux mille Livres angevines. Cet accommodement, suivant Robert du Mont, est du mois de juillet 1156. Geoffroi, vers le même tems, eut lieu de se consoler du mauvais succès de ses armes, par le choix que les Nantais firent de lui pour leur comte. (Voy. les comtes de Bretagne.

La passion d'augmenter ses états agitait sans cesse Henri et ne lui laissait point de repos. L'an 1158, il obligea Thibaut V, comte de Blois, avec lequel il était en guerre depuis quatre ans, à lui céder Amboise et Fréteval. (Voy. les comtes de Blois.) L'an 1159, il fait une expédition dans le comté de Toulouse, à dessein de s'en emparer, comme d'un bien, selon lui, appartenant à Eléonore, sa femme. (Voy. les comtes de Toulouse. ) L'année suivante, il célèbre à Neubourg le mariage de Henri, son fils, âgé de trois ans, dit au Court-Mantel, et de Marguerite, fille du roi Louis le Jeune, àgée de sept ans, qui avaient été fiancés sur la fin de l'année précédente, et s'empare aussitôt de Gisors, de Neuchâtel et de Néausse, trois places qui avaient été promises en dot à la princesse. Comme ces deux époux étaient trop jeunes pour consommer le mariage, le roi d'Angleterre avait obtenu sourdement une dispense de Rome pour le faire célébrer. Louis le Jeune, indigné de cette supercherie, recommence la guerre. Elle fut terminée en 1162,

par le pape Alexandre III, à son arrivée en France.

Henri, l'an 1168, cède à son fils aîné la Normandie, le

Maine et l'Anjou. Le jeune prince rend hommage de ces provinces au roi de France, et l'année suivante (n. st.), le jour de la Chandeleur, il fait les fonctions de sénéchal à la cour de ce monarque, en le servant à table. (Robert du Mont.) Le vieux Henri refusa néanmoins, tant qu'il vecut, de mettre son fils en jouissance des provinces qu'il lui avait cédées, et ce fut l'occasion des guerres que celui-ci eut avec son père.

L'an 1160, Henri II fait batir en Normandie le château de Beauvoir-en-Lions. Il établit en Anjou des pêcheries sur la Mayenne, et fait faire des levées sur la rive septentrionale de la Loire pour contenir cette rivière dans son canal. Les domaines de ce prince ne dépérissaient pas entre ses mains. Les seigneurs normands, à la faveur des troubles qui suivirent la mort de Henri, son aïeul, s'étaient empares de la plupart des terres du fisc ducal. S'étant aperçu de ces usurpations, l'an 1171, il en ordonna la recherche, et doubla le revenu de son duché par la réunion des fonds qui en avaient été furtivement alienes. (Nic. Trivet.) Le jeune Henri au Court-Mantel n'imitait point l'économie de son père. Etant venu, la même année 1171, en Normandie, il tint, pour étaler son faste, au château de Bures, près de Bayeux, vers les fêtes de Noël, une cour plénière des plus somptueuses et des plus brillantes. Elle fut si nombreuse, dit Robert du Mont, que tous les gentilshommes du nom de Guillaume s'étant rassemblés à une même table, ils se trouverent au nombre de cent dix. Ce prince s'étant depuis révolté contre son père, concerte, l'an 1174, avec le comte de Flandre, une descente en Angleterre. Mais prêts à s'embarquer à Gravelines, ils abandonnent l'entreprise, apprenant que les rebelles d'Angleterre, sur lesquels ils comptaient, étaient rentres dans le devoir. Alors ils vont rejoindre le roi de France, qui, pendant l'absence du vieil Henri, avait fait irruption en Normandie, et assiegeait Rouen, dont les habitants se défendaient avec courage. On était alors au commencement d'août. La fête de saint Laurent étant proche. le roi fait publier un armistice pour ce jour-là, afin de se livrer plus librement à la dévotion particulière qu'il avait à ce saint. Les habitants, comptant sur sa parole, portent la sécuirite jusqu'à sortir de la ville pour se réjouir, danser et jouter sur le bord de la rivière. Le comte de Flandre voulut engager le monarque à profiter de cette imprudence pour donner l'assaut à la ville avant que le peuple eût le loisir d'y rentrer. « A Dieu ne plaise, répondit Louis, que j'en agisse ainsi! Ne » savez-vous pas que c'est en l'honneur de saint Laurent que » j'ai accordé ce jour de repos à la ville? » Mais tous les grands, XIII,

de concert, ayant taxe cette reponse de faiblesse et de vain scrupule, et lui ayant représente que la fraude ou la valeur étaient égales vis-à-vis d'un ennemi, que l'occasion enfin était trop helle pour la manquer, le bon rol'se rendit. L'armée se mit donc en marche, non pas au bruit de la trompette. mais aux bruits sourds des ordres secrets des chefs. Il arriva dans ce moment que des clercs, étant montes dans la tour du tocsin, apercurent du mouvement dans le camp des Français. Aussitot l'un d'entr'eux sonne la cloche. A ce signal tous les bourgeois courent à leurs postes, et ceux qui étalent dehors firent tant de diligence, qu'ils eurent le tems de rentrer. Les Français, de leur côte, s'étant avances d'une vîtesse égale vers les murs, les escaladerent en plusieurs endroits. Mais les assièges les repoussèrent avec tant de force, qu'ils se retirèrent avec une perte considérable. Le lendemain arriva le roi d'Angleterre avec ses Brabançons et ses Gallois, qui entrerent avec lui dans la ville à la vue des Français. Le siège, continua. Mais les Gallois, dans une sortie, s'étant répandus secrétement dans les bois, enleverent les convois des assiègeants; ce qui mit bientôt la disette dans leur camp. Louis, dans cette détresse, fait demander au roi d'Angleterre une trève, pour se retirer librement avec son armée à Malaunai, où il invite ce prince à une conférence pour la veille de l'Assomption. Le monarque anglais y consent, Mais, la nuit qui précéda le jour convenu, Louis décampe en diligence pour regagner ses états, Enfin, le 8 septembre suivant les deux rois se virent à Gisors, et. le 30 du même mois, ils eurent à Mont-Louis, entre Tours et Amboise, une nouvelle entrevue, où tous leurs différents Turent terminés, Voilà ce que nous avons tiré presque mot à mot de la chronique de Jean Bromton.

L'an 1176, une grande disette ettint survenue en Touraine, fournit au vieil Henri l'occasion de faire éclater sa libéralité. Depuis le ier, avril jusqu'à la récolte, il nourrit, par jour, dix mille hommes, sans compter les aumônes qu'il fit aux maisons réligieuses. Ce fut à peu près vers ce tems qu'il fonda la chartreuse du Liget, près de Loches, pour expier la part indirecte qu'il avait éue au meurtre de saint Thomas, comme le témoignent ces deux vers qu'on lit sur la porte d'entrée de ce monastère:

#### ANGLORUM HENRICUS REX, THOMÆ CÆDE CRUENTUS, LIGETICOS PUNDAT CARTHUSLÆ MONACHOS.

Ce prince envoya, l'an 1179, son fils aîné au sacre de Philippe-Auguste, où il fit les fonctions de premier pair de France, et porta la couronne royale devant le monarque, en qualité de duc de Normandie. Sensible aux intérêts de la Sainte, le roi père rendit, en 1188, dans la ville du lums, une ordonnance portant que tous ses sujets paieraient, cette année, la dîme de leurs revenus et de leurs meubles, pour le secours de ce pays.

Les querelles renaissaient toujours entre la France et l'Angleterre. Le roi Philippe-Auguste ayant eu, l'an 1189, une conférence inutile avec Henri à la Ferté-Bernard, pour terminer leurs dissérents, fait irruption dans le Maine. Il était accompagné du prince Richard, qui, par mécontentement du roi d'Angleterre, son père, s'était retiré à la cour du roi de France. Le succès de leurs armes fut rapide. Ils prennent la Ferté-Bernard, Montfort, Malestable, qu'on nomme aujourd'hui Bonnestable, Bâlon, et s'avancent vers le Mans. Henri qui était alors en cette ville, lieu de sa naissance, ne jugea pas à propos de les y attendre, et prit le parti de la retraité. Mais avant son départ, il donna ordre à Étienne de Tours, son sénéchal, de mettre le feu aux faubourgs. L'incendie alla plus loin qu'il n'avait compté, les flammes ayant été portées par le vent dans la ville, dont elles consumèrent une grande partie. Sur ces entrefaites, les Français, s'étant approchés, tentent de pénétrer dans la place à la faveur du trouble : mais ils sont repoussés à la première attaque par les troupes anglaises. Plus heureux à la seconde, les portes s'ouvrent à eux comme d'ellesmêmes, la garnison ayant abandonné la ville, dès qu'elle eut appris que le roi Henri s'était retiré. Philippe et Richard. sans perdre de tems, se mettent à la poursuite du roi d'Angleterre, qui avait pris la route de Chinon. Mais n'ayant pu l'atteindre, après une course de plus de deux lieues, ils viennent assieger le château du Mans, qui se rend par composition au bout de trois jours. De là, s'étant acheminés en Touraine, ils prennent, en passant, Château-du-Loir, la Chartre, Tro, Montoire, la Roche-l'Evêque, et d'autres places sur le Loir, d'où étant descendus sur la Loire, ils se rendent maîtres de Chaumont, amboise, de la Roche-Corbon; puis, ayant repassé le Loir à Saint-Cyr, le 30 juin, ils arrivent à Tours, qu'ils emportent par escalade, le 3 juillet. Le lendemain, les deux rois et le prince Richard ont une entrevue à Colombiers, près de Villandry, sur le Cher, à deux lieues de Tours, où la paix se fait à des conditions désavantageuses pour Henri, Ce prince étant retourné à Chinon, y meurt de chagrin le 6 juillet, un jeudi, jour de l'octave de saint Pierre et saint Paul, deux jours après le traité de paix, à l'âge de cinquante-six ans quatre mois et un jour, étant ne au Mans, le 5 mars 1133. Ce prince avait conservé toute sa vie le goût des lettres, qu'il devait aux leçons d'un certain maître Pierre de Saintes, son précepteur, que Richard de Cluni, dans sa chronique, donne pour le premier versificateur de son tems. Ce savant n'est point connu d'ailleurs, et nul bibliographe n'en fait mention. (Voy. Henri, comte de Poitou, et Henri II, roi d'Angleterre.)

RICHARD CCEUR-DE-LION, ROI D'ANGLETERRE, IV. DU NOM, DUC DE NORMANDIE ET PREMIER DU NOM, COMTE D'ANJOU ET DU MAINE.

118q. RICHARD, deuxième fils de Henri II, roi d'Angleterre, après avoir rendu les derniers devoirs à son père, partit pour aller à Rouen prendre possession de la Normandie, dont il avait fait hommage à Philippe-Auguste, l'année précédente. Il reçut dans cette ville l'épée et la couronne ducale, le 20 juillet : Accinctus est gladio Ducatús Normanniæ in matrici Ecclesia per manum Walteri Rotomagensis Archiepiscopi: et prædictus archiepiscopus posuit in capite ducis circulum aureum habentem in summitate per circuitum rosas aureas. (Hoveden, p. 792.) De là, Richard envoya ses ambassadeurs au roi de France, pour l'inviter à régler, dans une entrevue, tous leurs différents. Elle se fit près de Gisors, le samedi 22 juillet, jour de la Madelaine, et la paix y fut conclue. Philippe rendit à Richard les villes de Tours, du Mans, de Tro, de Montoire, et du Château-du-Loir, qu'il avait comme en otage. De son côté, Richard lui abandonna Cressac, avec tout ce qu'il prétendait en Berri, s'obligeant de lui payer quatre mille marcs sterlings pour les frais de la guerre, outre vingt mille autres que son père s'était engagé de payer par le traité de Colombiers. Ayant ainsi pourvu à la sûreté des états qu'il possédait en France, il s'embarque pour aller prendre possession du trône d'Angleterre. Ce prince mourut le 6 avril 1199, d'un coup de flèche reçu, le 26 mars precedent, devant le château de Chalm, en Limosin, dont il faisait le siège. (Voy. Richard, comte de Poitou.)

## JEAN SANS-TERRE, ET ARTUR.

1199. JEAN SANS-TERRE, quatrième fils de Henri II, et 'ARTUR, petit-fils de ce prince, par Geoffroi, son père, comte de Bretagne: se disputent la succession de Richard, après sa mort. Jean s'empare sans difficulté de la Normandie, dont il prend possession le 18 avril, jour de Pâques, à Rouen. (Henrico

Knighton.) Voici de quelle manière Jean Bromton décrit son couronnement ducal : l'archevêque de Rouen, après lui avoir fait promettre par serment, sur les saints évangiles et les saintes réliques de conserver de bonne foi les priviléges de l'église, de la protéger, d'honorer ses ministres, d'abroger les mauvaises lois, s'il y en avait, et de leur en substituer de bonnes, le ceignit de l'épée ducale, qu'il prit sur l'autel, puis il lui mit sur la tête une couronne d'or, ornée de roses de même matière; après quoi, le prince reçut de son côté le serment de fidélité du clergé et du peuple. Une chronique d'Anjou met cette cérémonie dans l'octave de Pâques. Les Angevins et les Manseaux, après l'avoir reconnu pour souverain, se déclarent ensuite pour Artur. Les troupes de celui-ci, conduites par Guillaume des Roches, suivant Raoul de Coggeshall, le rendirent maître du Maine et de l'Anjou. Il prit possession en personne du Mans et d'Angers. Cetté dernière ville ne fut pas long-tems sous la domination de ce prince. Jean-sans-Terre y arriva peu après, et y mit le feu pour se venger. Mais dans lasuite, il répara amplement ce désastre. La Mayenne jusqu'alors baignait les murs de la ville sans y entrer; il étendit son en-ceinte au-delà de cette rivière qui la traverse aujourd'hui, et la fit enclore de murs, dont elle manquait avant lui, suivant Guillaume le Breton.

Le roi Philippe-Auguste parut d'abord affligé de la désunion qui régnait entre le roi d'Angleterre et son neveu. Voulant les avoir tous les deux pour amis en les réconciliant, il fit avec le premier, le 22 mai de l'an 1200, entre Andeli et Gaillon, un traité de paix; après quoi il obligea le jeune Artur, qui était présent, à faire hommage à son oncle de la Bretagne, du Poitou, du Maine et de l'Anjou : mais ce traité ne fut pas de longue durée. La guerre s'étant renouvelée, l'an 1202, entre l'Angleterre et la France, Artur fait alliance avec le roi Philippe. Ce monarque le fiança, la même année, avec Marie, sa fille, et lui donna du secours pour recouvrer ses états. Artur entre dans le Poitou; et, en passant auprès de Mirebeau, il apprend que la reine Eléonore, son aïeule, qui avait toujours eté contraire à ses prétentions, se trouvait dans cette place, dont la garnison était très-faible et les fortifications ruinées. Il prend le parti de l'assiéger sur-le-champ, et de se rendre maître de sa personne. Mais le roi Jean étant accouru à la délivrance de sa mère, surprend Artur dans son camp, le premier août, disperse son armée, le fait prisonnier, et l'envoie au château de Falaise; puis, l'ayant fait transférer à la tour de Rouen, il l'égorge de ses propres mains, la nuit du jeudi-saint,

3 avril 1203, et le jette ensuite dans la Seine. Ainsi termina sa fortune et ses jours, le prince Artur, dans la seizième année de son âge. C'est en vain que quelques écrivains anglais ont voulu nier ou déguiser l'horreur de ce crime. (Voy. les ducs de Bretagne. ) L'auteur en est bientôt puni, et perd tout le fruit qu'il se proposait d'en tirer. Philippe, en qualité de suzerain, l'ayant fait condamner, pour cette atrocité, dans l'assemblée des pairs, saisit toutes les terres qu'il tenait à hommage de la couronne de France, puis entre en Normandie à La tête d'une belle armée, pour la réduire sous son obéissance. Cette conquête fut prompte et facile; la plupart des villes ouvrirent leurs portes, et secouèrent avec joie le joug des Anglais, Rouen fut presque la seule ville qui fit une vigoureuse resistance; mais, au bout de deux mois, ne recevant point de secours du roi Jean, qui s'était retiré en Angleterre, elle se rendit au roi de France. Verneuil et Arques, qui tenaient encore pour le roi Jean, suivirent cet exemple, de manière qu'en 2204, la Normandie fut entièrement délivrée des Anglais. C'est ainsi qu'après avoir été pendant deux cent quatrevingt-douze ans sous une domination étrangère, cette province revint à la couronne de France, dont elle n'a pas été démembrée depuis ce tems-là. Ce ne fut cependant que par l'édit de Jean, roi de France, daté du mois de novembre 1361, qu'elle y fut réunie à perpétuité. (Voy. Artur, duc de Bretagne.) Il est remarquable que jusqu'à Philippe-Auguste, les seigneurs n'avaient point en Normandie de haute justice pommée Plait de l'épée, Placitum spadæ. Il paraît même que jusqu'au roi Etienne, ils n'eurent aucune sorte de justice dans leurs terres. comme ils n'en ont point en Angleterre.

Les ducs de Normandie avaient établi un tribunal souverain pour toute la province, connu sous le nom d'Echiquier, Scacarium, dont la juridiction et les fonctions sont ainsi décrites dans la coutume de Normandie: L'en apele Eschequier asemblée de hautes-justices auxquiex il appartient à corrigier et amender ou à faire amender tout cen que les baillis et les autres meneurs justiciers ont malement jugié, et doivent rendre à chacunt son droit sans délai, et tient à bien poi aussi grande fermeté comme de la bouche du prince, etc. Nous appelons solempnet jugement cen qui est jugié par acort en plein Eschequier. L'Echiquier se tenait deux fois l'année, à Pâques et à la Saint-Michel. D'ambulatoire il fut rendu sédentaire et fixé à Roueu, l'an 1302, par le roi Philippe le Bel. L'an 1499 ou 1500, suivant Chopin, le roi Louis XII, à la demande des trois ordres de la province, convertit l'Echiquier en parlement par lettres

du 1<sup>st</sup>. octobre; ce qui fut confirmé, l'an 1515, par le roi François ler.

En 1331 (v. st.), le roi Phillippe de Valois donna le duché à JEAN; sorifils, qui monta sur le trône en 1850.

En 1351, CHARLES, fils du roi Jean, reçut de son père, en apanage, la Normandie. Devenu roi de France, en 1364, sous le nom de Charles V, il conserva la Normandie, qui passa avec tout le royaume à Charles VI, son fils, et ensuite à Charles VII.

En 1465, Charles, quatrième fils du roi Charles VII, fut pourvu, par le roi Louis XI, son frère, du duché de Normandie. Mais ce monarque l'ayant contraint, l'an 1469, de l'échanger contre la Guienne, le réunit de nouveau à la cou-

ronne, dont il n'a plus été séparé.

Le dauphin, fils de l'infortuné Louis XVI, avait le titre de duc de Normandie, qu'il porta jusqu'en 1789, époque de la mort de son frère a mé y auquet il survoid dans la dignité de dauphin.

ការបាល់ ទៅ **លោក** បើការបាល់ ការប្រៀប ការប្រៀបគឺ ការបាល់ ការបាល់ ស្រាស់ ស្រាស់ ស្រាស់ សាស់ សាស់

# CHRONOLOGIE HISTORIQUE

Lesto es la contre de la constante de la const

31,612 31,

L'ANJOU, Pagus Andegavensis, ou Adicavensis, situé entre le Maine, la Bretagne, le Poitou et la Touraine, a pour capitale la ville d'Angers, appelée sous les Romains, Juliomagus. La petite rivière de Layon, Ladis, qui tombe dans la Loire au-dessous de Glonne, ou Saint-Florent-le-Vieux, terminait autrefois l'Anjou; par consequent le canton de Mauges, Pagus Medalgiensis, n'était pas encore compris, comme il l'est aujourd'hui (1785), dans le diocèse d'Angers. C'est la remarque de M. de Valois contre le géographe Sanson. Les Angevins, subjugués par César, voulurent secouer le joug des Romains, presque aussitôt qu'ils l'eurent pris. Leur chef osa faire le siège de Poitiers; mais, obligé de le lever, il reprit la route de l'Anjou. Fabjus, lieutenantgénéral de César, le poursuivit dans sa retraite, et, l'ayant atteint au passage de la Loire, il défit entièrement son armée. Depuis ce tems, l'Anjou resta soumis aux Romains, jusqu'au règne d'Honorius, époque d'un bouleversement universel dans l'empire d'Occident, et de l'irruption des barbares dans ses différentes provinces. Les Visigoths envahirent une partie de l'Anjou. Les Francs, qui vinrent ensuite, voulurent s'emparer de l'autre. Ægidius, ou Gilles, maître de la milice des Romains, fit venir Odoacre, roi des Saxons, pour l'aider à défendre l'Anjou. Tandis que ce renfort arrive, Ægidius meurt, et Paul, son successeur, cède au roi des Saxons la ville d'Angers, avec les îles de la Loire, où il se cantonne. Mais Childéric, roi des

Francs, enlève aux Saxons la ville d'Angers, l'an 464, après avoir tué le comte Paul de sa main. Le vainqueur, par cette double défaite, incorpore l'Anjou à ses autres conquêtes. Cette province fut, sous la seconde race de nos rois, divisée en deux comtes, l'un au-delà de la rivière de Maine ou Mayenne, dont Château - Neuf était la capitale, l'autre en deça de la même rivière, ayant pour capitale Angers. Le comté d'Outre-Maine. qu'on nomma aussi la Marche Angevine, fut donné, l'an 850, par le roi Charles le Chauve, à Robert le Fort, époux d'Adelaïde, veuve de Conrad I d'Auxerre, pour le défendre contre les Bretons et les Normands. Robert ayant été tué dans un combat livré, l'an 866, à Brisserte contre ces derniers, Eudes, son fils. lui succéda dans ce département, ainsi que dans le duché de France, dont il faisait partie, et devint ensuite roi de France. A l'égard de l'Anjou, en-deçà de la Maine, il resta uni au domaine royal. Quelques modernes prétendent que Charles le Chauve donna ce pays, avec le Gâtinais, à Tertulle, fils de Torquat, citoyen de Rennes. Mais, suivant l'auteur du Gesta consulum Andegavensium, Tertulle, fils d'un paysan qui vivait de fruits sauvages et de la chasse, rusticanus.... de copia silvestri et venatico exercitio victitans, ne fut que sénéchal du Gatinais, et n'eut aucune part à l'Anjou. C'est à son fils qu'on doit faire remonter l'origine des comtes d'Anjou, d'après Foulques le Rechin, comte d'Anjou lui même. Ces princes furent appelés tantôt marquis, tantôt consuls, et plus ordinairement comtes.

## INGELGER.

870 ou environ. Ingelger, fils de Tertulle, sénéchal du Gatinais, et petit-fils de Torquat, eut pour mère Pétronille, fille de Hugues-l'Abbé, fils de Conrad, comte d'Auxerre. Le roi Charles le Chauve, auquel il était attaché, lui donna, vers l'an 870, le comté d'Anjou, de deça la Maine. Ingelger défendit vaillamment cette province contre les Normands, avec l'aide d'Eudes. comté d'Outre-Maine. Le roi Louis le Bègue, pour récompenser les services qu'Ingelger lui avait rendus, lui fit épouser. l'an 878, ADELE, fille et héritière de Geoffroi I, comte de Gatinais, que son père, en mourant, avait laissée sous la garde du monarque. Ce mariage rendit Ingelger un des seigneurs les plus puissants de France. Le Gatinais (Pagus Wastiniensis), avait alors pour chef-lieu Château Landon, et pour borne le comté de Sens, les territoires de Melun et d'Etampes, le comté d'Orléans et le Nivernais, enveloppant dans son étendue Courtenai. Saint-Fargeau, Moret, Puiseaux, Milli, Gien, Lorris, et les territoires où sont aujourd'hui situes Montargis, Nemours, XIII.

Fontainebleau. Les barons du Gatinais ne virent pas sans peine cette alliance, et hésitèrent à reconnaître pour leur seigneur suzerain, celui qui avait été leur égal, et même inférieur à quelques-uns d'entre eux. Mais enfin ils lui rendirent hommage par respect pour l'autorité du roi : Barones Wastiniensis pagi, proccipiente rege, homagium et ligentiam Ingelgero fecerunt, et terram suam de manu ejus susceperunt. (Gesta consul. Andeg.) La femme d'Ingelger lui apporta de plus un hôtel dans la ville d'Auxerre, avec d'excellentes vignes, et d'autres domaines dans l'Auxerrois. In Autissiodorensi etiam urbe curtem propriam, et oineas vini superlativi bajulas et prædia suburbana possidebat. (Ibid.) L'archevêque de Tours, Adalaude, et son frère Aimon, évêque d'Orleans, oncle d'Adèle, ajoutèrent encore à la dot de leur nièce les terres d'Amboise, de Buzançai et de Châtillon, qui faisaient partie de leur patrimoine, en sorte qu'Ingelger devint un des plus riches seigneurs de France. Il inféoda par la suite Amboise à un de ses vassaux, nommé Hamon, qui en possédait dejà une partie par droit d'hérédité. On ignore la conduite que tint ce comte envers les enfants du roi Louis le Bègue, L'an 887, il rapporta à Tours, le 13 décembre, de Chablis, et non d'Auxerre, le corps de saint Martin, qu'on y avait transfére, par la crainte des Normands, vers l'an 853. En reconnaissance de cet important service, les chanoines de Saint-Martin lui accordèrent, et à ses successeurs au comté d'Anjou, la trésorerie de leur église. ( Voy. sur ce trait la seconde lettre de D. Jourdain à M. Mille, sur son abregé de l'Histoire de Bourgogne.) La Chronique de Tours place la mort d'Ingelger en 888, dans la dix-huitième année, dit-elle, de son gouvernement. Il laissa de son mariage un fils, qui suit. Au reste, dans ce que nous venons de rapporter d'Ingelger, nous avons suivi l'auteur du Gesta consulum Andegavensium, autant qu'il peut se concilier avec Foulques le Rechin, et les autres historiens de l'Anjou-Mais nous l'avons abandonné sur la distinction qu'il fait de deux Ingelger, dont le premier, selon lui, fut seulement comte de Gatinais par sa femme Adèle. Celle-ci ayant été accusée, dit-il, par un seigneur nommé Gontran, d'avoir étouffé son époux, qu'on trouva mort dans son lit, fut justifiée par un autre lngelger, fils de Tortulfe, qui tua en duel Gontran, en présence de Louis le Bègue, et épousa ensuite Adelinde, nièce des évêques de Tours et d'Orléans. Ces particularités, outre qu'elles ont été inconnues à Foulques le Rechin, se démentent par les contradictions qu'elles renferment. L'auteur dit en effet que le premier Ingelger, marié par le roi Louis le Bègue avec la comtesse de Gatinais, mourut après dix ans de mariage. C'est donc au plutôt en 887. Il dit ensuite que ce même monarque, décédé

l'an 879, investit du comté de Gatinais le deuxième Ingelger, à qui Adèle en avait fait donation, pour reconnaître le service qu'il lui avait rendu. Assurément M. de Saint-Foix s'est troplivré au goût du merveilleux, en adoptant une pareille fable.

## FOULQUES 1, DIT LE ROUX.

888. FOULQUES I, dit LE ROUX, successeur d'Ingelger, son père, réunit en sa main les deux comtés de deçà et de dels le Maine, par la faveur de ceux qui gouvernaient la France sous la minorité de Charles le Simple. Foulques est représenté, par les historiens, comme un prince hardi, actif et entreprenant, mais en même-tems d'un esprit souple et dissimulé. Il eut, contre les Bretous et les Normands, plusieurs guerres dont il se tira avec avantage. L'an 903, il fit enfermer de murs ce qu'on nommait, à Tours, le Château-neuf de saint Martin. C'était une petite ville, que la dévotion pour ce saint avait fait construire autour de son tombeau. Elle fut unie à la ville de Tours par lettres-patentes du roi Jean II, de l'an 1354. (La Sauvagère, Rech. crit. et hist.) Foulques mourut l'an 938, ll avait épouse ROSCILLE, fille de Garnier, seigneur de Loches, de Villandri et de la Haie, trois terres qu'elle apporta en dot à son mari. (Gesta Cons. Andeg.) Foulques eut d'elle trois fils lngelger, qui fut tué, l'an 935, dans un combat contre les Normands; Gui, évêque de Soissons en 937, et Foulques, qui suit, avec une fille nommée Roscille, comme sa mère, et femme d'Alain II, comte de Nantes.

Par une charte, transcrite au Cartulaire de Saint-Aubin d'Angers, Foulques, se qualifiant abbé de ce monastère, lui fit donation, dans la septième année du règne de Raoul (929 ou 930 de J. C.), d'une terre voisine de la Loire, qu'il nomme eutim Chiriaci. Une autre charte, rapportée par Galand, lui donne la qualité d'archi-abbé, parce qu'il possédait d'autres.

abbayes.

## FOULQUES 11, DIE LE BON.

938. FOULQUES II succéda, l'an 938, à Foulques I, sompère. Sa pièté, son amour pour ses sujets, la protection qu'il accorda à leurs travaux et à leur industrie, le soin qu'il eut d'entretenir la paix avec ses voisins, lui méritèrent le surnom de Bon. Tel était le genre de sa dévotion, qu'il assistait à l'église en habit clérical, et chantait l'office avec le clergé; sur quoi le roi Louis d'Outremer l'ayant raillé, le comte lui sit dire qu'un roi sans lettres est un ûne couronné. Et remarques

que chanter au lutrin était encore un mérite au seizième siècle : car Brantôme ne dédaigne pas de nous apprendre que nos rois Henri II, Charles IX et Henri III, étaient aussi dans cet usage. Foulques mourut, l'an 958, le jour et dans l'église de Saint-Martin, à Tours, où il fut enterré. (Bouquet, tom. IX, pag. 31.) De GERBERGE, son épouse, qu'on fait, sans preuve, fille de Hugues le Grand, duc de France, il eut Geoffroi , qui suit; Burchard, ou Bouchard, dit le Vieux, comte de Paris, de Corbeil et de Vendôme; Gui, abbé de Cormeri, ensuite évêque du Puy; Drogon, successeur de Gui au même évêché; Humbert, surnomme le Veneur, à qui son père donna, par une charte datée de la troisième année du roi Lothaire (957 de J. C.), les terres de Champagne, en Anjou, et de Sablé, dans le Maine; Arsinde, appelée Blanche par Ives de Chartres, dans une lettre au légat Conon, qui se trouve au Cartulaire de Saint-Bertin, et par Alberic de Trois-Fontaines, qui la disent, l'un et l'autre, sœur de Geoffroi Grisegonelle, et non sa fille, comme le conjecture D. Vaissète, mariée à Guillaume III, dit Tailleser, comte de Toulouse; et Adélaide, femme d'Etienne, comte de Gévaudan. Ménage ajoute à ces enfants une autre fille, nommée Mathilde, qu'il dit avoir épousé le vicomte de Châteaudun. Cependant Foulques le Rechin ne donne que deux filles à Foulques le Bon. Il ne lui donne aussi que quatre fils, en quoi il se trompe : car les cinq qui viennent d'être nommés le sont également dans la charte de leur père. donnée, l'an 957, en faveur d'Humbert, le dernier d'entre ses fils. Foulques le Bon est qualifié totius bonitatis amator par Jeau de Marmoutier. Cette écrivain rapporte que, toutes les fois qu'il venait à Tours, d'aussi loin qu'il apercevait l'eglise de Saint-Martin, il descendait de cheval, se prosternait à terré, et demandait à ce saint qu'il lui obtînt le pardon de ses péchés. Nous avons une lettre de lui à saint Odon, abbe de Cluni. où il témoigne qu'ils étaient frères de lait.

## GEOFFROI I, DIT GRISEGONELLE.

958. GEOFFROI I, dit GRISEGONELLE, de la couleur de sa rasaque, appelée gonella dans la basse latinité (1), succèda,

<sup>(1)</sup> L'auteur du Gesta Consulum Andegao. (Spicil. in-4°., tome X, page 443 et seq). écrivain peu digne de foi, donne pour l'origine de ce surnom une aventure de Geoffroi. plus propre à orner un roman qu'une histoire. Comme elle serait trop longue à rapporter, nous renyoyons le lecteur à cet écrit, persuadés qu'au premier coup-d'œil il papercevra la fiction.

l'an 958, à Foulques le Bon, son père. L'an 962, il fit le voyage de Rome, et à son retour, il fonda la collégiale de Loches, en Touraine. Il substitua, l'an 966, des moines aux chanoines de Saint-Aubin d'Angers. L'an 978, il marcha au secours du roi Lothaire, contre Otton II, roi de Germanie, qui s'était avancé jusqu'à Montmorenci, dont il faisait le siège, et menaçait Paris. Geoffroi ponrsuivit Otton jusques dans la forêt d'Ardenne, et lui proposa, suivant les règles de la chevalerie, de vider la querelle par un duel. L'empereur refusa le défi, soit qu'il manquat de courage, soit qu'il crût au-dessous de sa dignité d'entrer en lice avec un comte d'Anjou. Lothaire, en reconnaissance de ce service et d'autres que Geoffroi lui avait rendus, le gratifia, lui et ses successeurs dans le comté d'Anjou, de la charge de sénéchal de France : la preuve de ce don se tire d'un écrit du comte Foulques, arrière-petit-fils de Geoffroi, rapporté par Hugues de Cléers. (Spitil., tome X. pag. 441.) Il est vrai que le récit de Foulques est mêlé d'anachronismes qui en font suspecter la sincérité; mais il est certain d'ailleurs que les comtes d'Anjou, comme on le verra ci-après, ont exercé depuis les fonctions de sénéchal à la cour de nos rois. f. ,

L'an 980, Conan le Tort, comte de Rennes et gendre de Geoffroi Grisegonelle depuis dix ans, entreprend de faire revivre les prétentions de ses ancêtres sur cette partie de l'Anjord qui est entre le Maine et la Bretagne. Quatre de ses fils, qu'il avait eus d'un premier lit, se chargèrent de l'exécution de ce dessein; et, pour mieux réussir, ils choisirent le tems où lé comte d'Anjou et son gendre, leur père, étaient partis ensemble pour Orléans, où le roi devait se rendre. Mais une indiscrétion de Conan fit avorter le complot. L'appartement où il logeait, à Orléans, n'était séparé que par une cloison de celui de son beau-père. Un jour, le comte d'Anjou lui entendit dire à ses confidents: Mes enfants, dans quatre jours, seront maîtres de tout le terrain depuis la Bretagne jusqu'à Angers. Comme le roi tardait à venir, Geoffroi dit, qu'en attendant, il allait passer quelques jours dans l'une de ses terres. Il part incontinent, et se rend en diligence à Angers, où il entre secrètement. Ayant aussitôt armé les bourgeois et la garnison, il les range en bataille hors de la ville, du côté de la Bretagne. Les enfants de Conan, après avoir fait le dégât dans la campagne, ne manquèrent pas, au jour marqué, de venir se présenter devant Angers. Mais quelle fut leur surprise, en voyant le comte d'Anjou à la tête de ses troupes! Ils rebroussent chemin aussitôt. Geoffroi les poursuit dans leur retraite, en tue deux, fait prisonniers les deux autres avec plusieurs seigneurs bretons,

et revint à Orléans monté sur le cheval du fils aîné de Conan-Le roi négocie un accommodement entre les deux comtes. Conan renonce à ses prétentions sur le domaine contesté, et Geoffroi lui rend ses enfants avec les autres prisonniers qu'ils avait faits. (Gesta Cons. Andeg.; Morice, Hist. de Bret., tom. I, page 64.) L'année suivante. Guerech, qui se portait pour comte de Nantes, ayant déclaré la guerre à Conan, qu'il soupconnait d'avoir tué le comte Hoël, son frère, Geoffroi vint au secours du premier. Les armées entrent en campagne et se rencontrent dans la lande de Conquereux. Conan a d'abord tout l'avantage dans cette action; mais il est contraint ensuite de laisser le champ de bataille à son ennemi, après avoir été

grièvement blessé à une main. (Chr. Nannet.)

Geoffroi, l'an 985, ou l'année suivante, s'étant brouillé avec Guillaume Fier-à-Bras, comte de Poitiers, le battit près. d'un château nommé les Roches, le poursuivit de là jusqu'à Mirebeau, et l'obligea de lui céder, pour avoir la paix, Loudun avec quelques autres terres, à la charge de l'hommage envers les comtes de Poitiers. Geoffroi mourut en assiegeant le château de Marson, contre Eudes Rufin, son vassal, qui s'était révolté, On n'est pas d'accord sur l'année de sa mort. La chronique de Tours la met en 985, celle de Maillezais en 986, celle de Saint-Aubin d'Angers en 987, celle de Saumur en 988, et toutes les quatre au 21 juillet. Nous préférons la troisième époque comme la plus accréditée, étant d'ailleurs certain, comme le prouve D. Mabillon, que Geoffroi mourut la même année que Hugues. Capet monta sur le trône. Geoffroi fut inhumé à Saint-Martin de Tours. Il avait fait construire, dit Foulques le Rechin, l'un de ses successeurs, un grand nombre de châteaux pour mettre son pays à l'abri des incursions des Normands, dont la terreur l'avait rendu presque désert.

Geoffroi Grisegonelle avait épousé ADÉLAÏDE DE VERMANDOIS, veuve de Lambert, comte de Châlons-sur-Saône, mort
en 978. C'est la seule femme qu'on donne au comte d'Anjou.
Mais il est incontestable qu'elle n'était que la seconde, et qu'il
eut d'une première femme, nommée aussi ADÉLAÏDE, dont on
ignore la naissance, trois enfants, savoir, 1°. Foulques, son
successeur, qui certainement était majeur à la mort de son père,
et que nous verrons se rendre formidable par ses armes dès
l'an 992, tems auquel il n'aurait commencé que sa treizième
année, s'il fût né d'Adélaïde de Vermandois; 2°. Ermengarde,
mariée, suivant la chronique du mont Saint-Michel, en 970,
à Conan le Tort, duc de Bretagne; 3°. Adèle, ou Arsinde, dite
aussi Blanche, femme de Guillaume I, comte de Provence,
mort en 992, après avoir eu d'elle le fils qui lui succéda. Ainsi,

des cinq enfants que tous les historiens attribuent à Geoffroi, deux seulement lui vinrent d'Adélaïde de Vermandois, savoir, Maurice, qui disparaît après l'an 994, et Gerberge, mariée à Guillaume II, comte d'Angoulême. Il est remarquable que, dans ses Chartes, Geoffroi Grisegonelle se dit comte d'Anjou par la grâce de Dieu et la faveur de Hugues le Grand, son seigneur, et de Gerberge sa mère: Gratià Dei et senioris Hugonis largitione, Andegavensis comés, matris quoque mem Gerberge. Voulait-il dire par-là qu'il n'était pas counte d'Anjou par droit d'hérédité, mais par la concession du duc de France?

# FOULQUES III, DIT NERRA OU LE NOIR, ET LE JEROSOLYMITAIN.

987. FOULQUES III, dit NERRA ou LE NOIR, LE JÉROSO-LYMITAIN et LE PALMIER, à cause des voyages qu'il fit à la Terre-Sainte, succéda, l'an 987, à Geoffroi son père, et non pas à Maurice son frère, dont les chroniques de Tours et d'Anjou le disent fils mal-à-propos. Ce fut un prince belliqueux, violent et fourbe. Vers l'an 990, Adelbert, comte de Périgord, son allié, lui fit présent de la ville de Tours, qu'il avait enlevée à Eudes I, comte de Blois; mais Eudes y rentra bientôt au moyen des intelligences qu'il avait dans la place. Il entreprit aussi de se rendre maître d'Amboise, excité à cela par un nommé Landri, qui possedait une maison forte dans cette place. Mais Foulques étant venu au secours des assiégés, repoussa les ennemis, et les poursuivit jusqu'à Châteaudun, où l'on en vint à une bataille dont il sortit victorieux, emmenant plusieurs prisonniers avec lui. (Gesta Cons. Andeg. c. 8.) De retour en Touraine, il fit des courses fréquentes aux environs de Saumur, de Montsoreau et de l'Île-Bouchard, qui appartemient au comte de Blois. Pendant cette guerre, il en eut une autre contre Conan le Tort, comte de Rennes, son beau frère. Ayant assiégé Nantes au mois de juin 992, il livra bataille, le 27 du même mois, dans la lande de Conquereux, à Conan, qui sut blessé à mort dans l'action. (Voyez tes comtes ou ducs de Bretagne.)

Gilduin, vicomte de Blois et de Saumur, et seigneur de Pontlevoi, qu'il tenait de la libéralité d'Eudes le Champenois, comte de Blois, inquiétait par de fréquentes courses les terres que Foulques possédait sur les bords du Cher. Le comte d'Anjou, pour le tenir en échec, fit construire, l'an 1005, près de cette rivière, à deux lieues de Pontlevoi, le château de Montrichard, et confia la garde de cette place à Roger, seigneur de Montrésor (nommé aujourd'hui Beaumont), sur l'In-

drois, à trois lieues de Loches. Foulques, vers le même terres? acquit un partisan qui lui fut très-utile, dans la personne de Lisoie de Bazougers dans le Maine, près de la Flèche. Le comte d'Anjou, pour se l'attacher, le nomma châtelain d'Amboise et de Loches. Lisoie, aidé de ses frères non moins braves que lui. et appuyé du comte du Maine, porta la désolation dans les terres du comte de Blois, situées en Touraine, ou dans le voisinage. Foulques, cependant, désirant recouvrer la ville de Tours, fit élever près cette place, entre les rivières de Loire et de Choisille, un fort, nommé dans les Gestes des seigneurs d'Amboise Mons Budelli, afin de la serrer de près. Eudes ne tarda pas de venir, accompagné de Gilduin, attaquer ce fort. Foulques, accourant au secours des assiégés qui se defendaient avec valeur, change d'avis sur la route, tourne vers Saumur qu'il savait être dépourvu de garnison, et s'en rend maître sans peine. De-là, il conduit son armée vers Montbason, qu'Eudes lui avait enlevé; ce qui oblige le comte de Blois à quitter le siège du Mont-Budel, pour aller à la défense de l'autre place. Foulques, à son approche s'étant retiré, profita dans la suite de l'éloignement d'Eudes, pour reprendre le siège de Montbason, qu'il fit rentrer à la fin sous ses lois. (Gesta Domin. Ambas. et Gesta cons. Andeg.)

La reine Constance, femme du roi Robert, était nièce de Foulques par Arsinde, sa mère. Cette princesse, capricieuse et méchante, ayant pris en aversion Hugues, de Beauvais, favori du roi, se plaignit, à son oncle, qu'il mettait la division entre elle et son époux. Foulques aussitôt fait partir, pour la France : douze chevaliers des plus déterminés, avec ordre d'assassiner Hugues partout où ils le rencontreront. L'ayant atteint, comme il était à la chasse avec le roi, ils le poignardèrent sous les yeux du monarque, et s'en retournèrent. Robert, ne pouvant tirer vengeance par lui-même de cet attentat, en porta ses plaintes aux évêques. Nous avons une lettre de Fulbert, évêque de Chartres, au comte d'Anjou, dans laquelle, après lui avoir reproché l'énormité de ce crime, il l'exhorte à prévenir par une satisfaction prompte et éclatante les foudres de l'église, dont il est menacé. Pour détourner l'orage qui grondait sur sa tête, Foulques alla trouver le pape Sergius IV, et lui fit sa confession. Le pontife lui enjoignit, pour pénitence, de fonder un monastère. De Rome, il se rendit à la Terre-Sainte, et à son retour il exécuta l'ordre du Pape. Telle est l'origine de l'abbaye de Beaulieu, près de Loches, dont la fondation se rapporte, suivant D. Mabillon, à l'an 1007. (Maan la met en 1004.) Quand l'église fut achevée, le comte envoya prier l'archevêque de Tours de venir en faire la dédicace. Le prélat répondit qu'il ne pouvait offire à Dieu les vœux d'un homme qui avait enlevé plusieurs terres à l'église. Foulques, indigné de cette réponse, prend avec lui de grosses sommes d'argent, avec lesquelles il retourne à Rome. Le pape Jean XVIII, gagné par ses présents, fit partir avec le comte un cardinal, nommé Pierre, qu'il chargea de faire la dédicace qu'il désirait. Les évêques de France trouvèrent fort setrange que le pape donnât ainsi l'exemple de violer les camons, qui défendent à un évêque de rien entreprendre dans le diocèse d'un autre sans son consentement. La dédicace se fit néanmoins dans le mois de mai, au milieu d'un grand concours de peuple. Mais le même jour il s'éleva un orage si furieux, qu'après avoir ébranlé quelque tems la nouvelle eglise, il en emporta le toît et la charpente; ce qui fut regardé comme une punition de l'attentat commis contre la discipline ecclésias-

tique. (Radulph. Glaber, liv. 3, ch. 4.)

Quelques années auparavant, Foulques s'était rendu vassal du comte de Poitiers, Guillaume le Grand, en recevant de lui la ville de Loudun (1), à la charge de l'hommage et du service militaire. (Adémar.) C'est à raison de ce don que Foulques, dans une lettre au roi Robert (inter Epist. Fulberti), appelle le comte de Poitiers son maître : Guillelmus, comes Pictavorum. herus est mihi nuper. Un moderne. (Hist. des comtes de Champ., tom. I, pag. 38), place en 1015 un second voyage de Foulques à la Terre-Sainte, sans en donner de preuves. Ce qui est plus certain, c'est que, l'année suivante, Eudes II, comte de Blois, Gilduin son vicomte, et Geoffroi, seigneur de Saint-Aignan. formèrent ensemble une ligue pour envahir les terres du comte d'Anjou. Le motif, ou le prétexte qu'ils alléguaient, était le château de Montrichard, qu'Eudes, ou plutôt Gilduin, prétendait avoir été bâti (dix ans auparavant), sur ses terres. Les alliés firent des courses funestes dans la Touraine. Mais Foulques ayant atteint Eudes le 6 juillet 1016, lui livra bataille dans la plaine de Pontlevoi. Le comte d'Anjou, dans le premier choc, eut du désavantage, et prit la fuite après avoir été renversé de

<sup>(1)</sup> Foulques le Rechin, dans le fragment qui nous reste de son histoire d'Anjou, dit que le comte Geoffroi Grisegonelle, après avoir vaincu, en bataille rangée. à la Roche-sur-Yon (vers l'an 987), Guillaume (I), comte de Poitiers, et l'avoir poursuivi jusqu'à Mirebeau, lui enleva Loudun. Gaufridus Grisagonella pater avi mei Fulconis... ezcussit Londunum de manu Pictaviensis Comitis, et in pralio campestri superavit eum super Rupes, et persecutus est eum usque Mirebellum. (Spicil. in-fol., tome III, page 232.) Il faut donc que le comte de Poitiers ait recouvré Loudun peu de tems après la mort de Grisegonelle.

won cheval, et blessé. Mais Geoffroi Martel, son sis, et Her-bert Eveille-Chien, comte du Maine, étant revenus à la charge, désirent en entier le comte de Blois, lui ayant tué ou pris environ six mille hommes, et pillé tout son bagage. (Bouquet; tom. XI, pag. 631.) C'est depuis ce tems que le cri de guerre des comtes d'Anjou sut le mot rallie, en mémoire du ralliement sait par Herbert. Jean de Marmoutier sit qu'Eudes sut sait prisonnier par le vainqueur, et cela sans marquer comment il se racheta. Mais s'il sut pris, il sut presque aussitôt relâché. Après cette victoire, Foulques se va rendre maître de Saumur, où commandait Gilduin pour le comte de Blois, qui ne tarda pas à y rentrer. L'année précédente, Foulques, pour serrer la ville de Tours, avait sait construire, dans le voismage, um sort sur le Mont-Budel.

L'an 1028, Foulques, excité par l'exemple de Guillaume, comte d'Angoulème, qui était revenu l'année précédente de la Terre-Sainte, entreprend le même pèlerinage, accompagné des évêques de Poitiers, de Limoges, et de plusieurs seigneurs d'Aquitaine et d'Anjou. (Adémar.) (1) De retour l'année suivante, il attire à Saintes, que Guillaume, duc d'Aquitaine, lui avait vendu, ou cédé depuis quelque tems, ce même Herbert, comte du Maine, qui lui avait rendu de si grands services à la guerre; et, l'ayant en son pouvoir, il le fait enfermer dans le capitole de cette ville, tandis que la comtesse d'Anjou entretient sa femme. Herbert demeura prisonnier deux ans entiers, au bout desquels il fut relâché, on ne sait à quelles conditions. Un moderne dit faussement (Antiq. de Saintes) que Foulques le fit tuer contre le droit des gens.

Foulques, après la mort du roi Robert, se rendit médiateur; l'an 1031, entre la reine Constance et le roi Henri son fils à qui elle faisait la guerre dans la vue de le détrôner et de lui substituer Robert son frère. (Glaber.) Il échoua, l'an 1032, au siège de Sens, où il avait accompagné ce monarque. (Voy.

<sup>(1)</sup> C'est vraisemblablement le même voyage de Foulques que la chronique de Tours rapporte à la vingt-troisième année du roi Robert (1020 de Jésus-Christ), et dont elle raconte les particularités suivantes. Pour obtenir des Sarrasins la permission d'entrer dans le Saint-Sépulcre, il fut contraint à promettre de souiller de son urine ce saint lieu. Mais, ayant eu soin de se munir d'une vessie remplie de bon vin blanc, il la mit entre ses cuisses et la répandit en guise de l'ordure qu'on voulait qu'il lâchât. S'étant ensuite prosterné pour faire sa prière, il arracha avec ses dents, à l'insu des infidèles, une grosse pierre du Sépulcre, et l'emporta. (Chr. Turon. apud Bouquet, tome X, page 283.) Le même trait se rencontre dans la chronique de Saint-Florent et dans le Gesta Cons. Andeg., ibid., pp. 256-264.

les comtes de Sens.) Il fait un second voyage, l'an 1035, à la Terre-Sainte, et rencontre sur sa route, à Constantinople. Robert, duc de Normandie, avec lequel il continua le voyage, si l'on en croit l'auteur du Gesta Cons. Andeg. qui ne merite pas beaucoup de créance. Il assiégea, l'an 1039, le château de Montbason, dont il se rendit maître; et peu de tems après il donna celui d'Amboise avec ses dépendances à Lisoie son sénéchal, en le mariant à la nièce du trésorier Sulpice. (Gesta domin. Ambas. ) La même année, pour apaiser les remords de sa conscience, il reprend pour la seconde fois, suivant Foulques le Rechin, l'un de ses successeurs ( ou la troisième. comme d'autres le disent), la route de la Terre-Sainte. Ce fut alors qu'on vit ce comte d'Anjou, si terrible dans les combats, si superbe, si altier, se faire traîner sur une claie par les rues de Jérusalem, nu, la corde au cou, fouetté par deux de ses valets, et criant de toutes ses forces : Seigneur, ayez pitie du traître et parjure Foulques. (Willelm. Malmesb. L. 3.) Sans doute le ciel exauça ses vœux en le mettant hors détat de retomber dans ses anciennes fautes : car étant revenu à pied, il fut attaqué à Metz d'une maladie dont il mourut dans cette ville le 21 juin 1040. Ses entrailles y furent enterrées, et son corps fut transporté dans l'église de Beaulieu de Loches. (Gesta Cons. Andeg.) D'ADÈLE, ou ELISABETH, fille de Bouchard le Vieux, comte de Vendôme, sa première femme, Foulques laissa une fille, nommée Adèle, mariée à Bodon, ou Eudes de Nevers; alliance dont sont sortis les anciens comtes de Vendôme, et Gerberge, femme d'un comte nommé Guillaume. Foulques eut d'HILDEGARDE, ou HERMENGARDE, sa seconde femme, morte le 1er. avril 1046 à Jérusalem (Mabillon), Geosfroi, qui suit, avec Hermengarde, femme de Geoffroi Ferréol, dit aussi Albéric, fils de Geoffroi Forole, et comte, ainsi que lui, de Château-Landon, ou de Gâtinais, qui devint la tige de la seconde race des comtes d'Anjou. « Ce Geoffroi de Châ-» teau-Landon, dit Ménage (Hist. de Sablé, p. 118), était » fils de Geoffroi, comte de Gâtinais, et de Béatrix, filse » d'Alberic II, comte de Mâcon, et d'Ermentrude, fille de » Létalde, comte de Bourgogne, et de Richilde. » Il y a ici une méprise, en ce que Ménage fait Ermentrude fille de ' Létalde, au lieu qu'elle n'était que sa bru. (Voyez les somtes de Mácon.) Revenons à Foulques. Ce comte était fort mauvais mari. Il fit brûler, suivant plusieurs écrivains, sa première femme, l'an 1000, sur un soupçon d'adultère. (Quelques-uns, néanmoins, disent qu'elle périt dans un incendie fortuit, qui consuma en partie la ville d'Angers; d'autres, qu'il la poignarda de sa main, après qu'elle se fut sauyée d'un précipice où son mari l'avait fait jeter.) Foulques contraignit sa secondé femmé, par ses mauvais traitements, à se retirer à la Terre-Sainte. Ce comte bâtit, outre Montrichard, plusieurs autres châteaux, dont les principaux sont Montbazon, Mirebeau, construits avant l'an 1000, et Château-Gonthier (1), com-

IVES, ou IVON, 3. fils d'Ives I, comte d'Alençon et de Bellême.

RENAUD I. seigneur de Château-Gontier, tué l'an 1066, le jeudi-saint (13 avril), par la populace d'Angers, armée pour la défense du comte Geoffroi le Barbu. BRATRIX sa femme.

ALARD I, seigneur de Château-Gonthier, mari, RENAUD, 1º. d'ELISABETH, fille, à ce qu'on prétend, du seigneur de Mathefelon; 20. de MATHILDE, fille de Robert le Bourguignon. Alard mourut à la Terre-Sainte en 1101.

gneur de Château-Renaud.

RENAUD II. mort ELISABETH, femme HERSENDE, épouse à la Terre-Sainte, de Geoffroi, seigneur d'Hubert de Chamen 1101, comme de Durtal. pagne. son père.

ALARD II, seigr. de Château-Gonthier, vivait GEOFFROI en 1123. MAHAUT DE CRAON sa femme. vait en 1096.

ALARD III, seigneur de Château-Gon-LAURENCE, mariée à thier, vivait en 1145 EULIE, ou EULATE, N .. Turpin, dont sortent sa semme, dame de Briolé. les seigneurs de Crissé.

RENAUD III, seigneur de Château-Gonthier. On lui donne pour femme BEATRIX, fille de Rotrou III, comte du Perche.

ALARD IV, seigneur de Château-Gonthier, épousa Emma, fille d'André II, seigneur de Vitré. Il fonda, suivant Ménage, en 1206, l'hôpital de Château-Gonthier.

JACQUES, seigneur de Château-Gonthier, fut un des seigneurs qui prétendirent, après la mort de Guillaume, évêque de Châlons et

<sup>(1)</sup> Le terrein sur lequel fut édifie Château-Gonthier s'appelait Basilica. Basoche. Cette terre sut érigée en marquisat, par lettres de juillet 1656, en faveur de Nicolas de Bailleul, président à mortier au par-Lement de Paris, et chancelier de la reine, avec la mouvance de deux baronnies et de trente-six paroisses. Telle est, suivant Ménage (Hist. de Sable), combiné avec le P. Anselme (tom. III, pag. 317-320), la suite généalogique des seigneurs de Château-Gonthier :

mencé en 1037 (et non 1007), qu'il appela ainsi du nom de son concierge, qui en fut le châtelain, et auquel succéda, du vivant du même Foulques, un nommé Ives ou Ivon. Foulques Nerra est aussi fondateur de l'abbaye de Beaulieu, comme on l'a dit de celle de Saint-Nicolas d'Angers, en 1020, et de celle de Roncerai dans la même ville, en 1028. (Voy. Alain III, duc de Bretagne, et Herbert I, comte du Maine.)

## GEOFFROI II, DIT MARTEL.

1040. GEOFFROI II, surnommé MARTEL, comte de Vendôme, fils de Foulques Nerra, né le 14 octobre 1006, succéda à son père dans le comté d'Anjou, qu'il avait administré pendant la dernière absence de ce prince. Eudes, comte de Poitiers, ayant alors tenté, à la faveur de l'éloignement de Foulques, une invasion dans l'Anjou, Geoffroi marcha contre lui, le poursuivit, et le tua, le 10 mars 1039, devant le château de Mauzé, dans l'Aunis. L'an 1043, Henri I, roi de France, fit présent à Geoffroi de la ville de Tours, dont il avait dépouillé Thibaut III, comte de Blois, pour crime de felonie. Geoffroi s'étant mis en devoir de prendre possession de cette ville, fut obligé, par la résistance des habitants, de l'assiéger, Thibaut accourut à leur secours; mais il fut battu près de Saint-Martin le Beau ou de la Guerre (de Bello), sur le Cher, et fait prisonnier par Geoffroi, le 21 août de l'an 1044, et non 1042, comme quelques-uns le prétendent. Pour sa gançon,

comte du Perche, arrivée en 1226, avoir part au comté du Perche. Par le partage qui s'en fit en 1230, le comte de Champagne lui céda Nogent-le-Rotrou, avec une part du bois Perchet, et les domaines de Longvillier et de Montigni. Jacques mourut avant 1263. Il avait épousé, l'an 1239, HAVOISE, fille de Mathieu II, sire de Montmoreuci et connétable de France, dont il eut un fils mort en bas âge, et deux filles, Emme, qui suit, et Philippette, dame d'Hérouville.

EMME, ou EMMETTE, fille aînée de Jacques de Château-Gonthier, et sa principale héritière, épousa fort jeune, du vivant de son père, Groffaoi III, seigneur de la Guerche, de Poance, de Martigné, etc. Ménage lui donne pour second époux Girard Chabot. Elle mourus vers l'an 1270, laissant de son premier époux une fille unique, JEANNE DE LA GUERCHE, qui porta l'héritage de ses père et mère en mariage à JEAN DE BRIENNE, vicomte de Beaumont, qui par là devint seigneur de Château-Gonthier. Cette seigneurie subsista dans cette maison. d'où elle entra, par une fille, dans celle de Chamaillardd'Antenaise, et passa ensuite dans celle des comtes, depuis ducs, d'Alençon, et eufin dans la maison de Bourbon.

il lui en coûta les villes de Tours, excepté l'abbaye de Marmoutier, qu'il retint, de Langei et de Chinon, avec leurs dépendances, et la réserve de la mouvance envers le comte de Chartres, ou de Blois: circonstance que les historiens modernes n'ont pas connue, mais prouvée par un des articles du premier livre, fol. 58, des vassaux de Champagne. Maître de presque toute la Touraine, Geoffroi porta ses vues sur le Maine. Gervais, évêque du Mans, l'amorça lui-même en lui faisant accorder, par le roi Henri I, le droit de recommander l'évêché de cette ville, c'est-à-dire d'y présenter. L'intention du prélat était d'engager par-là Geoffroi à prendre la défense du jeune comte Hugues II, contre Herbert Baccon, son oncle et son oppresseur. Mais Gervais eut lieu de se repentir de lui avoir obtenu cette faveur dont il se prevalut, et contre luimême en le persecutant à outrance (Voy. les comtes du Maine), et contre Hugues, en faisant tous ses efforts pour lui enlever son comté. A la fin, il vint à bout, l'an 1051, de se faire déclarer administrateur du Maine pendant la minorité du jeune comte Herbert II, fils et successeur de Hugues II. Avant que d'obtenir ce point, et tandis qu'il tenait l'évêque du Mans dans les liens, il se rendit à Goslar, en juin 1047, avec Agnès sa femme, auprès de l'empereur Henri III, gendre de la comtesse, et du duc d'Aquitaine, son premier mari, d'où il accompagna ce monarque dans son expédition d'Italie. Nous avons la preuve de ce voyage et de son époque dans une charte de Geoffroi et d'Agnès pour le monastère de Roncerai, dont la date porte: Actum publice in ecclesia S. Albini, regnante rege Henrico, Archiepiscopo Turonis Arnulfo, et transactà antè quadragesima defuncto Huberto, Pontifice Andegavensi, cum redissent comes et comitissa de Apulia. (Mabil. Annal. L. 59, n. 17.) A leur retour et dans la même année, le comte et la comtesse d'Anjou fondèrent l'abbaye de Notre-Dame à Saintes, pour des filles.

Geoffroi Martel n'était pas de caractère à souffrir que ses vassaux manquassent impunément à la foi qu'ils lui devaient. Guérin, l'un d'entre eux, sire de Craon, s'étant avisé, vers l'an 1051, de porter son hommage à Couan, comte ou duc, de Bretagne, le comte d'Anjou, irrité de cette félonie, confisqua dans une assemblée de ses harons, la terre de Craon. Guérin, assuré de la protection du duc de Bretagne, et du secours de Robert de Vitré, son gendre, reçut avec mépris la nouvelle de sa condamnation. Pour faire savoir à Geoffroi ses dispositions, il élargit deux prisonniers qu'il avait faits en Anjou, avec charge de dire au comte, que son jugement était faux, et qu'il était prêt à le soutenir, la lance à la main, au

promoteur de ce jugement, Robert le Bourguignon, baron de Sablé, troisième fils de Renaud I, comte de Nevers. Voulant effectuer cette bravade, il entre à la tête de ses troupes sur les terres du comte, et s'avance jusqu'aux portes d'Angers. Mais apprenant que Geoffroi Martel accourt au secours de la place. Guérin se retire dans un poste avantageux, entre la Maine et la Sarte. Le comte l'ayant atteint, le combat s'engage. Guérin va droit la lance baissée, à Robert le Bourguignon qu'il avait remarqué. Sa lance se rompt dans les armes de Robert sans le blesser. Celle du bourguignon le perce de part en part, et le renverse presque mort. Il expire tandis qu'on l'emporte à Craon. Arrivé dans cette ville, Geoffroi Martel en donne la seigneurie au vainqueur de Guérin, se réservant le prieure de Saint-Clément de Craon. Mais Guérin laissait une fille unique, nommée Berthe, veuve de Robert de Vitré. Robert le Bourguignon venait aussi de perdre Havoise de Sable, sa femme. Pour lui assurer la possession tranquille de la terre de Craon, Geoffroi Martel lui fit épouser la fille de Guerin, et par là le rendit l'un des seigneurs les plus puissants de l'Anjou. (Ménage, Hist. de Sablé, pp. 120-123. Morice, Hist. de Bret., tom. I, pp. 73-74.)

Continuons l'histoire de Geoffroi Martel. Quelqu'habile qu'il fût au métier de la guerre, la victoire ne couronna pas toujours ses expéditions. Ayant osé prendre les armes contre le roi Henri, son souverain, ce monarque le contraignit par ses victoires et ses conquêtes à lui demander la paix. Le comte d'Anjou voulut se venger de ses pertes sur Guillaume, duc de Normandie, qui avait servi le roi contre lui; mais il n'y trouva pas son avantage. La prise de Domfront et d'Alençon, qui ne lui coûta que la peine de corrompre les principaux habitants de ces deux places. lui fit naître, à la vérité, l'espérance de faire de grandes conquêtes en ce pays. Mais ce fut une illusion dont le duc ne tarda pas à le faire revenir. Guillaume vint mettre le siège devant Alençon, et pressa si vivement la place, que les assiégés furent bientôt aux abois. Le comte d'Anjou ne manqua pas d'accourir à leur secours, et dans sa route il dépêcha au duc deux seigneurs de son parti, pour lui annoncer que, dans trois jours; il lui livrerait bataille, monté sur un cheval de tel poil, et avec telles armoiries: Simul eximià arrogantià colorem equi sui, et armorum unsignia quæ habiturus sit, insinuat. Il nous paraît que, sur l'article des armoiries, l'historien (c'est le continuateur de l'histoire de Bède) fait parler Geoffroi Martel suivant l'usage du tems où il écrivait : car il y a des preuves certaines que ces marques de distinction n'étaient pas encore en usage du tems de ce prince. Guillaume rendit au comte rodomontade pour

rodomontade. Mais lorsque les deux armées furent en présence. Geoffroi Martel tourna le dos et se retira. La ville d'Alencora ouvrit alors ses portes au duc; et Domfront (1), devant lequel il vint ensuite se présenter, imita cet exemple. Le duc, après cela, s'étant mis en devoir de fortifier Ambières, sur les confins de la Normandie et du Maine, Geoffroi surprit son armée dans un bois, où il lui avait tendu une embuscade. Guillaume perdit, en cette occasion, plusieurs chevaliers de marque, « dont » il fut si iré, dit une ancienne Chronique, qu'il courut sus de » si grant force audit Geoffroi, et le férit de son épée tellement. » qu'il lui froissa le heaulme, et lui coupa la coiffe, et lui » trancha l'oreille, et de ce coup l'abattit par terre. Mais il p fut relevé et remonté, et le comte Helye (lisez Herbert) du » Mans fut prins. Lors les Angevins et Manseaux furent dé-» confis, et s'enfuy Geoffroi Martel; puis revint ledit duc » devant Ambières et Néel, fit faire un châtel qu'il garny de » gens et de vivres pour contraindre Geoffroi Martel et ses » gens. »

La paix entre le roi de France et le duc de Normandie ayant été rompue, en 1054, Geoffroi se joignit au premier, et lui amena des troupes, avec lesquelles il entra sur les terres du duc. Mais une victoire remportée par celui-ci sur une partie des

troupes du roi, l'obligea de se retirer ainsi que ses alliés.

L'an 1057, guerre entre Geoffroi et Thibaut, comte de Blois. Elle fut longue et sanglante. C'est tout ce que nous apprend. làdessus une charte de l'abbaye de Vendôme, dans l'extrait qu'en rapporte D. Bouquet, tom. XI, pag. 430. On a parlé sur Guillaume IV, Eudes et Guillaume V, comte de Poitiers, des démêlés que Geoffroi Martel eut avec ces princes, et des avantages qu'il remporta sur eux. Voyant approcher le terme de ses jours, il se retira au monastère de Saint-Nicolas d'Angers, où il mourut le 14 novembre 1060, sans laisser d'enfants de ses trois femmes, dont la première fut Agnès, veuve de Guillaume le Grand, comte de Poitiers, et fille d'Otte-Guillaume, comte de Bourgogne, avec laquelle il vivait encore l'an 1047, époque de la fondation qu'ils firent ensemble de l'abbaye de Notre-Dame de Saintes. Mais il la répudia depuis, pour épouser GRECIA, veuve de Berlai I, seigneur de Montreuil, en Anjou, qu'elle avait fait père de Renaud, qui fut archevêque de Reims, et d'autres enfants, de l'un desquels sortit Berlai II de Montreuil.

<sup>(1)</sup> Domfront, ville du Passais, était alors une frontière du Maine, dont elle fait partie encore aujourd'hui pour le spirituel, ainsi que tout le Passais (1785).

univant le Cartulaire de Saint-Nicolas d'Angers (fol. 55.) ADÉ-LAÏDE, princesse étrangère, fut la troisième femme de Geoffroi. Græcia, qui mourut religieuse, en 1068, aimait la lecture. On rapporte que, pour avoir le recueil des Homélies d'Haimon d'Halberstadt, elle donna deux cents brebis ou moutons, cinq quartiers de froment, et autant de seigle et de millet; tant les livres étaient rares alors. Dans la personne de Geoffroi Martel, finit la première branche des comtes d'Anjou. (Voy. les comtes de Vendôme et les comtes de Poitlers.)

#### GEOFFROI III, DIT LE BARBU; FOULQUES IV, DIT LE RECHIN; ET GEOFFROI IV, DIT MARTEL.

1060. GEOFFROI III, dit le Barbu, et Foulques IV, surnommé le Rechin, ou le Querelleur, tous deux fils de Geoffroi Ferréol, ou Férole, nommé par quelques-uns Albéric, comte de Château-Landon, ou de Gatinais, et d'Ermengarde, fille de Foulques Nerra, succedèrent, l'an 1060, à Geoffroi Martel. leur oncle maternel, suivant le partage qu'il leur avait fait de ses états par son testament, c'est-à-dire que Geoffroi le Barbu, outre le Gatinais, qu'il tenait de son père, eut la Touraine, et Foulques, l'Anjou avec la Saintonge, dont son oncle, peu de tems avant sa mort, lui avait confié la défense, après l'avoir fait chevalier à Angers, le jour de la Pentecôte. Les deux frères vécurent d'abord en bonne intelligence; et, l'an 1061, avant réuni leurs forces, ils gagnèrent à Chef-Boutonne, le 20 mars, une grande bataille contre Guillaume VIII, duc d'Aquitaine, qui voulait leur enlever la ville de Saintes, faisant partie de la succession de leur oncle (1). Mais Geoffroi et Foulques s'étant brouilles ensuite, Guillaume profita de leur division pour se rendre maître de Saintes en 1066. Cette perte ne leur ouvrit pas les yeux sur la nécessité de se réconcilier pour être en état de ure face à l'ennemi commun. Leur animosité réciproque ne fit même que s'accroître, et enfin elle éclata par une guerre ouverte. Le 5 avril 1067, jour du jeudi-saint, Foulques prit son frère dans Angers, par la trahison de Geoffroi de Preuilli, le législateur des tournois, et de trois autres seigneurs, qui périrent tous quatre en cette occasion. (L'auteur du Gesta Consul. Andeg. met la scène à Saumur, le 25 février, premier dimanche de carême; ce qui se rapporte à la même année.) Foulques ayant

<sup>(1)</sup> La chronique de Maillezais met cette bataille un mardi, sête de Saint-Benoît. Mais la Saint-Benoît, en 1061, tombait un mercredi az mars.

en sa puissance Geoffroi, le mit en prison; mais il le relacha peu de tems après, comme il le dit lui-même, par ordre du pape Alexandre II. Geoffroi délivre, recommence presque aussitôt la guerre. L'an 1068, il vient mettre le siège devant le château de Brissac, appartenant à Foulques. Celui-ci vole au secours de la place, livre bataille à Geoffroi, le fait de nouveau prisonnier, et l'enferme au châtau de Chinon, où il resta jusqu'à la fin de ses jours, suivant Guillaume de Malmesburi, Hildebert, archevêque de Tours, et la Chronique de Saint-Maixent. Mais Ordéric Vital dit que, l'an 1096, le pape Urbain II, dans le concile qu'il tint à Tours au carême, obligea Foulques à mettre son frère en liberté. La Chronique de Tours fait honneur de cette délivrance au fils aîné de Foulques, et la met avant l'arrivée du pape à Tours. Elle ajoute que Geoffroi, à qui sa longue captivité avait affaibli le cerveau, survécut peu de tems à son élargissement. L'auteur du Gesta Cons. Andeg. dit de lui, qu'il fut avare, cruel, sans crainte de Dieu ni des hommes, s'élevant contre tous, et, par son insolence, armant les mains de tous contre lui-même; ce qui est confirmé par une lettre de Hugues. de Die, archevêque de Lyon, et légat du saint-siège, qui atteste que, lorsqu'il fut pris la seconde fois, il était excommunié par le légat Etienne, pour des violences qu'il avait exercées contre l'église de Tours et l'abbaye de Marmoutier. (Bouquet, t. XII. p. 664.) Son second emprisonnement lui fit d'abord des partisans, ou plutôt fournit à plusieurs princes le prétexte de déclarer la guerre à son frère. Le duc d'Aquitaine vint assièger Saumur, qu'il prit et brûla en partie, le 27 juin 1069. Le roi de France et le comte de Blois, se concerterent aussi pour entrer à main armée sur les terres de Foulques. Il vint à bout de gagner l'un et l'antre, le comte, en lui faisant hommage du comté de Tours, le monarque, en lui cédant le Gatinais, dont Château-Landon, comme on l'a dit, était la capitale. Mais, dans le contrat de la donation, Foulques obligea le roi de promettre qu'il conserverait les coutumes de ce pays, sans quoi les nobles du Gatinais eussent refusé de lui faire hommage. (Aim. Contin., liv. 5, ch. 47.) On ignore si le comte Geoffroi laissa des enfants de Julienne, sa femme.

L'an 1069, Foulques prend la forteresse (arcem), d'Amboise sur un nommé Brnulfe, qui possédait en tiers cette ville avec deux autres seigneurs. (Chron. Turon.) Instruit, l'an 1078, des intelligences que les barons angevins, mécontents de la dureté de son gouvernement, pratiquaient avec les Normands, il marche contre les premiers, à dessein de les punir. Ceux-ci appellent à leur secours Guillaume le Conquérant. Foulques, de son côté, s'étaie de l'alliance de Hoël, duc de Bretagne, qu'il engage à

venir le joindre. Les deux armées se rencontrent dans la lande de la Brière, près de la Flèche. Mais un cardinal et quelques moines s'étant jetés entre elles, disposent les chefs à un accommodement. L'année suivante, Foulques entre en guerre avec le comte de Poitiers; et voici ce que nous trouvons à ce sujet dans le cartulaire de l'abbaye de Vendôme (fol. 79, 10.) Eudes de Blazon avait enlevé de force, à ce monastère, l'église de Cheviré, dans l'Anjou. L'abbé s'étant plaint inutilement de cette usurpation au comte d'Anjou, fit descendre le crucifix de son église, l'étendit à terre sur des épines au milieu de la nef, et fit prier nuit et jour ses religieux devant cette image, afin d'obtenir du ciel la justice, que les hommes lui refusaient. Or, il arriva que Foulques, ayant pris les armes contre le comte de Poitiers, se trouva plutôt qu'il ne s'y attendait en présence de l'ennemi, et dans la nécessité de combattre. Alors se souvenant du déni de justice qu'il avait fait à l'abbaye de Vendôme, il promit à Dieu que, s'il remportait la victoire, il ferait rendre à ce monastère l'église qu'il redemandait. Il fut exaucé; et de retour chez lui, il contraignit le seigneur de Blazon à satisfaire l'abbé de Vendôme. L'an 1081, il chassa de son siège, à l'instigation de Philippe I, roi de France, Raoul, archevêque de Tours, parce qu'il s'entendait avec le légat Amé, pour enlever les investitures. ecclésiastiques à ce monarque. Cet acte de violence, joint à un mariage illicite que Foulques avait contracté, lui attira, de la part du prélat, une excommunication qui fut confirmée par Grégoire VII. Foulques, la même année, surprend le château de la Flèche, que le duc de Normandie lui avait enlevé, et le livre aux flammes. Le duc étant accouru pour reprendre la place, est obligé de faire la paix avec Foulques, et lui donne pour otages un de ses fils avec Robert, comte de Mortain, son frère utérin. (Chron. Raynaldi Andeg.)

Foulques fut très-mal recompense du zèle qu'il avait témoigné pour les intérêts du roi de France. L'an 1092, Bertrade, ra quatrième femme, qu'il avait épousée l'an 1089, du vivant de la seconde et de la troisième, apprenant que ce monarque vient de répudier la reine Berthe, lui fait offrir secrètement sa main. (Bertrade regardait comme nul son mariage avec Foulques, et il l'était en effet. Mais il n'en était pas de même de celui de Philippe avec Berthe.) Ce prince, étouffant les scrupules, se rend à Tours, où le comte d'Anjou, qui ne se doutait de rien, avait amené sa femme. Philippe et Bertrade se voient avec une passion réciproque, et la veille de la Pentecôte ils se jurent une fidélité inviolable dans l'église de Saint-Jean, pendant qu'on bénissait les fonts baptismaux. Le roi part; et quelques jours après (le 4 juin), Bertrade s'étant laissé enlever par des gens qu'il avait apostés, va le joindre à Orléans. Foulques témoigna un vif regret de ce rapt, et délibéra long-tems'
s'il ferait la guerre à Philippe, pour recouvrer sa femme qu'il
aimait éperdument. Le cartulaire de Saint-Serge fournit une
preuve de son dépit, dans la date suivante d'une de ses chartes:
Facta est autem hoze donatio anno ab Incarn. Domini 1095, Indict. III, die Sabbati, luná 25, Urbuno apostolico, Francià ex
adulterio Philippi indigni regis fædatà. Mais à la fin, ne voyant
point de jour à se faire rendre sa femme, il sacrifia son amour à
son ambition, et fut un des plus assidus à faire la cour à Bertrade, dont il employa souvent le crédit pour obtenir des grâces
du monarque. « On le voyait souvent, dit Suger, à ses pieds,
» recevant ses ordres avec tout le respect d'un mortel pour une
» déesse: tant ce sexe a le pouvoir de séduire ceux même qu'il

» a le plus cruellement outragés ».

Guillaume II, roi d'Angleterre, s'étant rendu maître du Maine par l'emprisonnement du comte Hélie, les Manseaux souffraient impatiemment la domination de ce prince. L'an 1098, à la sollicitation des principaux d'entre eux, Foulques s'empare de la ville du Mans. Mais le roi d'Angleterre étant venu l'assièger dans cette place, il fut obligé de la lui remettre, après une défense de trois mois. Foulques, la même année, s'associe dans le gouvernement Geoffroi, son fils aîne, à qui ses exploits militaires, tout jeune qu'il était, avaient déjà mérité le surnom de MARTEL, Mais, l'an 1103, excité par la reine Bertrade . marâtre de Geotfroi, il veut le déshériter pour avantager le fils qu'il avait eu de cette princesse. Geoffroi prend les armes contre son père, pour défendre le droit de sa naissance, assiège le château de Mazon, dont il se rend maître, et le livre au flammes. Il marche de-là contre Guillaume, comté de Poitiers, que Foulques avait appelé à son secours, et l'oblige à s'en retourner. Il va prendre ensuite le château de Briolai, dans l'Anjou, et menace la ville d'Angers, qui n'en est qu'à deux lieues. Foulques, étonné des succès de son fils, révoque les dispositions qu'il avait faites à son désavantage, et lui accorde la paix. (Chron. Andeg.) Le premier fruit de leur réconciliation fut la prise du château de la Chartre-sur-Loire, qu'ils firent en commun; après quoi ils allerent surprendre le château de Thouars, qu'ils reduisirent en cendres. (Ibid.) Une ancienne notice conservée en original dans les archives du château de Thouars, et transcrite dans le cartulaire de Saint-Maixent, date ce dernier événement du 28 août 1104, et le met sur le compte du seul Geoffroi Martel.

Foulques était lié d'amitié avec Henri I, roi d'Angleterre. L'an 1105, il entre à main armée dans la Normandie, pour aider ce prince à faire la conquête de ce pays sur le duc Robert

son frère. Il y revient l'année suivante, ou du moins il y envoie ses troupes, qui combattent à la fameuse journée de Tinchebrai, où l'infortuné duc perd ses états et sa liberté. (Hepric. Huntind.) Plusieurs barons d'Anjou s'étant révoltés dans le même terms, Geoffroi Martel, accompagné d'Alain, duc de. Bretagne, et d'Hélie, comte du Maine, vient les assièger dans le château de Candé, où ils s'étaient retranchés. Près de se voir forces, ils demandent une conference au prince angevin, et. l'obtiennent. Mais, tandis qu'on traite de la capitulation, un archer décoche un trait qui blesse le prince mortellement au bras, un vendredi 18 mai 1106. Il mourut la nuit suivante, et fut inhumé à Saint-Nicolas, auprès de son grand oncle, dont il portait le nom et le surnom. Ordéric n'hésite point à charger-Bertrade de la mort de ce prince. Foulques n'avait pas les mêmes soupçons sur elle, car, le 26 septembre de la même année, il. la reçut honorablement dans Angers avec le roi Philippe, et ce. fut elle-même qui les servit à table. (Order. Vit.) Tel était alors l'usage des femmes en France, même les plus qualifiées. Bertrade avait amené le roi, son époux, à Angers pour terminer à. l'amiable certains différents qu'il avait avec Foulques.

L'an 1107, l'arrivée du pape Pascal II à Tours, dans le carême, fournit à Foulques une nouvelle occasion d'étaler sa magnificence. Hugues de Chaumont ayant détruit vers le même tems. la forteresse que Foulques avait à Amboise, celui-ci excite les enfants de Hugues de Sainte-Maure à lui faire la guerre, et leur fournit des secours. (Gesta Dom. Ambas.) Ce comte mourut le 14 avril 1109, à l'âge de soixante-six ans, et fut enterré au prieure de Livière pres d'Angers. (Chr. Turon.) L'auteur déjà. cité du Gesta Cons. Andeg., fait un portrait très-désavantageux de Foulques le Rechin. « Quoique dans sa première jeunesse, » il eût montré, dit-il, d'heureuses dispositions, cependant, » lorsqu'il fut parvenu à l'âge viril, il donna dans plusieurs, » vices, tels que la gourmandise, l'ivrognerie, la luxure. · l'inapplication et l'oisiveté; ce qui fut cause que ni lui ni ses. » officiers ne rendirent la justice, et qu'ils se livraient même à » des injustices criantes. On vit de son tems s'élever, dans la Touraine et dans l'Anjou, des bandes de voleurs qui cou-» raient impunément le pays, et troublaient le commerce en · détroussant les marchands par les chemins. Semblable à son » frère le Barbu, il alla toujours en empirant, du commence-» ment jusqu'à la fin de sa carrière » : Qui, sicut frater ejus Barbatus, male incapit, pejus vixit, pessime finivit. Ordéric Vital dit la même chose, et ajoute qu'il partageait avec les voleurs les prises qu'ils avaient faites. Il avait épousé 10., HILDEGARDE, fille de Lancelin II, seigneur de Baugenci, nommée LANGE-

LOTTE dans quelques chartes; 2º. l'au 1070, ERMENGARDE, fille d'Archambaud IV, sire de Bourbon, de laquelle il se sépara, l'an 1081, par ordre du pape Grégoire VIII pour cause de parenté ( elle prit une seconde alliance, suivant Raoul de Diceto, avec Guillaume, seigneur de Chauvigni, ou, selon d'autres, de Jaligni); 3º. l'an 1087, le 21 janvier, fête de Saint-Agnès, un jeudi, suivant D. de Huines (Hist. manuscrite de l'abb. de Saint-Florent de Saumur), il épousa ARENGARDE, fille d'Isambert, seigneur de Châtel-Aillon, laquelle, ayant été depuis répudiée, se sit religieuse à Beaumont-lez-Tours (Imhof ne la regarde que comme une concubine); 4º. l'an 1089, suivant Ordéric Vital, ou l'an 1991, suivant la Chronique de Tours, il donna sa main à BERTRADE, fille de Simon I, seigneur de Montfort l'Amauri, qui fut enlevée à son époux, comme on l'a dit, par Philippe I, roi de France. (Elle se convertit, après la mort de Philippe, à la prédication du B. H. Bobert d'Arbrisselles, et alla se faire religieuse à Fontevrault.) Ménage donne à Foulques une cinquième femme qu'il met au troisième rang, savoir N..., fille de Gauthier, comte de Brienne, et d'Eustachie de Tonnerre; mais ce mariage n'est nullement prouvé. Du premier lit Foulques eut Ermengarde, femme ro. de Guillaume IX, duc d'Aquitaine, 20. d'Alain Fergent, duc de Bretagne. Du second naquit Geoffroi Martel, dont on vient de parler. Le troisième mariage de Foulques le Rechin fut stérile. Le quatrième produisit, avant l'enlèvement de Bertrade, Foulques, qui devint le successeur de son père. Foulques le Rechin avait écrit, comme on l'a dit, l'histoire des comtes d'Anjou, dont il reste un fragment. C'est à lui qu'Ordéric Vital rapporte l'invention d'une espèce de souliers, dont la pointe était plus ou moins longue, suivant la qualité de ceux qui les portaient, d'un pied et demi au moins pour les riches, et de deux ou trois pour les princes. Le bec en était recourbé et orné de cornes, de griffes, ou de quelque autre figure grotesque. On les appellait des souliers à la Poulaine. Cette chaussure, que Foulques imagina, suivant plusieurs écrivains, pour couvrir la difformité de ses pieds, et qu'on remarque dans plusieurs vignettes des anciens manuscrits, dura, malgré les déclamations des prédicateurs, jusqu'au règne de Charles V.

# FOULQUES V, DIT LE JEUNE.

1109. FOULQUES V, fils de Foulques le Rechin et de Bertrade, né l'an 1092, succéda, l'an 1109, à son père dans le somté d'Anjou, dont le roi Philippe I l'avait investi, dès l'an 1106, après la mort de Geoffroi son aîné. A l'époque de cette

investiture, il résidait encore à la cour de France, où il avait été envoyé dès son enfance pour y être élevé. Le duc d'Aquitaine, chargé par Philippe de ramener le jeune comte auprès de son père, le conduisit en Poiteu par une perfidie insigne, l'y retint prisonnier un an entier, et ne le relâcha qu'après avoir obligé Foulques le Rechin à lui céder certains châteaux qui étaient en litige entre eux. (Ordéric Vital, l. 11, p. 818.) Foulques le Jeune hérita du Maine, l'an 1110, par la mort du comte Hélie, son beau-père. La même année, il voie au secours de Hugues de Chaumont, qui assiégeait Montrichard, qu'il revendiquait comme un bien patrimonial dont on l'avait injustement dépouille. Sa présence détermina les assiégeants à se rendre. Mais Foulques confia la garde de la place à Archambaud de Brézé jusqu'à ce qu'on lui eût payé la somme qui avait été promise. (Gesta Domin. Ambas., c. 25.)

L'an riii, suivant Robert du Mont, Henri I, roi d'Angleterre, entre à main armée dans le Maine, pour contraindre Foulques à lui faire hommage de ce comté. Foulques, vers le même tems, avait donné retraîte à Guillaume Cliton, fils de l'infortune Robert, duc de Normandie, et, à l'instigation d'Amauri de Monfort, son oncle, cherchait de tout son pouvoir à nuire au roi d'Angleterre. Mais voyant depuis Robert de Bellème, son principal appui, entre les mains du roi, il songe à faire la paix, et va le trouver, l'an 1113, la première semaine de carême, près d'Alençon, dans un lieu appelé par Orderic Vital Petra peculata, où il lui fait hommage de son comté, et, pour cimenter la paix, promet sa fille Mathilde en mariage à

Guillaume Adelin , fils de Henri.

De tout tems on s'était trouvé mal d'avoir attaqué Saint-Martin dans ses domaines. Foulques lui-même en fit l'expérience. Ayant fait abattre, l'an 1112 ou 1113, les fortifications que le cellérier de Saint-Martin de Tours avait fait élever dans so maison, le chapitre aussitôt prend le parti du confrère offensé. En conséquence l'office divin cesse; on déscend le crucifix, que l'on conche par terre, ainsi que les religues des saints, qu'on entoure d'épines; on ferme les portes de l'église, dont on ne permet l'entrée qu'aux pèlerins. Le comte, effrayé de cet appareil, vint nu-pieds se prostèrner devant le tombeau de saint Martin, et ensuite devant les reliques des saints, demandant pardon avec promesse de ne plus fécidiver. (Arch. de Saint-Martin.)

L'an 1118, sollicité par Louis le Gros de venir à son secours contre l'Anglais avec lequel il était en guerre, Foulques y consent; mais il exige pour préalable qu'on lui fasse raison de la charge de sénéchal de France, dont, par la négligence de

ses prédécesseurs, d'autres que les comtes d'Anjou faisaient l'exercice depuis Geoffroi Grisegonelle, à qui elle avait été accordée, comme on l'a dit. Il députe à ce sujet le chevalier Hugues de Cléers au roi de France. L'envoyé plaida sa cause de manière qu'il obtint que le comte fût rétabli dans ses droits sur la charge dont il s'agissait. Guillaume de Garlande, qui en était revêtu, fut en conséquence obligé de lui en faire hom-. mage. Foulques, ainsi satisfait, entre en Normandie, où il prend sans coup férir la ville d'Alençon, par la connivence des habitants, en l'absence d'Etienne de Blois, leur nouveau comte; il assiège ensuite la citadelle, qu'il force à se rendre, malgré les efforts du roi d'Angleterre, d'Etienne, et de Thibaut, comte de Blois, son frère, qui étaient accourus pour la délivrer : et pour comble de succès, il les défait dans une bataille livrée sous les murs d'Alençon (et non de Séez) au mois de décembre de la même année. (Ordéric. Vital.; et Gesta Cons. Andeg.) Foulques ne demeura pas long-tems fidèle au roi de France. . Henri, pour l'attirer dans son parti et le détacher de celui de la France, presse l'accomplissement du mariage de Guillaume-Adelin avec Mathilde. Le comte se rend, et les noces furent célébrées à Lisieux dans le mois de juin 1119, la princesse n'ayant encore que onze ans, Henri, cependant, ne tira pas de ce coup de politique tout l'avantage qu'il s'en était promis. La Providence trompa ses vues: Mathilde devint veuve sans enfants, le 25 novembre de l'année suivante, par un événement tragique. (V. Henri I., duc de Normandie.)

Foulques partit, le 26 mai de l'an 1120, avec Renaud de Martigné, évêque d'Angers, pour la Terre-Sainte, où il se distingua par sa libéralité. Guillaume de Tyr dit qu'il y entretint, pendant un an, cent chevaliers à ses frais. A son retour, il fonda, le 4 septembre 1121, l'abbaye cistercienne de Loroux, au diocèse d'Angers. Il accompagna, la même année, le roi Louis le Gros dans son expédition contre le comte d'Auvergne, et commanda l'avant-garde de l'armée française en qualité de sénéchal de France. L'an 1123, irrité contre le roi d'Angleterre, qui refusait de lui rendre la dot de Mathilde, il prend le parti de donner, en mariage à Guillaume Cliton, sa seconde fille, à laquelle il assigne pour dot le comté du Maine. Le légat du pape, Calliste, à la sollicitation de Henri, casse cette alliance pour cause de parenté; ce qui est confirmé par les lettres de ce pape, datées du 26 août 1124. (Spicil., tome 3 pag. 149.) Cette assaire eut de sacheuses suites par la résistance de Cliton. Une lettre d'Honorius II, successeur de Calliste, au chapitre métropolitain de Tours, en date du 12 avril 1725 (Spicileg., ibid.), nous

apprend que, le légat ayant envoyé des messagers à Cliton pour lui annoncer la dissolution de son mariage, le comte Foulques les mit en prison, où il les retint pendant deux semaines, et qu'entr'autres mauvais traitements qu'il leur fit essuyer, il leur brûla la barbe et les cheveux, et en fit autant des lettres qu'ils lui avaient présentées; en conséquence de quoi le pape déclara ce prince excommunié, et confirma l'interdit que son légat avait jeté sur les terres du comté d'Anjou. Cliton, à la fin, ainsi que son beau-père, plia sous l'autorité pontificale, et consentit à la rupture de son mariage. Dans le cours de cette affaire, le comte d'Anjou, au mois d'août 1124, avait amené des troupes au roi Louis le Gros, pour l'aider à chasser les Impériaux qui menaçaient la Champagne d'une invasion. Il retourna, l'an 1126, avec ce monarque, en Auvergne, pour achever de réduire le comte Guillaume.

L'an 1129, Foulques, deux ans après le mariage de Geoffroi. son fils, part de nouveau pour la Terre-Sainte, avec Hugues des Païens, grand-maître du Temple, Hugues d'Amboise, et beaucoup d'autres seigneurs. (Roger de Hoveden.) Il y est couronne roi le 14 septembre 1131, règne onze ans et deux mois, et meurt le 13 novembre 1142. Foulques avait épousé. 10. l'an 1110, EREMBRUGE, ou ERMENTRUDE, dite aussi GUIBURGE, fille et héritière d'Hélie, comte du Maine, morte en 1126, après lui avoir donné Geoffroi, qui suit; Hélie, qui, en 1145, ayant voulu s'emparer du Maine, fut pris dans un combat par Geoffroi, son frère, et enfermé dans le château de Tours, où il mourut, suivant la Chronique de Tours et d'Angers, le 15 janvier 1151. (L'auteur du Gesta Consul.) Andeg. dit qu'ayant été tiré de prison, une maladie, peu de tems après, le mit au tombeau; ce qui est d'autant plus vraisemblable, que son corps fut inhumé à Saint-Serge d'Angers.) De Philippette, son épouse, fille de Rotrou II, comte du Perche, et de Mathilde d'Angleterre, Hélie laissa Béatrix, femme de Jean I, comte d'Alençon. Guillaume de Tyr (liv. 14, c. 1) rapporte qu'en donnant sa fille à Hélie, Rotrou, veuf alors et n'ayant point d'autre enfants, lui avait promis de ne point se remarier, mais qu'il lui manqua de parole. (Voy. les comtes du Perche.) Les filles de Foulques sont Mathilde, laquelle ayant perdu, comme on l'a dit, Guillaume-Adelin, son époux, au bout d'un an ou environ de mariage, demeura encore quelque tems en Angleterre, suivant Ordéric Vital; après quoi, étant revenue en Anjou, elle se fit religieuse, la dixième année de sa viduité, à Fontevrault, dont elle devint la seconde abbesse; et Sibylle, mariée à Thierri d'Alsace, comte de Flandre, après avoir été séparée de Guillaume XIII.

-:: .

Cliton, son premier époux. De MÉLISSENDE, sa deuxième femme, fille de Baudouin II, roi de Jérusalem, Foulques eut Baudouin et Amauri, ses successeurs dans la royanté. Mélissende mourut le 12 septembre 1160. (Voy. Foulques, roi de Jérusalem)

#### GEOFFROI V.

1129. GEOFFROI, dit LE BEL, et plus communément PLAN-TAGENET, parce qu'il mettait d'ordinaire un genét sur son bonnet, né le 24 août 1113 (Chr. S. Albini), devint comte d'Anjon et du Maine; par la cession que Foulques, son père, lui fit de ses états avant de partir pour la Terre-Sainte. Il était marié pour lors avec MATHILDE, veuve de l'empereur Henri V, et fille de Henri I, roi d'Angleterre, que Foulques lui avait fait épouser, en présence de ce monarque, le jour de la Pentecôle, 22 mai de l'an 1127 (et non pas 1129, comme on l'a dit ci-devant). On peut voir la preuve que nous avons donnée de cette époque à la page xil de la préface de notre XIII. volume du recueil des Historiens de France. Nous n'emploierons ici que la suivante : elle est tirée de la souscription que le roi Henri I mit au bas d'un accord passé, l'an 1127, entre l'évêque de Séez et l'abbaye de Marmoutier : Signum, y est-il dit, Hemici regis Anglice, quando dedit filiam suam Gaufredo comiti Andegavensi juniori : ce qui prouve en même-tems que Geoffroi, dès l'an 1127, était associé à son père. (Bry, Hist. des comtes d'Alençon et du Perche, pag. 106.) C'était malgré elle, et par déférence pour le roi, son père, que Mathilde avait donné sa main à Geoffroi, se croyant dégradée en passant du lit d'un empereur dans celui d'un comte. Aussi à peine deux ans se furent écoulés depuis leur mariage, qu'elle obligea son époux, par ses hauteurs, à la répudier. Mathilde, sur la fin de juillet, se retira, suivant Siméon de Durham, avec peu de suile, à Rouen, d'où Henri était parti, le 15 du même mois, pour repasser la mer. Etant revenu, l'année suivante, en Normandie, il emmena sa fille avec lui en Angleterre, et quelque tems après il vint à bout de réconcilier les deux époux. Geoffroi cependant avait d'autres embarras qui donnaient de l'exercice à sa valeur. Presqu'aussitôt après le départ de son père, il se vit menacé par une ligue de seigneurs poitevins, dont les chefs étaient le vicomte de Thouars et les seigneurs de Parthenai et de Mirebeau. Geoffroi, dont la grande jeunesse et l'inexpérience leur faisaient espérer une victoire aisée, les prévient avant qu'ils aient le loisir de se réunir, marche d'abord contre le château de Thouars, qu'il force après quelques jours

de siège, et dont il fait raser la principale tour, prend ensuite Parthenai, et de la va se présenter devant Mirebeau. qui fait une plus longue résistance. S'en étant rendu maître, à la fin , par la vivacité et la continuité de ses attaques , il garde cette place qu'il trouve à sa convenance, et rend les deux autres à leurs propriétaires, après avoir accordé la pair à leurs humbles prières. Tandis que ses armes étaient ainsi oocupées au-debors, il se formait, au-dedans de ses domaines, une conjugation de ses grands vassaux, à la tête de laquelle Hélie, son frère, s'était mis, Geoffroi, par sa valeur, réussit à dissiper ce nouvel orage. Ayant surpris son frère, il l'envoya prisonnier à Tours, et s'empara de son comté qu'il réunit au sien. Ce coup de vigueur imposa aux rebelles, dont la plupart mirent bas les armes. Robert, seigneur de Sablé, le plus puissant d'entr'eux, fut le dernier à se rendre, et le fit de mauvaise foi, comme ses fréquentes révoltes le prouvèrent dans la suite,

Le roi d'Angleterre, en mariant sa fille à Geoffroi, lui avait promis en dot la Normandie. Mais il hésitait toujours à s'en dessaisir; ce qui occasionna une rupture entr'eux. Le compte acheva d'irriter son beau-père en faisant la guerre à Roscelin . vicomte de Beaumont, dans le Maine, et gendre également de Henri. Sans égard pour les remontrances de ce prince, il assiège, l'an 1135, le château de Beaumont et le réduit en cendres. (Ord. Vit.) Henri étant mort, le premier décembre de la même année, Geoffroi se dispose à recueillir sa succession. Mais il est prévenu, d'un côté, par Etienne, comte de Roulogne, qui s'empare de l'Angleterre sans coup férir, et de l'autre, par Thibaut, comte de Blois, que les Normands, également ennemis d'Etienne et de Geoffroi, avaient appelé pour les gouverner. Cependant Mathilde, sa femme, s'étant rendue dans ce même mois de décembre en Normandie, ne laissa pas d'y trouver des partisans, et d'y faire, à leur aide, quelques progrès. Geoffroi vient la joindre avec de bonnes troupes, et imprime, sur sa route, des traces de cruanté qui soulèvent les Normands contre lui. S'étant attroupés, ils fondent sur les Angevins, les poursuivent, dit Ordéric Vital, par les villages et les forêts, et les obligent, après leur avoir tué beaucoup de monde, à vider le pays. Dans le même tems, la noblesse angevine, excitée de nouveau par Robert de Sablé, prend les armes pour maintenir ses privilèges violes, suivant elle, par Geoffroi, et sournit un nouvel exercice à ses armes. Après avoir réduit ces rebelles, il rentre en Normandie l'an 1136, au mois de septembre, accompagné des comtes de Poitiers, de Ponthieu, de Vendôme et de Nevers, qui lui avaient amené chacun leura troppes. Etienne

pour satisfaire aux désirs des Normands, et les réunir en sa faveur, transporte, l'an 1137, à son fils Eustache, ses prétentions sur la Normandie. Ce parti est agréé par le roi Louis le Gros, qui donne au jeune prince l'investiture de ce duché. (Order. Vital, Radulf. de Diceto, Walter Hemmingford.) Thibaut's'accommode alors avec son frère, et se départ de ses prétentions, moyennant une pension annuelle de 2000 marcs d'argent. La ligne de Geoffroi se dissipe, et quelque tems après il fair, avec Etienne, une trève de deux ans, qui fut mal observée. Le roi Louis le Jeune, marchant sur les traces de son père, confirma l'investiture qu'il avait donnée au prince Eustache. Il fit plus : pour resserrer leur amitié par les liens du sang, il lui fit épouser, au mois de février 1140, Constance, sa sœur. L'an 1141, à la nouvelle de l'emprisonnement du roi Etienne, Geoffroi entre en Normandie, et y fait des progrès rapides, sans que le roi de France, dont l'affection pour Eustache s'était refroidie, fasse aucun mouvement pour l'arrêter. (Voy. Etienne, roi d'Angleterre.) Geoffroi mourut, l'an 1151, après s'être emparé de la Normandie. (Voyez son article aux ducs de Normandie.)

### HENRI II.

1151. HENRI II, duc de Normandie en 1150, par l'investiture que lui en avait donnée Louis le Jeune, succéda, l'an 1151, à Geoffroi, son père, dans les comtés d'Anjou et du Maine, et est couronné roi d'Angleterre le 19 décembre 1154. Il mourut le 6 juillet 1189. (Voyez Henri II, duc de Normandie.)

#### RICHARD COEUR-DE-LION.

1189. RICHARD CŒUR-DE-LION, deuxième fils de Henri II, roi d'Angleterre, lui succéda à la couronne et dans ses autres domaines. Il mourut au mois d'avril 1199. (Voy. Richard, duc de Normandie.)

## JEAN SANS-TERRE ET ARTUR.

et ARTUR DE BRETAGNE, petit-fils de Henri II, duc de Normandie, par Geoffroi, son père, se disputent la succession de Richard. La possession de l'Anjou et du Maine, dont Artur s'empara, lui fut confirmée par un traité de paix qu'il fit avec le roi Jean l'an 1200, mais la guerre s'étant rallumée deux ans

après, ce dernier fût fait prisonnier, dans son camp, le premier août, puis transféré à la tour de Rouen, où le roi Jean le tua de sa main. Ce crime ne resta pas impuni. Le roi de France saisit, en qualité de suzerain, toutes les terres que Jean tenaît à hommage de la couronne. (Voyez les ducs de Normandie.)

#### CHARLES I.

1246. CHARLES, Ier. du nom, comte de Provence, fut investi, le 27 mai, des comtés d'Anjou et du Maine, par le roi saint Louis, son frère, étant à Melun; ce que le monarque confirma dans le mois d'août suivant, à Orléans. Il accompagna, l'an 1248, le roi, son frère, à la croisade. Charles eut part à ses infortunes, ainsi qu'à ses victoires en Egypte, et fut pris, avec lui et son frère Alfonse, par les infidèles, le 4 avril 1250. Le monarque ayant obtenu, le 5 mai suivant, leur délivrance et la sienne, jugea à propos de les renvoyer en France, pour

consoler la réine, leur mère.

Charles, en 1254 ou environ, eut un différent avec Geoffroi de Lodon, évêque du Mans, au sujet du serment de fidélité qu'il exigeait, et que l'évêque prétendait ne devoir qu'au roi. La mort de Geoffroi, arrivée le 2 août 1255, laissa cette affaire indécise; mais elle recommença sous l'épiscopat de Guillaume Roland, son successeur. Le roi, par ses lettres, déclara enfin l'évêque du Mans, exempt du serment de fidélité envers le comte du Maine. Charles, devenu roi de Naples et de Sicile, par la victoire qu'il remporta, l'an 1266, près de Bénévent, sur Mainfroi, son rival, dépouillé ensuite de la Sicile, l'an 1282, après les vêpres siciliennes, mourut à Foggia, dans la Capitanate, le 7 janvier 1285 (n. st.), laissant de BÉATRIX DE PRO-VENCE, sa femme, quatre fils, dont l'aîné fut Charles, qui suit. Ce prince n'avait pas, à beaucoup près, la conscience aussi délicate que le roi, son frère. Un particulier de l'Anjou possédait en cette province un domaine, que Charles désirait acquérir, parce qu'il se trouvait à sa bienséance. Le propriétaire refusant de s'en défaire, les officiers du comte s'en emparèrent pour lui, en payant le prix de la chose. Mais le roi saint Louis, instruit de cette violence, ordonna que le bien serait rendu à ce particulier, puisqu'il ne voulait ni le vendre ni l'échanger, sans qu'à l'avenir, il pût être troublé dans sa possession. (Vie de saint Louis, par le conf. de la reine Marg., pag. 380.) Charles lut encore redressé par saint Louis, dans une autre occasion. Il avait gagné un procès contre un chevalier, qui était oncle du comte de Vendôme. Le chevalier ayant appelé de ce jugement, Charles le fit mettre en prison, et refusa de le relâcher, maleré les pressantes sollicitations des amis du chevalier. Un écuyer de celui-ci trouva moyen de faire passer à saint Louis un placet, où il détailla toute cette affaire. Le roi tança rudement son frère sur la conduite qu'il avait tenue envers ce chevalier, lui ordonna de le délivrer, et voulut revoir l'affaire dans son conseil. Mais Charles s'était rendu si redoutable, que nul jurisconsulte n'osa plaider pour le chevalier. Le roi lui nomma lui-même un conseil, composé d'avocats, qu'il obligea de jurer qu'ils le conseilleraient loyalement. Ils tinrent parole, et conduisirent si bien l'affaire du chevalier, qu'il la gagna. Les créanciers de Charles eurent également à s'applaudir de la justice du monarque. Plusieurs marchands de Paris avaient fait à Charles des avances considérables, dont ils ne pouvaient obtenir le remboursement. Ils s'adressèrent au roi, qui obligea son frère de les satisfaire, en le menaçant de lui ôter ses apanages s'il y manquait. (Ibid.) Quel contraste entre les deux frères! (Voy. Charles I, roi de Sicile et comte de Provence.)

# CHARLES II, DIT LE BOITEUX.

L'an 1285, CHARLES II, dit LE BOITEUX, succéda, étant en prison, à Charles I, son père, dans les comtés d'Anjou et du Maine, comme dans le reste de ses états. Ayant marié, le 16 août de l'an 1290, Marguerite, sa fille, à Charles de Valois, fils du roi Philippe le Hardi, il investit son gendre des comtés d'Anjou et du Maine, qu'il lui céda pour la dot de sa femme. Charles mourut le 5 ou le 6 mai 1309. (Voy. les rois de Sicile et les comtes de Provence.)

#### CHARLES III.

L'an 1290, CHARLES, comte de Valois, fils puîné du roi Philippe le Hardi et d'Isabelle d'Aragon, devint comte d'Anjou et du Maine, IIIe. du nom, par son mariage avec MARGUERITE, fille de Charles II. L'an 1297, au mois de septembre, par lettres données à Courtrai, le roi Philippe le Bel, frère de Charles de Valois, érigea en comté pairie l'Anjou qui, jusqu'alors, n'avait été que simple comté. (Anecd., tom. I, pag. 1301.) Charles, en 1301, voulant marier sa fille aînée, demande un aide à ses vassaux, et se met en devoir de le faire lever. Les barons d'Anjou et du Maine s'opposent à cet impôt, disant, que tout droit haineux est à restraindre, qué leurs vassaux ne doivent au comte l'aide requis, mais qu'ils le doivent chacun à leurs seigneurs, les cas avenants; et quant à eux; ils ne doivent à cause de leurs baronnies ne tailles ne devoirs, mais seulement services de corps et d'armes,

et qu'il n'en a été usé uultrement aux temps passez. A la tête des opposants, étaient le comté de Vendôme, et les sires de Mayenne, de Craon, de Laval, de Lassai, de Mathefelon et de Sillé. Ce fut la matière d'un procès qui fut jugé à l'avantage de Charles par le bailli d'Anjou. Les opposants appelèrent de ce jugement à la cour du roi; mais, voyant ce tribunal disposé à le confirmer, ils firent la paix avec le comte, en se soumettant à sa volonté. (Mss. d'Hérouval.) Charles céda, l'an 1317, le Maine à Philippe, son fils, qui parvint, l'an 1328, au trône de France. Charles mourut à Nogent-le-Roi, le 16 novembre 1325. (Voy. les comtes de Valois.)

#### JEAN.

L'an 1332 (n. st.), JEAN, fils du roi Philippe de Valois; fut investi des comtes d'Anjou et du Maine, ainsi que du duché de Normandie, pour les tenir en pairie, par lettres du roi, son père, datées du 17 février. Ce prince, étant monté sur le trône en 1350, réunit ces domaines à la couronne.

#### LOUIS I.

L'an 1356, Louis I, 2°. fils du roi Jean, né le 23 juillet 1339, à Vincennes, reçut en apanage les comtés d'Anjou et du Maine, avec la baronnie de Châtean-du-Loir et la seigneurie de Chantoceaux. Il combattit, le 19 septembre de la même année, à la funeste journée de Poitiers, où le roi, son père fut fait prisonnier. Ce monarque ayant recouvré sa liberté, le 25 octobre 1360; par le traité de Bretigni, érigea, par lettrespatentes, données à Boulogne, dans le même mois, l'Anjou en duché-pairie. Cette faveur accordée à Louis, ent son revers; car il fut un de ceux que le roi désigna pour aller tenir sa place à Londres, en qualité d'ôtage. Mais, l'an 1363, ennuyé de sa captivité, il s'évada et revint furtivement à Paris, alléguant pour excuse que, quand on saurait la raison de son retour, on l'approuverait, Le public ne l'a jamais sue, et le roi ne l'approuve pas.

Le duc Louis fut envoyé, l'an 1365, par le nouveau roi Charles V, son frère, en Bretagne, pour ménager la paix entre le duc Jean de Montfort et la princesse Jeanne, veuve de Charles de Blois. Créé, depuis, lieutenant de roi dans le Languedoc et la Guienne, il réduisit plusieurs villes de Querci, de Languedoc et de Poitou, sous l'obéissance du roi. Il ne réprima pas, avec moins de succès, les séditions qu'excitèrent les nouveaux impôts dans son répai ement; mais les châtiments

qu'il fit subir aux coupables, ne firent pas l'éloge de son humanité. Il fut encore nommé, par lettres du 30 avril 1370, lieutenant de roi du Dauphiné. (Rec. de Colbert, vol. 20, fol. 339.) Il se démit, la même année, du comté du Maine entre les mains du roi, qui lui donna en échange, pour sa vie seulement, le duché de Touraine, par lettres du 16 mars 1370 (v. st.) (Martenne, Anecd., tome I, col. 251.) Mais il les conserva tous les deux par une concession subséquente du roi, datée du 17 mai suivant. (Cartul. du Chancel. du Prat.) Ce prince entendait la guerre. Il desit, l'an 1377, une armée anglaise, commandée par Thomas Felton, qu'il fit prisonnier. Après la mort de Charles V, il fut nommé régent du royaume, puis chef du conseil, pendant la minorité de son neveu Charles VI. Toute son occupation, dans l'un et l'autre emploi, fut d'amasser des fonds par toutes sortes de voies, pour aller se mettre en possession du royaume de Naples, que la reine Jeanne première lui avait transmis en l'adoptant, par ses lettres du 29 juin 1380. Lorsqu'il eut épuisé le trésor de l'épargne, le conseil, qui ne cherchait qu'à hâter son éloignement, arrêta qu'il lui serait délivré jusqu'à la somme de 50 à 60 mille livres sur les aides du royaume. La noblesse murmura, le peuple se révolta. Le duc d'Anjou couvrait son ambition du prétexte de la cause de l'église, parce que le pape Clément VII protégeait la reine de Naples, attaquée par Charles de Duras, compétiteur de Louis. Celui-ci, pour servir le pape, osant tout exiger de ses sujets, ne fut pas timide pour demander tout ce que l'autorité du saint siége pouvait lui concéder : dîmes, terres de l'église, tout lui fut accordé. Le Journal du chancelier du duc d'Anjou rend compte de toutes les vicissitudes qu'essuyait l'entreprise, et fait voir que ce prince, pour tout fruit de l'adoption de Jeanne, se serait contenté de la Provence, sans vouloir s'emparer du surplus, si le pape lui eût permis de céder à ses pressentiments qui ne furent que trop vérifiés. Il balança surtout lorsqu'il apprit que Charles de Duras tenait Jeanne assiégée dans le château de l'Œuf. Enfin, le 22 février 1382, il se rendit à Avignon auprès du pape Clément VII, qui fixa ses irrésolutions, par les belles espérances dont il le leurra. Il part de Provence, le 13 juin, avec une florissante armée qu'il avait amenée de France, et arrive, au mois d'octobre suivant, dans le royaume de Naples. Il y éprouva les malheurs qu'il avait appréhendés : son armée se fondit par les maladies sans avoir pu livrer aucun combat; ses trésors se dissipèrent sans lui avoir acquis aucun ami capable de le servir avec fruit. Privé de toute ressource, et prêt à tomber entre les mains de son rival, il mourut de chagrin à Biseglia, près de Bari, le 20 septembre 1384, laissant

de Mars de Brois, fille de Charles de Blois, duc de Bretagne, qu'il avait épousée le 9 juillet 1360 (morte à Angers, le 12 novembre 1404), deux fils: Louis, qui suit; et Charles, qui porta le titre de duc de Calabre. Le corps du duc Louis I, fut rapporté à Angers par ordre de Charles de Buras, qui prit même le deuil à sa mort; et son inhumation se fit à la cathédrale, dans un tombeau où les cendres de sa femme vinrent dans la suite se reunir aux siennes.

Le duc Louis I eut pour principal favori Pierre d'Avoir, sire de Château-Frémont, chevalier angevin, son grand-chambellan et sénéchal d'Anjou. En quittant cette province, il le mit à la tête du conseil qu'il avait composé pour la duchesse son épouse. Il lui enjoignit même de se qualifier lieutenant-général de monseigneur le duc et de madame la duchesse. Ainsi, la principale autorité, pendant son absence, résida dans ce seigneur. A la mort de Louis, sa veuve fit éclater le ressentiment que lui avait causé le pouvoir accordé par son époux à Pierre d'Avoir. Celui-ci en prévint les effets en se dépouillant de tous les titres dont le duc l'avait revêtu. Cette démission, qu'il fit dans les formes, est du 17 novembre 1384. Le lendemain il prit congé de la princesse, et se retira dans ses terres, où il mourut l'an 1390, laissant une riche succession aux enfants de Jean, sire de Beuil, et d'Anne d'Avoir, sa sœur. C'est en mémoire de cette grande fortune, et pour conserver des traces de cette ancienne et illustre maison d'Avoir, que les de Beuil écartelèrent de ses armes; savoir, aux e et 4 d'azur, au croissant d'argent, accompagné de six croisettes recroisetées et fichées d'or, qui est de Beuil; aux 2 et 3 de gueules, à la croix ancrée d'or, qui est d'Avoir. Leurs descendants, devenus comtes de Sancerre, y sjouterent un sor le tout écartelé de Douphine et de Champagne.

# LOUIS II.

LOUN H. filis aîné de Louis I, né à Toulouse le 7 octobre 1377, succéda, l'an 1384, à son père, dans le duché d'Anjeus ensi que dans le comté du Mainé, le royanne de Naples et le

# DUCS DE TOURAINE.

Le roi Jean, par ses lettres données au mois d'octobre 1350, a Boulogne, avait érigé la Touraine en duché pour en faire l'apanage de Philippe, dit le Hardi, son quatrième fils, né à Pontoise, le 15 janvier 1341 (v. st.). Mais, le lui ayant ensuite retiré, il lui accorda en échange, par ses lettres données, le septembre 1363, à Germigni-sur-Marne, le duché de Bourg XIII.

comté de Provence, et à Marie, sa mère, en 1404, dans le comté de Guise, qu'elle avait apporté en dot à son époux. Au retour, d'une expédition infructueuse qu'il avait faite en Italie pour se mettre en possession du royaume de Naples, il se rendit, l'an 1412, à la cour du roi Charles VI, dont il était chéri et estimé. Le comte d'Alençon étant entré vers le même tems dans la ligue du duc de Berri et des princes orléanais, le roi chargea le duc d'Anjou de conduire une armée sur les terres du premier, en lui assurant le don de toutes les conquêtes qu'il y ferait. Louis exécuta l'ordre avec succès. S'étant joint au connétable de Saint-Pol, il se rendit maître de Châteauneuf, de Saint-Remi, de Bellème, de Domfront, et d'autres places appartenantes au comte. Mais ces conquêtes ne furent pas de longue durée. Les Anglais ayant fait une descente en Normandie, tandis que le duc était allé joindre le monarque au siège de Bourges, reprirent tout ce qu'il avait enlevé au comte, passèrent dans l'Anjou, qu'ils désolèrent, et s'en retournèrent chargés de butin. Ce revers servit à réconcilier le duc d'Anjou avec le comte d'Alencon.

Après la mort de Martin, roi d'Aragon, Louis forma, l'an 1410, des prétentions sur cette couronne, du chef d'Yolande, sa femme, nièce du roi défunt, et sa plus proche héritière. Mais le parti de Ferdinand de Castille, après deux ans d'anarchie, prévalut; et tout ce qu'Yolande put obtenir, ce fut la

#### DUCS DE TOURAINE.

gogne, avec le titre de premier pair de France. (Voy. les ducs de Baurgogne.)

L'an 1370, Louis, deuxième fils du roi Jean, fut investi, comme on l'a dit, du duché de Touraine, qu'il garda jusqu'à sa mort arrivée l'an 1384.

L'an 1386, Louis, deuxième fils du roi Charles V, créé counte de Valois, des l'an 1372, époque de sa naissance, reçut du roi Charles VI, son frère, le duché de Touvaine, en augmentation d'apanage, par lettres datées de Lille, au mois de novembre; mais il le rendit en 1392, pour celui d'Orléans. (Voy. les comtes et ducs de Valois.)

L'an 1401, JEAN, quatrième fils du roi Charles VI, né le Si août "1398, reçut en apanage du roi, son père, le duché de Touraine, par lettres du 16 juillet. Le jeune prince, l'année suivante, ou plutôt l'an 1403 (n. st.), après avoir été émancipé par son père, lui fit hommage, le 28 février, dans l'hôtel de Saint-Paul, en présence des ducs de Bourgognè, de Berri et d'Orléans, et d'un grand nombre de prélats et de seigneurs.

promesse d'une somme d'argent, qui peut-être ne fut jamais

Louis, au mois de mars 1413, recut dans son palais d'Angers, au retour des états-généraux, les ducs d'Orléans et de Bretagne avec le comte d'Alençon. Ce congrès fit craindre à la cour qu'ils ne voulussent donner atteinte au traité de paix conchi le 13 juillet de l'année précédente à Auxerre. Mais le chancélier du duc d'Orléans assura le roi que son maître était résolu d'observer le traité dans tous ses points. Les autres princes donnérent de pareilles assurances au monarque. Cependant, quelque tems après, l'intimité qui régnait entre le duc de Bretagne et le duc d'Anjou fit commettre au second un manque de parole qui eut de fâcheuses suites. Depuis trois ans, n élevait dans sa maison la princesse Catherine, fille du duc de Bourgogne, fiancée par contrat avec son fils le prince Louis, en attendant l'âge nubile des deux partis. Malgré cet engagement, qui devait être inviolable entre des princes, il traita du mariage de son fils avec la fille du duc de Bretagne, et renvoya la princesse de Bourgogne, avec un cortége nombreux à Beauvais, d'où elle fut amenée à Lille par les seigneurs et dames que le duc son père avait envoyés au-devant d'elle. Le duc de Bourgogne ne pardonna point au duc d'Anjou l'affront qu'il avant fait à sa fille, et de là l'inimitié des deux maisons. Les fiançailles que le duc d'Anjou fit, l'an 1413, de sa fille Marie avec Charles, cinquième

Mais, il y a toute apparence, que malgré ces formalités, la donation n'eut point son effet, puisqu'en 1414, par de nouvelles lettres données le 24 mai à Saint-Jean-des-Vignes; près de Soissons, le roi conféra à ce prince le même duché. Jean fut marié, par contrat du 30 juin 1406, à JACQUELINE DE BA-VIÈRE, fille et unique héritière de Guillaume, comte de Hollande et de Hainaut, et de Marguerite de Bourgogne. Le roi, son père, s'obligea dès-lors à lui donner le duché de Berri et le comté de Poitou en augmentation d'apanage; et en attendant l'execution de cette promesse, 'il lui assigna six mille livres de rente sur la recette de Noyon. Jean devint dauphin. l'an 1415, par la mort de Louis, son frère aîne, arrivée le 25 décembre de cette année. Ce nouveau titre augments son autonté. Il s'en servit pour faire mettre bas les armes aux deux partis des Armagnacs et des Bourguignons. Mais ayant été gagné par son beau - père, il'se déclara ensuite pour la faction de Bourgogne, et se lia étroitement avec le duc Jean Sans-Peur, dont il était neveu par sa femme. Ce prince mourut de poison à Compiègne, le 5 avril 1416, sans laisser de postérité. Sa femme

fils du roi Charles VI, depuis dauphin et ensuite roi de France. furent plus heureuses. Le mariage s'accomplit l'an 1422 (et non 1416, comme le marque un célèbre moderne.) Cette même année, le consentement que donna le duc d'Anjou à l'imposition d'une taille sur les Parisiens, pensa lui coûter la vie ainsi qu'au duc de Berri. Le duc de Bourgogne, à cette occasion souleva le peuple de la capitale par ses émissaires. Déjà le jour était pris pour mettre à mort le duc et la duchesse d'Anjou, et le duc de Berri, qui gouvernaient le royaume et le roi. Heureusement la conspiration fut découverte par une femme. Les chess des conjurés furent arrêtés et subirent le peine due au forfait qu'ils avaient préparé. Alméric d'Orgemont, archidiacre d'Amiens et président de la chambre des comptes. l'un des complices, en fut quitte pour une prison perpétuelle avec le jeune au pain et à l'eau : pénitence à laquelle il fut condamné par l'évêque devant lequel il avait été renvoyé. (Le Laboureur, Histoire de Churles VI, page 99.) Le duc Louis mourut à Angers le 20 avril 1417, laissant d'YOLANDE, fille de Jean I, roi d'Aragon, qu'il avait épousée le 2 décembre 1400, trois fils: Louis, qui suit; René, qui vient après, et Charles, comite du Maine; avec deux filles, Marie, femme du roi Charles VII, et Yolande, mariée, 1º. à Jean d'Alençon, 2º. à François I, duc de Bretagne. La mère de ces enfants conserva

#### DUCS DE TOURAINE.

se remaria depuis à Jean, duc de Brabant. (Voy. l'article de ca thernier.)

L'an 1416, CHARLES, cinquième fils du roi Charles VI, aucceda au dauphin Jean dans cette qualité et dans le duché de Touraine, que le roi son père lui confera. Au mois de mai de l'année suivante, il sit son entrée solennelle à Tours, où il fut reçu avec la pompe convenable à sa dignité ainsi qu'à sa naissance. Ce prince, devenu roi l'an 1423, accorda le même duché à la reine, son épouse, en avancement de douaire, pour soutenir son état, et fournir à l'entretien de son argenterie et de son écurie, avec pouvoir d'y instituer des officiers tant de justice que de finances, sa majesté ne se réservant que les hommages dus à cause de ce duché, avec le ressort et la souveraineté. Pour exercer ses droits, le roi déclara avoir établi siège à Tours, à Chinon, et en d'autres lieux. Mais la princesse ne jouit pas long-tems de ce duché; le roi le donna, par lettres expédiées à Bourges, le 19 avril 1424 (n. st.), à Archambaud, comte de Douglas, pour lui et ses descendants mâles à perpétuité. Il est important de reprendre de plus baut l'histoire de ce constc. Son vrai nom

pour son douaire le comté du Maine jusqu'à sa mort arrivée à Tuce, près de Saumur, le 4 novembre 1442. Elle eut sa sépulture à Saint-Martin d'Angers auprès de son époux. L'uni-versité d'Angers est l'ouvrage de ce prince, qui la fonda l'au 1398. (Voyez les comtes de Provence et les rois de Naples.)

# LOUIS III,

L'an 1417, Louis III, fils aîné de Louis II, né le 25 septembre 1403, lui succéda au duché d'Anjou et aux comtés du Maine et de Provence, ainsi qu'à ses prétentions sur le royaumé de Naples, sous la tutelle d'Yolande, sa mère. L'an 1424, le roi Charles VII, étant à Angers, lui donna, par lettres du 21 octobre, le duché de Touraine, se réservant les droits royaux avec la ville et le château de Chinon. Mais il perdit, en 1425, la ville du Mans, que le comte de Salisbéri lui enleva. Les Anglais durent cette conquête à leurs canons, invention nouvelle; dont le bruit et les effets causèrent une telle épouvante aux habitants, qu'ils ne tardèrent pas à capituler. Honteux de cette faiblesse, ils cherchèrent, l'année suivante, à la réparer. Ayant pris langue avec les fameux capitaisses Ambroise Lôré, Guillaume d'Orval, la Mire, et d'autres seigneurs français, ils les introduisirent de nuit dans la ville, dont ces braves se renditent

#### ~ DUCS DE TOURAINE.

était Archbald du Glas. Il était Ecossais, comte de Wighton, fils d'Archbald, deuxième du nom, comte du Glas, et d'upe fille d'André de Murrai, gouverneur d'Ecosse. Un acte, conservé à l'hotel-de-ville de Tours, le qualifie comte du Glas, et seigneur de Gallowai. Avant de venir en France, il avait défendé le château d'Edimbourg, contre Henri IV, roi d'Angleterre, qui l'assiégait avec une puissante armée, et l'avait contraint; au bout de six semaines, de lever honteusement le siège avec une perte considérable. On remarque que dépuis ce tems il fut malheureux dans toutes ses entreprises, ce qui lui fit donner le triste nom d'Infortuné. A la bataille d'Hamilton en 1401, Archambaud de Douglas fut fait prisonnier, après avoir combattu avec tant de valeur, qu'il mérita l'estime particulière de Persil, lieutenant - général des ennemis, qui rechercha son amitie. S'étant donc lie avec Persil, il le suivit dans sa rebellion contre Henri IV, et l'accompagna à la bataille de Shrewsburi, où il eut le même sort qu'à celle d'Hamilton. Mais le vainqueur ayant loué publiquement la valeur de Douglas et sa fidelité pour son ami qu'il n'avait jamais voulu abandonner. le renvoya saus rançon. Ce seigneur A plein d'estime et d'attamaîtres après avoir massacré tout ce qui leur résista. Le comte de Suffolck, gouverneur de la place, n'eut que le tems de se retirer dans le château. Mais le lendemain le général Talbot, étant accouru d'Alençon à son secours, surprend la ville à son tour pendant la nuit, et fait trancher la tête aux plus notables bourgeois.

Le duc Louis III ne dégénéra point de la valeur de ses ancêtres. Il poursuivit ses droits sur le royaume de Naples, et il était sur le point de s'en rendre maître lorsqu'il mourut, à Cosence, le 15 novembre 1434, à l'âge de trente et un ans, sans laisser d'enfants de MARGUERITE, fille d'Amédée VIII, duc de Savoie, qu'il avait épousée le 22 juillet 1431. Elle lui survécut, et épousa en secondes noces, l'an 1444, Louis le Paisible, électeur Palatin, après la mort duquel elle eut pour troisième époux Ulric VII, comte de Wurtemberg. (Voyez les comtes de Provence et les rois de Naples.)

# RENÉ.

1434. RENÉ, duc de Bar et de Lorraine, deuxième fals du roi Louis II, succéda, l'an 1434, à Louis III, son frère, dans le duché d'Anjou, comme dans le comté de Provence, et dans ses droits sur le royaume de Naples. Ce prince éprouva tour à

#### DUCS DE TOURAINE.

chement pour le dauphin Charles, lui envoya; l'an 1418, Archambaud, son fils aîné, avec Jean Stuart, comte de Boucham, son gendre, qui défirent les Anglais au grand Beaugé, le 22 mars, veille de Paques 1421. Charles étant monté sur le trône, il vint lui - même en France avec son fils puîné, Jacques de Douglas, à la tête d'un grand nombre de gentilshommes écossais, et cinq à six cents hommes de troupes réglées. Ils abordèrent à la Rochelle, d'où Archambaud vint trouver le roi à Châtillon-sur-Indre, et de-là, il le suivit à Bourges. Sa majesté, par reconnaissance des services qu'il venait de lui rendre dans un tems si critique, le créa lieutenantgénéral de ses armées, et, pour se l'attacher encore plus étroitement, lui donna, comme on l'a dit, le duché de Touraine, pour lui et ses hoirs mâles, avec la réserve des droits royaux et des châteaux de Chinon et de Loches. La chambre des comptes, qui se tenait à Bourges, fit difficulté d'enregistrer ces lettres. Mais le roi l'ayant mandée, lui enjoignit de procéder à cette vérification, ce qui fut exécuté le 25 avril 1424. Il fit son entrée solennelle à Tours le 27 mai suivant. Tandis qu'il était en cette

tour la bonne et la mauvaise fortune. Ayant obtenu du cardinal Edouard, son oncle, le duché de Bar, il avait encore eu le bonheur d'épouser ISABELLE, fille et héritière de Charles II, duc de Lorraine. Antoine, comte de Vaudemont, lui disputa ce duché, le défit et le fit prisonnier à la bataille de Bullégneville en 1431. Il était encore détenu au château de Dijon lorsque Louis III, son frère, mourut. La reine sa femme étant alors passée à Naples, s'y conduisit avec beaucoup de sagesse. René ayant obtenu sa liberté, l'an 1436, en donnant une grosse rançon, se rendit, l'année suivante, à Naples, d'où, après quelques succès heureux, il fut chassé par Alfonse, son compétiteur. De retour en France, il renonça à tout projet d'agrandissement, et ne s'occupa plus que des beaux arts et du bonheur de ses peuples. L'an 1440, il cède à Charles, son frère, le comté du Maine, qui devait lui revenir après la mort de leur mère, suivant l'usage établi dans la maison des ducs d'Anjou, qu'un des jeunes enfants mâles étant mort, l'aîné de ses frères héritat de ses biens; et de cette sorte, dit Chopin, toute la succession restait dans la souche, et revenait au chef unique de la maison. (De Doman. Gall., l. 2, c. 11, p. 187, édit. de 1588.) L'an 1444, le comte de Sommerset, après avoir parcouru l'Anjou en pillant le plat pays, à la tête de six mille Anglais.

## DUCS DE TOURAINE.

1 m

ville, les Anglais continuaient en France leurs conquêtes. Archambaud, apprenant qu'ils venaient de se rendre maîtres d'Ivri, partit en diligence pour aller à leur rencontre, et prit en passant Châteaudun, où le duc d'Alençon, le marechal de la Fayette, le vicomte de Narbonne, et d'autres seigneurs, vinrent le joindre. Le duc de Bedford ayant su que le duc de Touraine était à Verneuil, qu'il venait de reprendre, lui manda, par un heraut, qu'il désirait de boire avec lui, et qu'il le priait de l'attendre. Le duc répondit qu'il était venu exprès pour cela d'Ecosse. Les deux armées se trouvèrent en présence, auprès de la Justice de Verneuil, le 17 août 1424. Les Français ayant été mis en déroute, le duc de Touraine, Jacques, son fils puîne, et Jean Stuart, comie de Bouchan, connétable de France, perdirent la vie dans cette malheureuse journée. Leurs corps furent rachetés des Anglais, transportés à Tours, et enterrés sans pompe au milieu du chœur de la cathédrale. Archambaud de Douglas avait épousé MARGUERITE STUART, fille de Robert III, roi d'Ecosse, et de Marie Brus, dont il eut quatre enfants: Archambaud, qui porta le titre de duc de Touraine; James ou Jacques, tué avec son père, comme on vient de le voir; Marguerite, femme de Guillaume Sainclair; et Elisabeth,

vint camper, au mois d'avril, à l'abbaye Saint-Nicolas, près d'Angers, dans le dessein de surprendre cette ville et de l'emporter d'emblée. Mais un soir qu'il était assis à table, un canonnier du château pointe un fauconneau, et le mire au moyen de la lumière qu'il voyait à travers les fenêtres de l'appartement. Le coup porta juste, et tua un des convives qui était auprès du comte. Il s'appelait le sire de Froyfort, et passait pour le plus grand capitaine de la troupe. Ce coup épouvanta les Anglais, on éteignit les lumières, et le lendemain ils décampèrent de bon matin. De là, Sommerset alla faire le siège de Pouancé, qu'il fut obligé de lever aux approches du connétable et du maréchal de Lohéac; après quoi il quitta l'Anjou et passa en Normandie. ( Hist. Chron. de Charles VII , p. 424; Bourdigne, p. 148.) L'an 1446, au mois de mai, se fit l'Emprise (la joute) de la gueule du dragon et velle du château de la Joyeuse-Garde, près de Saumur, où le pas fut maintenu par le duc René. A cette fête, qui dura quarante jours et fut une des

#### DUCS DE TOURAINE.

femme de Jean Stuart, comte de Bouchan et connétable de France. Après la mort d'Archambaud de Douglas, on s'imagina qu'il ne laissait point de postérité mâle, parce qu'on supposa mort son fils aîné, qu'il avait laissé malade en Ecosse, lorsqu'il passa en France. Dans ce préjugé, le roi Charles VII disposa du duché de Touraine en faveur de Louis III, duc d'Anjou.

Le comte de Wighton (c'est ainsi qu'on nommait le fils aîné d'Archambaud de Dopglas) ayant appris le don qui avait été fait de la Touraine au duc d'Anjou, réclama ses droits, et sit supplier le roi de lui rendre justice. Charles VII reconnut son erreur; promit au comte de Wighton de le dédommager, et lui permit de porter le titre de duc de Touraine, mais sans déroger à ce qu'avait obtenu le duc d'Anjou. Le comte de Wighton mourut en Ecosse, le 26 juin 1438, laissant de Mathilde, sa femme, trois enfants; Guillaume, qui porta aussi le titre de duc de Touraine, David, et Béatrix. Les deux frères furent tués, l'an 1444, au château d'Edimbourg. Enfin. Jusqu'à JAMES VI, comte de Douglas, les aînes de cette maison ne cessèrent de se qualifier ducs de Touraine. (Carreau, Hist. manuscrite de Tours.) Nous ne parlons point ici du don que le roi d'Angleterre, Henri VI, soi-disant roi de France, fit de la Touraine et de ses dépendances à son cousin Jean, comte d'Arundel, par lettre du 8 septembre 1434, n'exceptant que le château et la châtellenie de Loudun. (Rec. de Colbert, vol. 52, fol. 331.) Il parait que ce don fut sans effet : les Anglais ne possédaient rien alors en Touraine,

plus brillantes, concourut toute la haute noblesse de l'Anjou et du Maine. Elle se donna sous les yeux de la duchesse Isabelle et d'Yolande, sa mère, en l'honneur de toutes les dames et en particulier de mademoiselle de Laval, que René, huit ans après, épousa. Le duc y remporta le prix, et présenta depuis ce tournoi, peint en miniature, de sa main, au roi Charles VII.

(La Colombière, tom. 1 p. 81.)

L'an 1448, le duc René institue, dans la ville d'Angers. l'ordre de chevalerie du Croissant, dont le symbole était un troissant d'or, avec ces mots en lettres bleues: Loz en croissant. Il eût été à souhaiter que cette devise lui eût mieux convenu. Il se démit, l'an 1453, du duché de Lorraine en faveur de Jean, son fils unique : mais la mort lui enleva ce fils le 6 décembre de l'an 1470; et, l'an 1473, il perdit encore son petit-fils, Nicolas, decede sans posterite. Le roi Louis XI, l'année suivante, craignant qu'après la mort de René, l'Anjou ne lui échappat, le défère au parlement comme suspect d'intelligence avec ses ennemis, et propose de lui faire son procès. Le parlement fit des difficultés sur la manière de procéder. qui arrêtèrent les poursuites du roi. Les voies de fait paraissant plus courtes et plus sures à ce monarque, il se saisit du duché, et mit garnison dans le château d'Angers. René, dissimulant sa douleur en se voyant dépouillé si injustement, se retira en Provence, où il mourut à Aix, le 10 juillet 1480. Son corps fut apporté à Angers, que le roi lui avait rendu, et inhumé dans la cathédrale. (Voy. les ducs de Lorraine et les comtes de Provence.)

Charles II, comte du Maine, comptait succéder au duc René, son oncle, dans l'Anjou. Mais le roi Louis XI s'en empara de nouveau, prétendant (avec raison) que, faute d'hoirs miles en ligne directe, il devait, comme apanage, revenir a la couronne, et il l'y réunit en effet. Charles ne fit aucune démarche pour s'opposer à cette réunion. Mais René II, duc de Lorraine, et petit-fils, par Yolande, sa mère, de René, duc d'Anjou, prétendit à la succession de ce dernier, et intenta à ce sujet un procès, qui fut terminé à son désavantage, par arrêt du conseil, l'an 1484, sous le règne de Charles VIII. Pendant le cours de ce procès, Louis XI, par lettres données au Plessis du Parc-lez-Tours, dans le mois d'octobre 1481, confirma la chambre des comptes établie à Angers par les ducs d'Anjou, pour plusieurs causes et raisons, dit-il, et mesmement que les ducs d'Anjou, qui par ci-devant y ont esté, estoient gens de bon et haut couraige; tellement que en leur tems ils ont traité grandes et hautes affaires tant en nostre royaume que aultres pays, lesquelles, comme dignes de mémoire, ont esté rédigées et escriptes XIIL

dans ladicte chambre, qui nous est une chose moult plaisante et agréable: et pour rien ne vouldrions iceux escripts déplacer et mettre ailleurs en confusion et aultres escripts, et ne nous seroit proufit ne agréable chose d'y faire mutation; car en ladicte chambre promptement se peuvent à toute heure trouver plusieurs lettres, chartres, inscriptions et beaux faits, par les gens de ladicte chambre, redigés, comme dict est, par escript, et mis en très bon ordre et à nous proufitable.... et pour ces causes et aultres à ce nous mouvant, avons de nostre autorité et puissance, par édict roy al, délibéré, conclu, et ordonné.... que ladict chambre a Angers sera et demourera. (Trésor des chartes, tom. II, p. 61.) L'Anjou, irrévocablement réuni à la couronne, ne fut plus qu'un titre d'apanage, réservé aux fils puînés de nos rois. C'est à ce titre que Charles VIII le possédait du vivant de son père. François Ier. donna, depuis, l'Anjou à sa mère; mais ce ne fut point à titre d'apanage. La définition même de ce mot en interdit l'idée, par rapport à cette donation. Les quatre fils de Henri II ont porté successivement le titre de ducs d'Anjou. Louis XIV fit porter ce titre à deux de ses fils, morts en bas âge. Philippe V, roi d'Espagne, et Louis XV, l'ont porté de même avant de monter sur le trône, ainsi qu'un fils de ce dernier.

# CHRONOLOGIE HISTORIQUE

DES

# COMTES DU MAINE.

LE Maine, province située entre la Bretagne, l'Anjou, la Touraine, le Vendômois, le Perche et la Normandie, était originairement occupé par trois peuples, les Aulerci Cenomani, qui étaient les plus nombreux, les Aulerci Diablintes, et les Arvii. (D'Anville.) Mais le nom des premiers a prévalu dans le pays, qui n'est presque plus connu, depuis le quatrième siècle, que sous le nom de Cenomania. Les Manseaux furent du nombre de ceux qui par leurs colonies se rendirent maîtres, sous Bellovèse, leur chef, de la partie de l'Italie que les Romains appelèrent depuis Gaule Cisalpine. Ils y bâtirent en particulier les villes de Trente, de Crême, de Bergame, de Bresse, de Crémone, de Mantoue et de Vérone, dont les peuples continuèrent d'être appelés de leur ancien nom, Cenomani. Ceci arriva vers l'an 164 de Rome, 590 ans avant Jésus-Christ. Les Manseaux, lorsque César entra dans les Gaules, se confédérèrent avec les Auvergnats et d'autres peuples, pour défendre leur liberté. Apprenant qu'ils faisaient le siège d'Alise, ils accoururent au secours de la place; mais l'habileté du général romain rendit leurs efforts inutiles. Marchant de conquête en conquête, il arriva enfin sur leurs terres, et les contraignit de subir le joug. Les Francs, dans la suite, eurent moins de peine à les réduire sous leurs lois. Fatigués et excédés par les exactions des officiers romains, ils s'offrirent d'eux-mêmes à ces nouveaux conquérants. On ne sait pas la date précise de cette révolution; mais on voit que, du tems de Clovis, Rigomer,

prince du sang de Mérovée, possédait le Maine à tître do royaume, comme Ragnacaire, son frère, jouissait du Cambresis. Tous deux furent les victimes de l'ambition de Clovis, qui les fit massacrer pour envahir leurs états. Il paraît que les Manseaux ne se donnèrent pas sans résistance au meurtrier de leur roi. On voit en effet que Clovis amena dans le Maine une armée qui dévasta ce pays. Saint Principe, alors évêque du Mans, où la religion chrétienne s'était établie par le ministère de l'évêque Saint Julien, au troisième siècle de l'église, obtint, par l'entremise de Saint-Remi, dont il était parent, la liberté de ses clercs et la cessation du carnage. Ceci arriva l'an 510. Les successeurs de Clovis établirent des comtes pour gouverner cette province. Mais Childebert III, à l'exemple de Clotaire III, laissa, par une ordonnance datée de la quatrième année de son règne (698 de J. C. ) le choix de ces gouverneurs à l'évêque diocésain (c'était alors Berlemond), aux abbés et aux notables du pays, (Mabill. Ann. Ben , t. 1 , p. 616.) Cette ordonnance ne fut point fidèlement exécutée. Plusieurs s'emparèrent successivement de ce gouvernement, et furent dépouillés par d'autres usurpateurs. Tels furent Rotgaire, Hunold, Hatton, Roger, Milon, et Grippon, fils de Charles Martel, à qui ses frères, Carloman et Pepin, enlevèrent le Maine avec co qui devait lui revenir de la succession de leur père. Le Maine, par la suite, fut compris dans le département du duché de France, qui commença à se former sous le règne de Charles le Chauve. Robert le Fort, tué par les Normands en 866, Eudes, son fils aîné, depuis roi de France, Robert, frère d'Eudes, mort en 923, Hugues le Grand et Hugues Capet, son fils, possédèrent le Maine comme ducs de France. Ils avaient sous eux des comtes particuliers pour gouverner en leur nom les provinces de leur département, Mais il paraît que le Maine avait un comte avant l'érection du duché de France. On trouve en effet sous le règne de Louis le Débonnaire, un Ronicon, comte du Maine, frère de Gauzbert, abbé de Saint-Maur-des-Fossés, puis de Saint Maur-sur-Loire, fils, l'un et l'autre, de Goslin et d'Adeltrude. D. Vaissète, (t. I, p. 719) place, vers l'an 841, la mort de Roricon, quatre ans ou environ, avant celle de l'abbé Gauzbert, son frère. Ce comte avait épousé, 1º. ROTRUDE, fille aînée de Charlemagne, dont il laissa Louis, abbé de Saint-Denis et chancelier de France, mort en 867; 2º. BLICHILDE, qui le fit père de Roricon II, l'un de ses successeurs; de Gotfrid, qui remplaça son frère; de Gozlin, moine et abbé de Saint-Maur-sur-Loire, en 845, successivement abbé de Saint-Germain-des-Prés et de Saint-Denis, chancelier de France et évêque de Paris, mort, l'an 886, en défendant cette ville contre

les Normands qui en faisaient le siège. Du second mariage de Roricon 1, sortit encore une fille nommée Blichilde comme sa mère, et femme de Bernard, frère d'Emenon, comte de Poitiers.

Les comtes, à leur établissement, surtout ceux qui avaient un grand district, eurent soin de se donner des lieutenants pour exercer leurs fonctions, soit en cas d'absence, soit en cas de maladie ou d'autre empêchement. On nommait ces lieutenants vicomtes. Ce fut sur ceux-ci que les comtes, lorsqu'ils eurent rendu leurs gouvernements héréditaires, se déchargèrent de leurs fonctions les plus pénibles, et surtout de l'exercice de la justice. Pour se les attacher plus étroitement, ils unirent au titre de vicomte, des fiefs considérables avec différents droits. On vit ces vicomtés, devenues héréditaires, rentrer dans le partage des successions et se diviser entre les différentes branches de la même famille. De là les vicomtes de Frênai, les vicomtes de Sainte-Suzanne, les vicomtes du Lude, etc. Lorsque plusieurs terres, à l'une desquelles était attaché le titre de vicomté, portaient le même nom, on distinguait celle-ci par cet attribut, en disant, par exemple, Beaumont-le-Vicomte, Frênai-le-Vicomte, etc. Ceux mêmes qui ne tenaient que le nom de la famille vicomtale, y ajoutèrent le titre de vicomte, et cet usage a long-tems persévéré.

#### GAUZBERT..

841 ou environ. GAUZBERT, dont on ignore l'origine, fut le successeur de Roricon I, dans le comté du Maine par la nomination du roi Charles le Chauve. Ce monarque, ayant été obligé, l'an 849, d'évacuer les villes de Nantes et de Rennes, qu'il venait de conquérir sur les comtes Noménoé et Lambert, chargea Gauzbert de continuer la guerre contre ces deux comtes. Gauzbert fit prisonnier Garnier, frère de Lambert, et le livra entre les mains de Charles le Chauve. Mais Lambert, l'an 850, aidé par Noménoé, vengea la captivité de son frère en faisant le siège du Mans, où Gauzbert ne l'attendit pas. (Chron. Ademari, et Morice, Hist. de Bretagne, t. I, p. 42.) Gauzbert eut sa revanche deux ans après. Ayant surpris Lambert dans une embuscade, il le mit à mort le 1er. mai 852. (Morice, ibid. p. 43.) Les Nantais vengèrent la mort de leur comte dans une pareille surprise, où périt Gauzhert au mois de mars de l'année suivante. (Bouquet, t. VII, p. 226.)

#### RORICON II.

853. RORICON II, fils de Roricon I, et successeur de Gauz-

bert au Maine, eut de plus, une partie de l'Anjou dans son département, comme on le voit par une charte de Saint-Maursur-Loire, où il est qualifié comte d'Anjou. Il fut tué, l'an 866, en combattant contre les Normands. (Vaissète, ibid.)

# GOTFRID, ou GOSFRID.

866. GOTTRID fut nommé par le roi Charles le Chauve, pour succéder à Roricon II, son frère. Il servit avec fidélité son bienfaiteur: mais après la mort de ce prince, arrivée l'an 877, il se révolta contre Louis le Bègue; on ignore par quel motif. Il y a bien de l'apparence que cette levée de bouchiers occasiona sa destitution. C'est à-peu-près tout ce que nous savons des comtes du Maine avant le milieu du x°. siècle.

#### HUGUES I.

955 ou environ. Hugues I, fils de David, seigneur puissant dans le Maine, et même issu de Charlemagne, suivant-l'opinion qui avait cours du tems d'Ordéric Vital (l. 4, p. 532), fut établi comte de cette province, l'an 955 au plus tard, par Hugues le Grand, duc de France. Il confirma, cette année, la fondation faite par son père, d'une église collégiale, qui subsiste encore de nos jours (1785) au Mans, sous le titre de Saint-Pierre de la Cour. C'est donc une erreur dans quelques modernes de ne faire commencer son gouvernement qu'en l'an 970. Hugues eut des démêlés fort vifs avec Sigenfroi, de la maison de Bellême, évêque du Mans. Bouchard, comte de Vendôme, auprès duquel le prélat s'était réfugié, prit son parti, et sit la guerre à Hugues avec assez peu de succès; ce qui engagea Sigenfroi à se réconcilier avec Hugues. Ce comte fut du nombre de ceux qui vinrent au secours d'Eudes II, comte de Champagne, dans la guerre qu'il eut avec Richard II, duc de Normandie. Les troupes du Champenois ayant été fort maltraitées l'an 1006, devant le château de Tillières, Hugues fut obligé de se réfugier dans une étable de moutons, d'où il regagna le Mans avec peine, déguisé en berger. (Bouquet, t. X, p. 187; Morice, Hist. de Bretagne, t. I.) Foulques Nerra, comte d'Anjou, trouvant le Maine à sa bienséance, entreprit de l'envahir. Il subjugua par violence le comte Hugues, dit Ordéric Vital; ce qui signifie au moins qu'il le força de se reconnaître son vassal. Hugues avait enlevé auparavant, à Ives de Bellême, une partie du Sonnois, enclavé dans le Maine, et donné, en présence de Sigenfroi, évêque du Mans (décédé en 994), plusieurs terres de ce canton, à l'abbaye de la Couture : Dedi et concessi,

dit-il dans la charte de donation, prædicta nostra propria que in terra Sagonensi sunt sita. (Le Courvaisier, Hist. des évêques du Mons, p. 326.) Hugues signa, l'an 1015, une charte en faveur de l'abbaye de Tuffé. (Martenne, Ampl. coll., t. I, p. 973.) C'est le dernier trait connu de sa vie, qu'il peut avoir terminée cette année. Il laissa de son mariage, Herbert, qui suit. Il avait eu deux autres fils, Hugues et Foulques, qui moururent avant lui. (Bouquet, t. XI, p. 631.)

# HERBERT I, DIT ÉVEILLE-CHIEN.

1015. HERBERT I, fils de Hugues I, lui succéda étant fort jeune, admodum juvenis (Spicil., tom. X, pag. 538), dans le comté du Maine, en 1015 au plutôt. Il eut le surnom d'EVEILLE-CHIEN, Evigilans - Canem, parce que, dans ses expéditions militaires, il prenait ordinairement le tems de la nuit pour surprendre ses ennemis. Foulques Nerra, toujours jaloux de joindre le Maine à ses états, profita de la jeunesse d'Herbert, pour tâcher de consommer son projet; mais il trouva dans le comte adolescent, une résistance à laquelle il ne s'attendait pas. Foulques, après avoir éprouvé la valeur d'Herbert, aima mieux l'avoir pour ami que pour ennemi : ils firent la paix, et marchèrent ensemble contre Eudes II, comte de Blois, qu'ils battirent, le 6 juillet 1016, près de Pontlevoi. Herbert avait dans sa capitale un antagoniste avec lequel il eut des démêlés, qui furent longs et produisirent de très-fâcheux effets. C'était l'évêque Avesgaud de Bellême. Leur querelle éclata à l'occasion d'un fort, que le prélat avait fait bâtir à Duneau, près de Connerai. Herbert, jugeant cette entreprise préjudiciable à ses intérêts, part à l'entrée de la nuit, surprend le fort, et le rase avant le jour. Avesgaud n'étant pas en force pour se venger, se retire à Bellême, auprès du comte Guillaume, son frère, et lance de là une excommunication contre le comte du Maine. Mais, voyant qu'elle ne faisait nul effet sur l'esprit de son adversaire, il lève des troupes et marche contre lui, avec son frère. Guillaume de Jumiége dit qu'il y eut une bataille, où d'abord, Herbert fut vainqueur, mais ensuite battu et mis en fuite par Gerric, fils d'Ernaut le Gros, lieutenant du comte du Perche. Un accord, ménagé par des amis communs, mit fin à ces hostilités.

Herbert, dont le père avait enlevé à Ives, seigneur de Bellème, une partie du Sonnois, enclavé dans le Maine, jalousait fort l'autre portion de ce canton. Ce fut l'occasion d'une guerre qu'il eut avec Guillaume I, fils d'Ives, et comte du Perche. Celui-ci la soutint valeureusement, encouragé par Richard II, duc de Normandie, et secondé par un des plus braves chevaliers de son tems. C'était Géroie, de Curte Sedaldi, qui de Bretagne était venu s'établir dans le Perche. Géroie fit tête long-tems au comte du Maine; mais enfin il fut défait dans un combat et obligé de prendre la fuite. Il répara néanmoins ce revers; et, ayant rassemblé les débris de l'armée de Guillaume, il battit Herbert à son tour, et l'obligea d'évacuer le Sonnois (Bouq.,

tom. XI, pag. 632, ex Will. Gemm. et Orderico.)

L'an 1026, Foulques Nerra, toujours ami, en apparence, d'Herbert, l'attire à Saintes, dont il était maître, sous prétexte de lui donner cette ville en fief. L'ayant en son pouvoir, il le promène, le 4 mars, dans toutes les parties du château, et l'enferme dans la plus reculee, tandis que la comtesse d'Anjou amuse la femme d'Herbert. Celle ci trouva le moyen de s'échapper; et sa fuite sauva la vie à son époux, parce que Foulques craignit que les Manseaux, par elle excités, ne cherchassent à venger la mort de leur comte. Herbert en fut quitte pour environ deux ans de prison, au bout desquels il fut relâché moyennant une très-forte rançon. (Wilelm. Matmesb., liv. 3.) A son retour, les hostilités recommencèrent entre lui et l'évêque Avesgaud. L'historien des évêques du Mans prétend que ce fut Herbert qui viola les conditions du traité qu'ils avaient fait ensemble. Quoi qu'il en soit, le prélat ne se croyant pas en sûreté dans sa ville épiscopale, en sortit pour se retirer à la Ferté-sur-Huigne, autrement la Ferté-Bernard, place assez forte pour ne pouvoir être emportée que par un siège dans les formes. Herbert, ayant appelé à son secours Alain III, duc de Bretagne, vint se présenter devant la Ferté, qu'ils assiégèrent, et dont ils se rendirent maîtres par composition. Chassé de cette retraite. Avesgaud employa la mediation de Fulbert. évêque de Chartres, pour ramener Herbert à des sentiments de paix. Fulbert écrivit au comte une lettre très-forte qui fit son effet. Herbert l'engagea par sa réponse à venir au Mans, et là, en sa présence, il rendit la Ferté à son évêque, avec lequel il se réconcilia. Cependant le duc de Bretagne, après la prise de la Ferté, avait été faire le siège du Lude, en Anjou. Foulques Nerra, etonné de cette incartade, lui en envoya demander la raison. Il répondit que c'était pour venger le comte Herbert du traitement perside et barbare qu'il lui avait fait, protestant et jurant qu'il ne se retirerait point, que Foulques ne lui eût remis sa rançon et rendu les otages qu'il avait reçus de lui. Foulques aima mieux le satisfaire, que de s'exposer au risque de perdre une de ses meilleurs places. Herbert, en faisant la paix avec Avesgaud, s'était raccommodé en même tems avec toute la maison du prélat. Guillaume, seigneur de Bellême,

voulut, en vertu de cette réunion, l'engager dans une guerre qu'il avait avec Richard III, duc de Normandie. Mais Herbert ayant refusé d'y entrer, Guillaume envoya ses deux fils faire le dégât dans le Maine. Le duc étant venu au secours d'Herbert, livra bataille aux deux fils de Guillaume, dont l'un périt dans l'action, et l'autre y fut dangereusement blessé : double événement qui causa la mort au père par le chagrin qu'il en eut. Son troisième fils et son successeur, Robert, voulut continuer la guerre, et n'eut pas un meilleur sort. Il tomba, l'an 1031, entre les mains des Manseaux, qui le retinrent prisonnier pendant deux ans au château de Balon. Ses vassaux entreprirent de le délivrer; mais, ayant battu les Manseaux, ils usérent si mal de leur victoire, que ceux-ci, pour se venger, assommerent Robert dans sa prison. Les brouilleries entre Herbert et l'évêque Avesgaud s'étant renouvelées, le prélat, poussé à bout par ce comte, l'avait excommunié pour la deuxième fois, après quoi il partit, l'an 1032, pour la Terre-Sainte. Il ne revit plus son diocèse, et mourut à son retour, l'an 1036; à Verdun. Herbert finit ses jours la même année, le 13 avril suivant le Nécrologe de la Couture du Mans. Il laissa de sorr mariage un fils en bas âgé, qui suit, avec trois filles; Gersende ou Hersende, femme de Thibaut III, comte de Blois, puis d'Azzon, marquis de Ligurie; Biote, mariée à Gauthier, comte d'Amiens; et Paule, femme de Lançelin, sire de Baugenci. (Voyez Alain III, comte de Bretagne.)

## HUGUES II.

ro36. Hugues II, fils d'Herbert Eveille-Chien, lui succéda en bas âge, l'an 1036, sous la tutelle d'Herbert Baccon, son grand-oncle. Ce tuteur infidèle entreprit de dépouiller son pupille. Mais il fut traversé dans ses vues ambitieuses par l'evêque Gervais de Château-du-Loir, qui était parrain du jeune comte. Les Manseaux se joignirent au prélat. Mais Baccon, étant plus fort, le chassa du Mans, où il ne rentra qu'après deux ans d'exil. Les querelles s'étant depuis renouvelées entre lui et l'usurpateur, il eut recours à Geoffroi Martel, comte d'Anjou, dont il obtint la protection en s'engageant à lui faire avoir du roi, pour sa vie, la garde de l'évêché du Mans (1).

<sup>(1)</sup> Videns verò præsul suum épiscopatum nec per regem nec per se ipsum à Baccone posse defendi, petivit quiddam à rege Henrico quod ujnam nou petisset; scilicet ut daret episcopatum Gaufrido Andegavorum Comiti, scilicet dum viveret ut liberius à Comite Conomanico illum defena

Avec ce secours les Manseaux vinrent à bout de chasser Baccon à et de mettre Hugues en jouissance du comté du Maine. Mais Gervais, n'ayant plus besoin du comte d'Anjou, négligea l'engagement qu'il avait pris avec lui. Geoffroi Martel n'était pas un prince à qui l'on pût manquer impunément. Pour se venger de la mauvaise foi du prélat, il vint l'assièger dans le château du Loir. On donne encore une autre raison de cet acte d'hostilité; c'est, dit-on, parce que Gervais avait fait épouser à Hugues, l'an 1040, BERTHE, fille d'Eudes II, comte de Blois, et veuve d'Alain III, duc de Bretagne, malgré le comte d'Anjou, qui désapprouvait ce mariage, et peut-être toute autre alliance du jeune comte, dans l'espérance de lui succéder. (Bouquet, tom. XI, pag. 136.) Quoi qu'il en soit, le comte d'Anjou, trouvant dans les assiégés plus de résistance qu'il n'avait espéré, substitua la ruse à la force. Ayant donc attiré Gervais dans son camp, sous pétexte d'une conférence amiable. il se rendit maître de sa personne, et le retint prisonnier pen→ dant l'espace de sept ans, comme on le voit par les actes du concile de Reims, tenu en 1049, où il est menacé d'excommunication, s'il ne rend la liberté au prélat. Geofffoi déféra à cette menace; mais pour prix de sa liberté, il obligea Gervais

deret : illo etenim mortuo, in regiam manum rediret. Quod factum versum est in malum. (Mabill. Analect., tome III, page 305.) Les comites d'Anjou, successeurs de Geoffroi Martel, se maintinrent dans la possession de ce droit de régale, dont ils abusèrent pour vexer l'église du Mans, ainsi que celle d'Angers, sur laquelle ils avaient acquis le même droit. Mais quand nos rois, successeurs de Philippe Auguste, dans la main duquel étaient rentrés l'Anjou et le Maine, donnérent en apanage ces comtés, ils eurent soin de se réserver la régale de leurs éveches. C'est ce que fit le roi Philippe le Bel dans ses lettres-patentes du muis d'avril 1392, par lesquelles il donne à Charles, son frère, comte de Valois, d'Alençon et du Maine, la garde de toutes les églises d'Anjou et du Maine ; car il en excepta la garde des églises cathédrales d'Angers et du Mans, comme aussi des autres églises qui étoient en la garde spéciale du roi par un privilége particulier, et il en excepta encore son droit de régale durant la vacance desdites églises cathédrales. en la manière que lui et les rois ses prédécesseurs l'avaient eu depuis que les comtés d'Anjou et du Maine avaient commencé d'être possédés par Charles 1. roi de Sicilé et comte desdits comtés. Toutefois, Philippe de Valois, qui, par son avénement à la couronne, avait réuni au domaine royal l'Anjou et le Maine, donnant à Jean, son fils aîné, ces deux comtes avec le duché de Normandie, lui abandonna la régale de leurs évêchés, ne s'en réservant que le service du sief, le ressort et la souveraineté royale. Mais cet exemple ne peut être tiré à conséqueuce, parce que Jean était héritier présomptif de la couronne. ( Brussel, pp. 209 st seq. )

à lui céder le château du Loir, avec d'autres places qui étaient à sa bienséance, et à promettre de ne point rentrer au Mans. tant que lui Geoffroi vivrait. Le prélat se retira en Normandie appres du duc Guillaume, qui le retint à sa cour, où il fut traité avec distinction. Mais, l'an 1055, il fut pleinement dédommagé de ses infortunes, en montant sur le siège de Reims, et par la dignité de chancelier du royaume, qui était comme annexée à ce siège, dont elle fut néanmoins séparée après la mort de Gervais. A l'égard du comte Hugues, il resta sous la tutello de Geoffroi, qui commanda en souverain dans le Maine. Une mort prématurée termina cette espèce de captivité. Hugues finit ses jours le 7 avril 1051, laissant de son mariage Herbert, qui suit, et N., mariée à Geoffroi, seigneur de Mayenne. Après la mort de Hugues, les Manseaux, découragés, se rendirent à Geoffroi Martel, qui entra par une porte de leur ville, tandis que la comtesse Berthe, sortait par une autre avec ses enfants.

## HERBERT II.

1051. HERBERT II était en bas âge, c'est-à-dire au-dessous de vingt et un aus, à la mort de Hugues II, son père, suivant Guillaume de Malmesburi, et non pas son frère, comme le pretend M. de Saint-Marc. Geoffroi Martel, se portant pour administrateur du Maine pendant sa minorité, continua d'exercer dans ce pays toute l'autorité compale jusqu'à la fin de ses jours. Herbert y était copendant reconnu pour le vrai proprietaire du comté, ainsi que plusieurs actes, faits du vivant de Geoffroi, le justifient. Il ne survecut à celui-ci que deux ans, étant mort l'an 1062 (y. st.) suivant la chronique de Quimperlé, où il est appelé frère utérin de Conan, duc de Bretagne, ils étaient en effet enfants de la même mère. Tous les modernes font mourir Herbert sans alliance; mais il est œrtain qu'il fut marié, quoiqu'on ignore le nom de sa femme, et qu'il eut une fille nommée Marguerite, qu'on fait mal-àpropos sa sœur, laquelle, ayant été fiancée en bas âge, à Robert, fils aîné de Guillaume le Bâtard, duc de Normandie, mourut avant l'accomplissement du mariage, le 12 décembre 1963, et sut inhumée à Fécamp. Ce sut en considération de ces fiançailles qu'Herbert transmit en mourant le comté du Maine à Guillaume, recommandant aux Manseaux de le reconnaître pour leur seigneur, s'ils voulaient vivre en paix. (Ordéric Vitul, p. 488) Après sa mort, Berthe, sa mèce, retourna en Bretagne, où elle finit ses jours au mois de juin 1085, suivant la même chronique de Quimperlé.

## GAUTHIER.

rob2. GAUTHIER, comte du Vexin et non de Meulent, époux de Biote, fille d'Herbert Eveille-Chien, se mit en possession du comté du Maine après la mort d'Herbert II, par le droit prétendu de sa femme. L'année suivante, comme le marque Ordéric Vital, Guillaume le Bâtard, duc de Normandie, dont le fils aîné, Robert, avait été fiancé, 'ainsi qu'on l'a dit, à la fille d'Herbert II, encore vivante alors, vint dans le Maine, s'empara de la capitale après en avoir ravagé lès environs, et emmena Gauthier avec sa femme à Falaise, où ils moururent de poison l'un et l'autre, peu de tems après, sans laisser d'enfants. (Ordéric Vital, 1. 4, p. 534.)

#### GUILLAUME LE BATARD.

1063. GUILLAUME LE BATABD, duc de Normandie, après s'être rendu maître du Mans, ne le fut pas aussitôt de tout le Maine. Il trouva dans Geoffroi, seigneur de Mayenne, un rival qui lui fit acheter un peu chèrement la conquête de ce pays. A la fin, il réduisit Geoffroi à lui demander la paix; et dèslors les Manseaux, abandonnés de leur chef, se soumirent au duc. Mais bientôt la noblesse du Maine, à la tête de laquelle était le vicomte Herbert, lasse de la domination normande, fit alliance avec Geoffroi le Barbu, comte d'Anjou, pour secouer un joug qu'elle trouvait insupportable. Guillaume, pour prévenir les effets de cette ligue, céda au comte d'Anjou la supériorité territoriale du Maine, s'en réservant l'utile et le réel. De cette sorte les Manseaux eurent deux maîtres au lieu d'un. Guillaume, afin de tenir en respect la ville du Mans, y fit construire, par la veuve d'un ingénieur anglais, un fort qu'on appelait encore du nom de cette femme, la tour de Ribandelle ou Orbandelle, dans les derniers actes de féodalité, pour en désigner la mouvance, quoique ce fort n'existât plus. Cette précaution ne réprima pas les dispositions des Manseaux à la révolte. L'an 1069, ou environ, tandis que Guillaume est occupé à réduire les Anglais rebelles, ils font venir d'Italie, Atton ou Azzon, marquis de Ligurie, avec sa femme Gersende, fille d'Herbert Eveille-Chien, et son fils Hugues, le reconnaissent pour leur comte; et ayant fait main basse sur les Normands, ils en délivrent le pays. Mais Atton, après avoir épuisé en largesses indiscrètes, l'argent qu'il avait apporté, s'apercevant qu'il était méprisé des Manseaux, prend le parti de retourner en Italie, laissant sa femme et son fils sous la

garde de Geoffroi, seigneur de Mayenne. Les Manseaux, reconnaissant dans le jeune Hugues l'heritier du Maine, obéissent d'abord assez docilement au tuteur du jeune prince, et à sa mère; mais, le seigneur de Mayenne les ayant irrités par de nouvelles exactions, ils le chassent de leur ville, persécutent à outrance ses partisans, et ne connaissent plus ni lois, ni maître, ni subordination. Geoffroi prend alors le parti d'envoyer en Italie son pupille, après quoi il se retire dans son château de la Chartre-sur-Boir. Gersende reste au Mans; et ne pouvant se passer de ce seigneur, elle le rappelle et l'introduit secrètement dans la citadelle. Les Manseaux, pour le déloger, appellent à leur secours Foulques le Rechin, comte d'Anjou, qui, n'ayant pas approuvé l'accommodement fait entre Geoffroi le Barbu, son frère, et Guillaume le Bâtard, prétendait toujours que le Maine lui appartenait. La ville du Mans est assiégée, et Geoffroi de Mayenne obligé de l'abandonner. Le roi d'Angleterre étant arrivé dans le Maine peu de tems après sa retraite, fait rentrer sans beaucoup d'efforts ce pays sous sa domination. (Gesta Cenoman. Episcop.) Mais Foulques le Rechin ne laissa pas longtems Guillaume paisible possesseur de ce pays, dont il s'était retiré à son approche. Par ses pratiques secrètes, il se fat une révolution générale dans le Maine en sa faveur, après le départ du roi d'Angleterre. Jean, seigneur de la Flèche, vassal du comte d'Anjou, fut presque le seul qui demeura fidèle aux Normands. Foulques, l'an 1078, marche contre lui avec le duc de Bretagne, son allié, et vient l'assiéger dans sa ville. Guillaume vole à son secours. Foulques, instruit de la marche du roi d'Angleterre, lève le siège pour aller au-devant de lui! Les deux armées se rencontrent dans la lande de la Brière, près de la Flèche. Mais, sur le point de combattre, un cardinal et quelques moines, auxquels se joignirent les comtes d'Evreux et de Bellême, ayant fait leur remontrance aux chefs des deux armées, les engagèrent à faire un traité qui confirma au comte d'Anjou la suzeraineté du Maine, dont Robert, fils aîné de Guillaume, lui fit hommage en même tems. (Order. 1. 4, p. 533.) Les historiens modernes se trompent d'après Duchêne, en rapportant cette expédition à l'an 1073. ( Voycz Bouquet, t. XII, p. 592, n.) La réconciliation de Foulques avec le seigneur de la Flèche, ne fut pas sincère, ou du moins ne fut pas durable; car nous voyons qu'en 1081 il vint assiéger cette place, la prit et la brûla. (Bouquet, ibid. pp. 478-479.) Gersende était morte alors, et même des l'an 1072 au plus tard, selon Muratori. L'an 1083, Hubert, vicomte du Mans, et gendre de Guillaume I, comte de Nevers, s'étant brouillé avec le roi Guillaume, se met en garde contre son ressenti-

ment. Ne pouvant défendre ses châteaux de Beaumont et de Frênai sur la Sarte, il les abandonne, va se cantonner dans celui de Sainte-Suzanne, sur les confins de l'Anjou et du Maine, et de là fait des courses sur les Normands, chargés de garder la dernière de ces deux provinces. C'était, dit Ordéric Vital, un seigneur d'une haute extraction, d'un grand courage, d'une valeur à toute épreuve, et d'une hardiesse que rien n'étonnait. Guillaume étant venu pour l'assiéger dans Sainte-Susanne, ne put y réussir : des rochers escarpés, qui environnaient la place, en défendaient l'approche. Le monarque se contenta de faire construire un fort dans le Val-Beugi pour la tenir en bride, et partit ensuite pour la Normandie, où l'appelait une nouvelle révolte de Robert son fils. En quittant le Maine, il y laissa Guillaume et Henri, ses deux autres fils, pour continuer la guerre sous la conduite du duc de Bretagne. Elle dura l'espace de trois ans, pendant lesquels Hubert soutint si vaillamment les efforts de ses ennemis, et leur fit essuyer de si grandes pertes avec les secours qui lui étaient venus d'A7 quitaine, de Bourgogne et d'autres provinces, que desespérant de pouvoir le reduire, le roi Guillaume, malgré toute sa fierté, prit le parti de lui offrir la paix. Elle se fit en rétablissant le vicomte dans tous les biens et honneurs dont il avait été privé. (Ordéric, l. VII.) Le roi Guillaume ne survécut guère plus d'une année à cet événement, étaut mort le 8 ou le 9 septembre 1087 (Voy. les ducs de Normandie.) Le vicomte Hubert paraît l'avoir suivi de près au tombeau. Il avait épousé, l'an 1067, Ermengarde, fille de Guillaume I, comte de Nevers, après la mort de laquelle il se remaria, vers l'an 1086, à Godechilde. Du premier lit il eut Raoul III, son successeur; Godechilde, abbesse d'Estival; et d'autres enfants. (Martenne, Ampliss. Coll., t. 1, c. 518.)

#### ROBERT COURTE-HEUSE ET HUGUES D'EST.

1087. ROBERT, dit COURTE-HEUSE, fils aîné de Guillaume le Bâtard, et son successeur au duché de Normandie, le fut de même au comté du Maine, dont il avait dès l'an 1078, comme on l'a dit, fait hommage à Foulques le Rechin, comte d'Anjou. Délivrés du joug de la domination du roi Guillaume, les Manseaux étaient disposés, pour la plupart, à se soustraire entièrement à l'obéissance des Normands. La nonchalance de Robert, qui demeurait oisif en Normandie, fortifiait ces dispositions. Mais, excité par Odon, son oncle, évêque de Bayeux, il lève une armée dont il donna le commandement, sous ses ordres, à ce même Odon, à Guillaume, comte d'Eyreux, à Raqul de

Conchés, à Guillaume de Breteuil, neveu de ce dernier, et à d'autres braves seigneurs. Arrivé au Mans avec cet appareil formidable, il y est reçu avec de grandes démonstrations de joie, plus apparentes que sincères. Geoffroi de Mayenne, Robert le Bourguignon, Hélie, fils de Jean de la Flèche, et grand 🐷 nombre d'autres seigneurs, viennent, sur sa citation, lui rendre hommage. Cepéndant une partie des rebelles, à la tête desquels était Payen de Montdoubleau, se tenait retranchée dans le château de Bâlon. Robert va faire le siège de cette place , qui ht une vigoureuse résistance, et ne se rendit qu'à des conditions avantageuses. De la il marcha contre le château de Saint-Célefin, où était renfermée toute la famille de Robert de Bellême. sous la protection de Robert Quarrel, chevalier plein de valeur. qui ne se démentit point à la défense de cette place : mais la samine triompha de son heroïsme. Force par la d'ouvrir les portes aux assiégeants, il fut pris et amené au duc, qui lui fit crever les yeux. Plusieurs autres des assiégés furent, par sentence du conseil de guerre, condamnés à perdre une partie de leurs membres; après quoi le duc, sur les remontrances de Geoffroi de Mayenne, donna le château de Saint-Célerin à Robert Girore, qui était venu le réclamer comme lui appartehant par droit d'heritage. ( Orderic Vit., l. 8, p. 673. ) La terfeur s'étant dissipée après le départ du duc, les Manseaux revinrent à leur ancienne aversion contrê les Normands, et la firent éclater en 1089 par un soulèvement presque universel. Le duc Robert, qu'une maladie retenait pour lors, engagea Foulques le Rechin à donner ses soins pour calmer la sédition. Foulques y réussit pour le moment, et Robert en reconnaissance hi fit avoir en mariage Bertrade de Montfort, nièce de Simon, comte d'Evreux. Mais les froubles recommencèrent bientôt dans le Maine. Hélie, seigneur de la Flèche, dont nous marquerons plus bas l'origine, les entretenait sous prétexte de défendre les intérêts du duc Robert, mais dans le vrai pour se rendre maître du comté. S'étant emparé du château de Bâlon. Pan 1080, il ravage le pays, s'introduit par surprise dans le Mans, dont il maltraite les citoyens qui lui étaient le plus opposés; et s'étant saisi de la personne de l'évêque Hoël, il l'entoie prisonnier au château de la Flèche. (Gesta Cenoman. Episc. apud , Bouq., tome XII, page 542.) Irrités de cette persécution, plusieurs barons, à la persuasion de Geoffroi de Mayenne, rappellent, par une députation, Hugues, fils du marquis Atton, qui d'Italie était venu s'établir à Langres, suivant le roman de Rou, et le proclament comte du Maine, à la Chartre sur-Loir. Hélie, apprenant l'arrivée de Hugues, remet ch liberté l'évêque Hoël après lui avoir fait satisfaction. (Acta

Cenoman. Episcop., ibid.) Le prélat se rend peu de tems après en Normandie pour faire part au duc de ce qui se passe au Maine. Robert lui conseille de laisser faire les Manseaux, pourvu qu'ils ne le contraignent pas lui-même de faire hommage au nouveau comte. (S. Marc, Abr. de l'Hist. d'Ital., tome IV.) Pendant l'absence du prélat, Hugues fait son entrée au Mans, et s'empare de la maison épiscopale, dont il s'approprie tous les effets. L'évêque, à son retour, n'osant rentrer dans la ville, s'arrête à l'abbaye de Saint-Vincent, dans le faubourg, d'où il envoie des députés pour traiter avec Hugues. Celui-ci exige, pour le recevoir, qu'il reconnaisse tenir de lui son évêché. Le prélat ne pouvant s'y résoudre, va trouver en Angleterre le roi Guillaume II, pour l'engager à venir faire la conquête du Maine. De retour au bout de quatre mois, sans avoir rien obtenu, il se retire au monastère de Solenie, près de Sablé. (Bouquet, ibid.) Hugues, cependant, se comportait en tyran dans la ville du Mans, pillant les biens de l'évêque et de tous ceux qui lui étaient attachés. Quelques chanoines, craignant qu'il ne fit main-basse sur le trésor et les vases sacrès de la cathédrale, les transportent dans l'asile de leur évêque. A la fin. le peuple du Mans, ennuyé de l'exil de son pasteur, et de l'interdit qu'il avait jeté sur la ville, en vint des murmures à la sédition. Hugues, pour apaiser le tumulte, se hâta de faire sa paix avec le prélat. Hoël rentra dans le Mans, comme en triomphe, le 28 juin, veille des Saints Apôtres, l'an 1090. (Ibid.) Le mépris que les Manseaux témoignèrent dès-lors pour leur comte, lui fit prendre le parti d'abdiquer. Dans cette disposition il vendit son comté pour la somme de dix mille sous d'or à Hélie de la Flèche, son cousin, et abandonna le pays pour retourner en Italie. Voici la suite de son histoire.

M. Muratori (Antich. Est., c. 27) rapporte une convention qu'il y fit, le 6 avril 1095, avec Foulques, son frère, par laquelle il lui vend ses prétentions sur divers états que le marquis Azzon, leur père, avait cédés au même Foulques. L'an 1097, Foulques et Hugues, suivant Berthold de Constance, eurent la guerre avec Welphe, duc de Bavière, leur frère consanguin, touchant la succession de leur père. M. Muratori dit que depuis ce tems on ne voit point ce que Hugues devint; mais il est probable qu'il quitta de nouveau l'Italie pour revenir en France, et qu'il est le même que cet Hugues le Manseau, qui, s'étant fixé dans l'Auxerrois, y acquit plusieurs terres, nommément celle de Saint-Vrain, en épousant la fille du seigneur, nommée Béatrix, et travailla à en envahir d'autres. L'histoire contemporaine des évêques d'Auxerre rapporte plusieurs entreprises que Hugues le Manseau fit sur cette église. Il

lui enleva les dimes d'Oisi, qu'il faisait valoir comme son propre bien; et ce ne fut pas sans de grandes peines que l'évêqué Humbaud virit à bout de l'engager à s'en dessaisir. A Cône, où il avait un domaine, il usurpa la seigneurie qui appartenait à la même église, et s'y maintint avec le secours des comfes de Blois et d'Amon contre les armées du roi de France (Louis le Gros), du comte de Nevers et de l'évêque d'Autua, qui étaient verms l'y assieger. L'abbaye de Saint-Germain d'Auxerré eut aussi à se plaindre d'un château qu'il avait bâti sur la terre d'Annai, à une lieue de la Loire, dont elle était propriétaire. (Le Beuf, Mem. sur l'Histoire d'Aux, tome II, page 71.) Nous parlons, à l'article de Guillaume II, comte de Nevers? de la querelle que Hugues eut avec lui pour une terre qui relevait du comte de Blois. Hugues le Manseau vivait encore l'an 1131, comme le prouve son seing, appose à la charte d'une donation faite cette année à l'abbaye de Villegondon. (D. Viole, Mem. mss. sur l'Auxerrais.) Il avait éponse (en premières noces), suivant le P. Sebastiano-Paoli (Cod. Diplom. di Malta, t. I. p. 382), HERIA, Elle de Robert Guiscard, duc de Pouille et de Calabre. Ordégic Wital (l. 8, p. 684) dit que l'ayant répudiée, il fut pour ce sujet excommunié par le pape Urbain II.

# HÉLIE I, DIT DE LA FLÈCHE.

1000. RÉLIE, fils de Jean de Baugenci, seigneur de la Pleche, et arrière-petit fils d'Herbert Eveille-Chien par Paule, son aïeule paternelle, femme de Lancelin I, sirc de Baugenci. prend possession du Maine après le départ de Hugues, et comme l'ayant acquis de lui, et comme descendant des anciens proprié÷ taires de ce comté. Robert, duc de Normandie, se mit d'abord en devoir de le déposséder. Mais, soit indolence, soit amour de l'équité, bientôt il consentit à lui accorder la paix. Leur réconciliation fut si sincère de part et d'autre, que Robert étant sur le point de partir, l'an 1096, pour la croisade, Hélie s'ofînt de l'accompagner. Mais comme le premier avait engagé son duché au roi d'Angleterre, Guillaume le Roux, son frère, pour avoir de quoi subvenir aux frais de son expédition, Hélie crut devoir prealablement aller trouver le monarque pour savoir s'il laisserait le Maine en repos durant son absence. Guillaume répond qu'il peut aller où il voudra, mais que pour lui il est déterminé à reprendre une province dont son père était en jouissance à sa mort. Sur cette réponse, Hélie change d'avis. renonce à la croisade, et tourne toute son application à mettre son pays en état de défense. Guillaume, dit Ordéric, que nous XIIL

abrégeons, occupé à faire la guerre aux Bretons et aux Flamands. différa pendant deux ans l'effet de ses menaces. Mais, au commencement de 1098, pressé par les sollicitations de Robert, seigneur de Bellême, qui lui représentait comme très-facile la conquête du Maine, il se met en marche pour entrer dans ce pays. Le seigneur de Bellême était depuis plusieurs années en état de guerre avec Hélie, qui l'avait provoqué par divers actes d'hostilités qui ne furent point sans retour. (Voyez les seigneurs de Bellême. ) Hélie avait si bien muni ses frontières, qu'il fut impossible aux Normands de les franchir. En vain attaquèrentils le château de Dangueul, qu'il vensit de bâtir. Guillaume, obligé de s'en retourner, laisse des troupes au comte de Bellême pour continuer la guerre. Celui-ci, substituant la ruse à la force, attire Helie dans une embuscade, où il est pris, le 28 avril 1098, après s'être vigoureusement défendu. Robert le mène aussitôt à Rouen, où était le roi d'Angleterre. Ravi de cette capture, Guillaume le fait enfermer dans la grosse tour de Rouen, et part au mois de juin pour aller se rendre maître du Mans. Mais Foulques, comte d'Anjou, à la sollicitation des Manseaux, l'avait prévenu et était entré le 1er. mai dans la ville avec ses troupes. Guillaume arrive à la tête de cinquante mille hommes devant la place, dont il forme aussitôt le siège. Mais après avoir ravagé la campagne, et brûlé le village de Coulaines, voyant le tems de la moisson approcher, il licencie une partie de son armée pour aller faire la récolte, laisse trois cents chevaliers à Robert de Bellême, avec ordre de reprendre le siège après la moisson, et s'en retourne en Normandie. Pendant son absence, le comte d'Anjou va faire le siège de Bâlon, que Payen de Montdoubleau, qui en était seigneur, avait livré au roi d'Angleterre. Mais Foulques est surpris dans une sortie des assiégés qui le mettent en fuite, et lui font beaucoup de prisonniers. De ce nombre les plus distingués furent Gauthier de Montsoreau, Geoffroi de Briolai, Jean de Blazon et Berlai de Montreuil. Le roi d'Angleterre ayant levé une nouvelle armée en Normandie, arrive à Bâlon dans la troisième semaine du mois de juillet, et de là va recommencer le siège du Mans. Effrayé à la vue de la multitude et de la belle ordonnance de ses troupes, Foulques et ses principaux officiers délibèrent, dans un conseil avec l'évêque Hildebert, de lui abandonner la place, à condition de remettre Hélie et les autres prisonniers en liberté. Le roi d'Angleterre accepte la proposition qui lui fut portée par le prélat. Hélie, amené au monarque, de Bayeux, où il avait été transféré, à Rouen, noir et couvert de crasse, dit Ordéric Vital, lui fait le sacrifice de son héritage. et demande pour toute grâce d'être admis au nombre de ses

tourisans. Guillaume était prêt à y consentir; mais il en fut détourné par le comte de Meulent, qui craignait d'être supplante par Hélie dans la faveur du prince, en la partageant avec lui. Sensiblement affecté de ce refus, Hélie déclare au roi que, ne pouvant acquérir ses bonnes grâces, il fera ses efforts pour reconvrer son patrimoine. « Faites ce que vous pourrez. » lui répond généreusement Guillaume; et sur cela il lui fait expédier un sauf-conduit pour aller où il voudra. A son retour dans le Maine, vers le commencement du mois d'août, Hélie est reçu avec joie au château du Loir, et dans cinq ou six autres petites villes, où il fait réparer, ainsi que dans les villages d'alentour. les dommages que les Normands y avaient causés. Il gagna parlà les cœurs des Manseaux, et se fit sourdement une armée considérable de volontaires, avec laquelle il se mit en campagne après Pâques de l'an 1099. S'étant avancé jusqu'aux portes du Mans dans le mois de juin, la garnison de la place, commandée par le comte d'Evreux, fait sur lui une sortie où elle est repoussée. Les vainqueurs poursnivent les fuyards, entrent pêlemêle avec eux dans la ville; et, favorisés des bourgeois, ils les contraignent de se retirer dans la citadelle. Hélie les y ayant assiégés, ils se vengent sur la ville en lançant avec leurs engins des feux qui en réduisirent la plus grande partie en cendres. Hélie emploie sans succès toutes ses machines pour les forcer à se rendre : leur résistance opiniatre surmonte tous ses efforts et le fait penser à la retraite. Guillaume était pourtant en Angleterre. Instruit de ce qui se passait au Mans par un messager que Robert de Bellême lui avait dépêché, il pique aussitôt son theval vers la mer (c'était à la chasse qu'il avait reçu cette nouvelle), et s'embarque sur un mauvais navire qu'il rencontre. En vain on lui représente le danger auquel il s'expose. « Je n'ai » jamais oui dire ni lu, répondit-il froidement, qu'un roi se » soit noyé. » (Willem. Gemmet., 1.8, c.8.) Ayant heureusement abordé au port de Touques, il rassemble en diligence un corps de troupes, à la tête duquel îl vole dans le Maine, et arrive dans la capitale, où il ne trouve que des ruines et point dennemis. Ils n'avaient pas attendu son arrivée pour déloger. S'étant rendu maître de diverses places, non sans beaucoup de peines, il va chercher Helie dans le château du Loir, où il s'était retranché après avoir abandonné le Mans. Mais il échoua devant cette place, et rappelé en Angleterre par des affaires pressantes, il laissa à ses lieutenans le soin de s'opposer aux progrès de l'ennemi. (Ordéric Vital, l. 10.) En partant du Maine, il emmena avec lui l'évêque Hildebert, successeur d'Hoël, sur le refus que lui fit ce prélat d'abattre les tours de son église, qui avaient servi aux Manseaux dans leur révolte,

et pouvaient encore leur servir dans un nouveau soulevement pour se défendre contre lui. Guillaume avait, ce point fort à cœur, et ne cessait, lorsqu'il fut en Angleterre, de presser Hildebert, par promesses et par menaces, d'y consentir. Le prélat ne pouvant se résoudre à faire ce tort à son église, demandait toujours du tems pour délibérer. ( Acia Cenom. Ep. ) Cependant les troupes que Guillaume avait laissées dans le Maine tenaient en echec Helie, et les Manseaux en respect. Mais sa mort, arrivée le a août de l'an 1100, changea la face des affaires. A la nouvelle de cet événement, les Manseaux ouvrent leurs portes à Hélie. La forteresse, après quelque résistance, et toutes les autres places du Maine occupées par les Normands, furent évacuées du consentement de Henri, frère et successeur de Guillaume le Roux. Depuis ce tems, Hélie ne

fut plus inquiété dans la possession de son comté.

L'an 1106, Hélie accompagna Geoffroi Martel, fils de Foulques le Rechin, au siège de Cande, où ce jeune prince fut blessé mortellement, le 19 mai, dans le tems qu'il capitulait avec les assiégés. Il combattit la même année pour le roi Henri, avec ses Manseaux, contre le duc Robert, son frère, à la bataille de Tinchebrai, donnée le 27 septembre, et tua pour sa part vingt-cinq fantassins des ennemis. Il mourut, l'an 1110 (1), entre les mains d'Hildebert, son évêque, le 11 juillet, universellement regretté de ses sujets, et fut inhumé à l'abbaye de la Couture du Mans, où l'on voit son tombeau, sur lequel il est représenté en habit de guerre, maillé jusqu'à la plante des pieds, le casque ou pot de fer en tête, avec son écu de forme triangulaire, chargé d'une croix ancrée, la hache d'armes pendante à la ceinture dans un large fourreau. D. Montfaucon veut que le blason ait été ajouté à l'écu long-tems après la mort d'Hélie. Ge qu'il y a de certain, c'est que ce monument fut rétabli, l'an 1641, par les soins de don Michel l'Aigneau, prieur de la Couture, comme porte l'épitaphe de ce comte, qu'il fit graver en lettres d'or capitales sur une table de marbre noir, enchâssée dans un cadre d'architecture de pierre, orné de deux colonnes de marbre jaspé. Mais Rapin de Thoyras se trompe lourdement en disant que le roi d'Angleterre fit mourir Hélie. Ce comte avait épousé, 1º. vers l'an 1090, MATHILDE, fille et héritière de Gervais, seigneur de Château-du Loir, du Mayet, Lucé et d'Oisé, dont il eut Eremburge, ou Ermentrude, dite aussi GUIBURGE, et Sibylle, femme de Foulques V.

<sup>(1)</sup> La date que nous assignons à la mort d'Hélie est fondée sur let deux chigaiques de Saint-Aubin d'Angers,

comte d'Anjou, puis roi de Jérusalem; 2°. l'an 1109, Agnès, fille de Gui Geoffroi, comte de Poitiers, répudiée par Alfonse, roi de Castille et de Léon. Ordéric Vital fait un beau portrait du comte Hélie. « C'était, dit-il, un seigneur brave, rempli » d'honneur, et aimable par ses vertus sociales. Il était d'une » haute taille, d'une force extraordinaire, nerveux sans em-» bonpoint. Il avait le visage basané, la barbe hérissée, et les . » cheveux tondus comme un prêtre. Il parlait avec agrément » et facilité. Les personnes tranquilles et soumises n'avaient » qu'à se louer de sa douceur; mais il traitait rudement les » brouillons et les rebelles. Il observait et faisait observer rigou- reusement les lois de la justice. Pénétré de la grainte de Dieu, » il pratiquait avec ferveur tous les exercices de la religion. Sa » piété tendre et affective lui faisait souvent verser des larmes » dans la prière. Il jeunait fréquemment, et passait régulière-» ment tous les vendredis sans manger. Les églises trouvèrent » en lui un zélé désenseur, et les pauvres un père charitable. » Le comte Hélie avait un fière nommé Henoch, qui se fit moine à la Couture du Mans sous l'abbé Juhel , et en faveur duquel il fit donation à ce monastère, vers l'an 1092, de la terre de Limnaire ( de Liminario ) et de la moitié du domaine de Boifart. (Spic. tom. VII; p. 190.)

### FOULQUES, DIT LE JEUNE.

1110. FOULQUES, dit LE JEUNE, comte d'Anjou, fils de Foulques le Rechin, succède au comte du Maine après la mort d'Hélie de la Flèche, son beau-père. L'an 1129, il part pour la Terre-Sainte, faisant cession de ses comtés d'Anjou et du Maine à Geoffroi, son fils aîné, qui suit. Il fut couronné roi de Jérusalem, le 14 septembre 1131, et mourut le 13 novembre 1142. (Voy. Foulques V, comte d'Anjou.)

### GEOFFROY PLANTAGENET.

1129. GROFFROI PLANTAGENET, comte d'Anjou et du Maine, en 1129, duc de Normandie, l'an 1149, par la réduction qu'il fit de cette province. Il mourut l'an 1151. (Voy. Geoffroi V, comte d'Anjou, et les ducs de Normandie.)

### HENRI.

1151. HENRI, duc de Normandie, comte d'Anjou et de Maine, et roi d'Angleterre, fils aîne de Geoffroi et de Mathilde, lui succède, en 1151, et meurt en 1189. (Voy. Henri II, duc de Normandie.)

### RICHARD, COEUR-DE-LION.

1189. RICHARD, second fils de Henri II, roi d'Angleterre, lui succède à la couronne, et dans les comtes d'Anjou et du Maine. Il mourut le 1 avril 1199. (Voy. Richard, roi d'Angleterre, et les ducs de Normandie.)

### JEAN SANS-TERRE ET ARTUR.

1199. JEAN SANS-TERRE, quatrième fils de Henri et d'Eléonore de Guienne, et ARTUR, petit-fils de ce prince par Geoffroi, son père, comte de Bretagne, se disputent la succession de Richard. Artur, se rend maître du Maine et de l'Anjou, dont il fit hommage à Jean Sans-Terre, ensuite de la paix qu'il fit avec lui l'an 1200, par la médiation du roi Philippe Auguste. Mais cette réconciliation ne dura pas long-tems; la guerre recommença en 1202; et le roi Jean ayant fait prisonnier Artur, le 1<sup>er</sup>. août, il le fait transférer à Rouen, où il l'égorge de sa main la nuit du jeudi-saint, 3 avril 1203. (Voy. Jean Sans-Terre, duc de Normandie, et les rois d'Angleterre.)

### BERENGÈRE.

ne pouvant compter sur la bonne-foi du roi Jean, son beaufrère, pour son douaire, s'adressa au roi Philippe Auguste, l'an 1204, après la confiscation des provinces anglaises en deçà de la mer, ce prince lui accorda la seigneurie du Maine. Il est certain, par plusieurs actes, que Bérengère jouissait, dans cette province, non-seulement de l'utile, mais de tous les droits honorifiques attachés à la dignité de comte du Maine. L'an 1216, elle présida, un mardi, veille de Saint-Barthélemi (23 août) à un duel qui eut lieu entre deux champions, dont l'un défendait l'honneur d'une demoiselle, et l'autre, qui était le frère de l'accusée, soutenait qu'elle était coupable, dans la vue de se faire adjuger son héritage. (Courvaissier, pag. 476.) Bérengère vivait encore en 1230, et n'était plus en 1234.

# MARGUERITE DE PROVENCE.

1234. MARGUERITE de Provence, en épousant le roi saint Louis, reçut en don, le 27 mai 1234, la ville du Mans avec toutes ses dependances pour en jouir de la même manière que Bérengère en avait joui. Marguerite posséda ce comté jusqu'en 1246, que saint Louis, en le lui retirant, lui donna Orléans et d'autres terres en échange.

### CHARLES 1er.

1246. CHARLES Ier., comte de Provence, fut investi, le 27 mai, des comtés d'Anjou et du Maine, par le roi saint Louis, son frère. Il mourut le 7 janvier 1285. (Voyez les comtes d'Anjou.)

### CHARLES II.

1285. CHARLES II, dit le Boiteux, succéda à son père dans les comtés d'Anjou et du Maine. (Voyez son article aux comtes d'Anjou.

### CHARLES III.

1290. CHARLES, comte de Valois, devint comte d'Anjou et du Maine par son mariage avec MARGUERITE, fille de Charles II. (Voyez son article aux comtes d'Anjou et aux comtes de Valois.) Il fut père de Philippe, qui suit.

### PHILIPPE.

1317. PHILIPPE DE VALOIS, fils aîné de Charles, devint tomte du Maine par la cession que lui en fit son père en 1317. Il parvint au trône l'an 1328, et fut sacré l'an 1318. Il investit, l'an 1332, Jean, son fils aîné, des comtés d'Anjou et du Maine.

### JEAN.

1332. JEAN, fils du roi Philippe de Valois, fut investi des comtes d'Anjou et du Maine. Ce prince, l'an 1350, étant monté sur le trône, réunit ces domaines à la couronne.

### LOUIS Ier.

1356. Louis, second fils du roi Jean, reçut en apanage les comtés d'Anjou et du Maine. Il mourut le 20 septembre 1384.

#### LOUIS II.

1384. Louis II, fils de Louis Iet de Marie de Blois, suctéda à son père dans le duché d'Anjou, ainsi que dans le comté du Maine, le royaume de Naples et le comté de Provence. Il mourut le 29 avril 1417. (Voy. les ducs d'Anjou.)

#### LOUIS III.

1417. Louis III, fils aîné de Louis II et d'Yolande, lui succède au duché d'Anjou, aux comtés du Maine et de Provence, ainsi qu'à ses prétentions sur le royaume de Naples. Il mourut tens enfants le 18 novembre 1434. (Voy, les ducs d'Anjou.)

### RENÉ.

1434. René, duc de Lorraine et de Bar, second fils de Louis II, son frère, dans le doché d'Anjon, les comtés du Maine et de Provence, et dans ses droits sur le royaume de Naples. L'an 1440, il céda le comté du Maine à Charles, son frère; qui suit, et mourut le 10 juillet 1480. (Voy les ducs d'Anjou.)

chieres preekuns and the fact of the control

L'an 1440, CHARTES IV, contre de Mortaite, troisième fils de Louis II, néil'an 1414, obtipul du duo René prontière, par convention afferde et signes, Te 4 astry avec Isabelle, femme de ce dernier, et munie de sa procuration, le contre du Maine avec les seigneuries de Chareau du Lour de la Ferte-Bernard. de Mayenne et de Sable pour les possettes après da mort d'Yolande, va mère "qu'i vait avait le 288 mile du Mairie Bour son douaire, et les transmettre de ses herithers l'Eang directs que collatéraux. On excepta néanmoins la Baronnie de Bablé, laquelle, au décès de Charles ; devalt retourner aux héritiels de René. Mais alors ceux de Charles devalent recevoir en detiommagement la Châtellenie de la Roche sul Von? N était dit encore que si Charles ne laissuit que des filles ? le comte du Maine feviendrait à Rene vui à ses hoirs ; en comptant à cetles-laguarante mille butis d'oi! Mais, Parsifique, Volande avant Cessé de vivre : les aufres princes et les seigneurs de la cour de France s'élévérént' comme oé traité ; soutemant que les deux provinces d'Amou et du Maine avaient été utiles sous une même foi et un même hommage pour faire un domaine indivisible, et que dans l'hérédité de l'apanage d'Amon la succession latérale, ne ponyait avoir lieu. Arnsi, dissient-ils Louis III, héritier de Louis II, son père, et de Louis 141, son aïeul, n'avait fait qu'un même chef suwant la loi du royanne. On confirmait ceci par l'exemple du comité d'Angoulémes qui n'avait jamais été divisé. Le roi Charles VII fut plus indolgent pour les princes d'Anjou. Soit par la faveur de la reine son épouse, soit à cause de la guerre de Bretagne, il déroges à la loi. (Chopin, de Doman. Gall., l. 2, c. 11, page 287, edit: de 1588.) Ce n'était point la première grâce que Charles d'Amoi eut reçue du monarque. Dès l'an 1432, après l'enlèvement de Georges de la Trémoille, il avait été chargé de l'administration des finances : emploi dout il s'acquitta avec beaucoup moins de lumières que son prédécesseur. Ce prince assista, l'an 1440, avec le roi Charles VII, à l'assemblée qui fut tenue à Bourges pour la pragmatique

sanction. Mais il n'est pas vrai qu'il y parut, comme le prétend un moderne, en qualité de connétable : jamais il ne fui revêtu de cette dignité. Le roi, l'an 1443, lui donna le gouvernement de Languedoc. La capitale du Maine était cependant entre les mains des Anglais. Dans le traité de Nanci, où le mariage de Marguerite, fille de René, duc d'Anjou, avec Henri VI, roi d'Angleterre, avait été conclu, il y avait un article qui portait que ce monarque rendrait la ville du Mans à Charles d'Anjou. On lui en demanda plusieurs fois l'exécution, mais il l'éludait toujours sous divers prétextes. Enfin, l'an 1448 (n. st.), le roi de France, non moins intéressé que le comte du Maine à la restitution de cette place, fit partir le comte de Dunois pour en saire le siège. Lui-même vint se poster à Laverdin, dans le Vendomois, pour couvrir le siège. Mais la garnison du Mans, où commandait François Surienne, dit l'Aragonois, était si faible, qu'à la vue de notre armée, elle négocia par la média= tion de l'évêque de Glocester, maître du scel privé d'Angleterre, pour avoir la permission de se retirer. Cette demande fut pccordée à condition que les Anglais rendraient aussi Mayenne ... Beaumont-le Vicomte, et toutes les autres places du Maine qu'ils occupaient : ce qui fut exécuté (1). Par-là Charles d'Anjou fut mis en pleine possession de son comté. Ceci dut arriver avant Pâques: car nous voyons que le roi Charles VII alla, du Maine, célébrer cette fête à Tours. (Hist. Chron, de Charles VII. page 430.) Nous pensons même que la reddition du Mans se fit le 16 mars, jour consacré, pour en perpétuer la mémoire, par une procession générale qui se renouvela chaque année pendant plus d'un siècle. Charles d'Anjou fut presque le seul des favoris de Charles VII que le roi Louis XI regarda de bon œil à son avénement au trône. Ce comte sut gagner la bienveillance de l'ombrageux monarque par des protestations d'attachement dont ses premières démarches semblèrent justifier la sincérité. Lorsque la Lique du bien public commença d'éclater, il la condamna hautement, et se déclara pour le parti du roi. Persuadé de son attachement, Louis, en 1465, l'envoya en Normandie pour défendre ce pays menacé d'une invasion par le duc de Bretagne. Il commanda la même année, le 16 juillet, à la bataille de Monthéri, un corps des troupes royales, avec lequel il prit honteusement la fuite au commencement de l'action. Cette lâche désertion piqua vivement le roi; mais l'embarras où le jetait la multitude des affaires l'obligea de dissimuler son ressentiment. Devenu libre l'année suivante, il le manifesta en ôtant le gou-

<sup>(1)</sup> lle se maintinrent néanmoine à Frénci jusqu'en 1449. XIII.

vernement du Languedoc au comte du Maine, qui fut convaince d'avoir trahi le monarque pendant tout le cours de la guerre. Sa disgrâce aurait peut-être eu des suites plus fâcheuses sans l'entremise du duc René, son frère, qui s'engagea pour lui, et se rendit caution de sa fidèlité à l'avenir. Charles ne démentit point cette garantie, et passa le reste de ses jours dans le repos et la tranquillité. Il avait suivi à Naples Louis III, son frère, et y avait épousé Cambella Rupo, dont il n'eut point d'enfents. Après la mort de cette princesse, il sé maria en secondes noces avec Isabelle, fille de Pierre I, comte de Saint-Pol, qui lui donna Charles, qui suit, et Louisé, femmé de Jacques d'Armagnac, duc de Nemours. Charles I finit sès jours à Aix, le rayril de l'an 1472. Son coms, déposé dans l'église de Saint-Sauveur d'Aix, fut transporte dans le cathédrale du Mans, où l'on voit encore son tombeau dans le mur qui fait la séparation de l'aile droite et du chœur, du coté de la sacristie.

Secondation of the second of the second seco

1472. CHARLES H'(ou V), successed de Charles I, son père, au comté du Maine, épousa, le 21 janvier 1473, JEANNE DE LORRAINE, fille de Ferri II, comté de Vaudément! Lorsqu'il fit son entrée au Mans, le 10 avril 1475, la ville lui fit présent de cent pipes de vin et d'ûne haquênée à sa femmé. Il succèda, l'an 1480, au roi René, son onele; dans le comté de Provence. Charles mourut sans enfants le 12 décembre 1461, après àvoir institué, la veille de sa mort, le 101 Louis XI son héritique universel. Il fut inhumé auprès de 30n épouse, morte l'année précédente, dans l'épise de Saint-Sauveur, ou l'on voit son mausolée, qui est très beau ; 2 côté du grand autel. (V. Charles III, comté de Provence.) Par sa mort, le comté du Maine fut réuni à la couronne.

med to smokflouise be savoied to another off

L'an 1516, le roi François Let, donna le duche d'Anjou et le comté du Maine à Lopise de Sayote, sa mère, qu'il créa en même tems duchesse, d'Angoulème. Cette princesse établit la même année, dans les villes d'Angers et du Mans, la juridiction nommée les Grands Jours. Des conseillers, nommés commissaires en cette partie, composaient ce tribunal, où l'on portait par appel les causes jugées par les sénéchaux des deux provinces. On croyait apparemment par la abréger la procédure et soulager les plaideurs; mais ce nouveau tribunal ne jugéant point souverainement, et la voie d'appel au parlement étant toujours ouverte, tout le bien qui en pouvait résulter se

réduissit à l'examen des sentences des senéchaussées, fait par d'habiles magistrats. (Voyez Louise de Savoie, duchesse d'An-gouléme.)

ALEXANDRE EDOUARD.

Lon 1566, ALEXANDRE EDOUARD, nomme Henri à la confirmation, troisième fils du roi Henri II, et de Catherine de Médicis, né le 19 septembre 1551, à l'ontainebleau, fut pourvu par le roi Charles IX, son frère, du duche d'Anjou avec celui de Bourbonnais, le comté de Forez et la terre de Chenenceauxa pour jouir du tout en pairie et à titre d'apanage. Les leitres de certe dénation, expédices à Moulins, le 8 fevrier 1566, furent enregistrees le 21 mars suivant, que cette cour comptait, encore 1565, selon l'ancien style. Henri prit des-lors le titre de duc, d'Anjou, Ce fut des enfants de Catherine de Médicis celui qu'elle affectionnair le prus. Le roi Charles, à la recommandation de rette princesse, le nomma lieutenantgénéral de ses armées dans la guerre civile contre les Huguenots. Les avantages qu'il y remports qui justifièrent ce choix. li gagnarlas hataallevalordarnac et da Montcontour, en 1569, stulever le reiegende Poitiers. le 5 septembre de la même antes et sentapriti celui de la Rochelle, sen, 1573. Pendant quilibritaite denais, cette places, la reine, sa mère, travaillait avan andeno à lui faire avoir ping sopripoire étrangère. Catherine de Médicia crossaits, comme presque tout son siècle : à l'éstrologie indiciora et aux devins. Plusieurs de ces faiseurs d'heroscopesipack sentinautres de fameur. Nostradamus, Ini avaient proditi man incommunita file, spraight, rois. Le public en avaix coacho mails imporraient, sans postérité; elle, avait peur de on socomplianement, Clest par gette, raison et par l'amour de prédilection qu'elle eut toujours pour Henri, qu'elle voulut lui procurer d'abord la couronne d'Angleterre, secondement celle de Tunis et d'Algris, entité celte de Pologne. Il obtint en effet la dernière. La première idée de son élection fut fournie pri un nam polonais qui avait été quelque tems à la cour de France. Elle fut suivie avec bezucoup de zèle, par Montluc, évêque de Valence; et Henri fat élu roi de Pologne; le q mai 1573. 'Il partit'le ad septembre suivant, pour aller prendre possession de ce royaume. Mais l'année suivante, ayand ppris la mort du roi Charles IX son frere, arrivée le 30 mai, il revint en France pour lui succeder. (Voxez Henri, roi de-Pologne, et Henri III, koi de France.)

# CHRONOLOGIE HISTORIQUE

# DES SIRES,

Canterday 19

# PUIS COMTES DE LAVAL

'g ' ', 'p , et donna la portirea decible
 'u ' ' casit, à catte hisar : ce qui fut
 'a charte de cette u ' cansite : cette : cette u ' cansite : cette : cet

on château que les l'oru més aucion dere les cartalaires de l'apponées

LAVAL, que LAVAL Guiona Mallo Guidaire, sillé considérable du has Maine a située dans un vallon fundium et l'aitre bords de la Mayenner ou Maine a et postérieure au neuvième siècle; quoiqu'en disse Mi, de Valois a est le schef-lieu, d'un comté, auparavant haronnie a dont relevainntium referendem plus de cent quarante terres nobles. La threnologia que nous allens donnée des seigneum qui l'ont possédé dest tirée emprande partir d'une histoire manuscrite des sires et comtes de Laval, composée avec soin, al après les citrés, dans le disseptième siècle, en deux volumes in de la citrés, dans le disseptième siècle, en deux volumes in de mous feu Mo l'abbis Foucher, de l'actionie des inscriptions et belles lettres, avait en la bouté de nous communiquer.

# GEOFFROL GUI.

GEOFFROI-GUI est le premier seigneur de Laval dont en soit bien assuré. Il est qualifié d'homme tiès-puissant dans une charte d'Avesgaud, évêque du Mans, qui contient les conventions matrimoniales de Mathilde, fille d'Herbert, seigneur de Mont-Jean: Ita quod nos, y est-il dif, et potantissimum oirum Gaufridum Guidonem, dominum de Valle de prafata conventu tenenda plegios posuerunt. La date de cet acte porte : anno quinto regnante glorioso rège Roberto, indictione XV : ce qui revient à l'an 1002. C'est tout ce qu'on sait de la personne de Geoffroi-Gui,

### GUI II.

Gu II, fils, selon toute apparence, de Geoffroi - Gui, fonda, l'an 1040, à la prière de Richilde, première abbesse de Roncerai, douze ans après la fondation de ce monastère, faite en 1028, le prieuré d'Avenières pour quatre religieuses, auxquelles il donna les dâmes de Bonchamp avec plusieurs franchises et coutomes. Quelque tems après, ou peut-être auparavant, il fonda celui de Saint Martin de Laval, du consentement de ses enfants, Hamon, Gui, Gervais, Hildelingue, Agnès et Hildeburge, tous nommes dans l'acte de fondation. Il avait encore un fils nomme Jean, qui se fit religieux à Marmoutier, à l'âge de 20 ans, et donna la portion des biens de ses père et mère qui lui revenait, à cette abbaye; ce qui fut confirmé par Gui, l'an 1066. La charte de cette confirmation porte que Gui était alors fort avance en âge; erat valde senex. Le Baud dit qu'il fit rebâtir son château que les Normands avaient démoli ; et en effet, dans les cartulaires de Marmoutier, il est appelé castri Vallis conditor et possessor. Ces mêmes monuments semblent aussi hii attribuer la construction des mors de Laval. Il eut des danieles avec Roberts, seigneur de Vitre, qu'il fit prisonoier lorsqu'il revenait du peterinage de 42 Terre-Sainte. Ynogen de Pougères Jemère de celui-ét ? obtient sa délivrance en payant sa kançon. Gui mourat ; a ce qu'on présume, l'an 1067, et fut lithumé à Mangadutien Illavait épouse, 1º. Ben-THE, qui lui donna Jean eseligieux comme un l'a dit, de Marmoutiery Hamon, qui suit : et Hildelingue. Rotrude, fille d'Hamelin, seignéum de Château-du Boir, et sœur de Gervais, évêque du Mans, seconde fename de Gui, le sit père de Gui, de Gervais, d'Agnès ; pristure d'Aventères, et d'Hildeburge. Elle survécut à son époux.

# HAMON.

roby. Hamon, fils de Gui et de Berthe, succèda à son père dans la terre de Laval. Il était marié pour lors avec Hersende, dont la maison n'est point connue, et servait en Angleterré sous Guillaume le Bâtard, qu'il avait suivi lorsqu'il s'embarqu'à pour la conquête de ce royaume. Les services qu'il rendit à Guillaume, ne furent point sans récompense; car il obtint de belles terres en Angleterre, dont ses descendants ont joui jusqu'au règne du roi Jean. Hamon finit ses jours en 1080, et fut enterre à Marmoutier suivant un des cartulaires de cette maison. De son mariage il laissa deux fils, Gui, qui

suit, et Hugues, qui, après la mort d'Aguès de Mayenne, sa femme, fut chanoine du Mans, sous l'évêque Hoël.

Solor (Algoritha Guille, Martin Grand, Allanda, Allanda, Allanda, Allanda, Allanda, Allanda, Allanda, Allanda,

1080, Gui, III., dit. IR JRUME et. LE CHAUVE, file aîne d'Hamon et son successeur en la terre de Laval, avait accompagne son père en Angleterre, et mérité par sa valeur l'estime de Guillaume le Conquérant. Ce monarque lui en donna une preuve bien marquée, en lui faisant épousen, l'an.1078, DE-NYSE, sa nièce, fille de Robert , son frère utérin, comte de Mortain, et de Mahaut de Bellême, L'an 1085, il ent guerre, on ne sait pour quel sujet, lavec le seigneur de Château-Gontier; ou du moins leurs vassaux respectifs se la firent. Fuit bellum, dit sun scette année, la chronique, de Saint-Aubm, inter Castro-Gontheriupos, et Lavallenses, Gui fit à divers monastères et sertout à célui de Marmoutier et à ceux de Saint-Serge et de Roncerai d'Angers, a des libéralités consiguées dans les cartulaires de ces maisons. On y remarque qu'ilavait épousé en secondes noces Gécile, que quelques uns font sortir de la maison de Mayenne. Gui mourut l'an 1005, et fut enterré à Marmoutier auprès de sa première femme. De sea deux mariages il laissa un grand nombre d'anfants, dont les principaux furent Gui, qui suit, Gervais, Ronnor, Hamon, et Jean, avec une fille, Agnès, femme de Hugues, sire de Craon-Les fils de Gui III prirent parte dans la première croisade, d'où ils ne paraît pas, qu'ils soient revenus, à l'exception de l'aîné, soit qu'ils aient péri dans cette expédition, soit qu'ils se soient établis en Palestine, La Aller , La Contraction de la Co

State of the GULLY AND A STATE OF THE STATE

1095. Gui IV, fils aîne de Gui III et son successeur, était à peine en jouissance de la terre de Laval, lorsque la première croisade fut publiée. Ayant pris la croix avec cinq de ses frères dans l'église de Saint-Julien du Mans, il partit, l'année suivante, dans leur compagnie pour la Terre-Sainte à la tête d'un grand nombre de ses vassaux. L'histoire ne marque point les exploits qu'il fit dans cette expédition, Mais il est certain qu'il se signala dans toutes les entreprises des croises jusqu'à la prise inclusivement de Jérusalem. Après cette opération, il reprit la route de France, et vit, en passant à Rome, le pape Pascal, qui, sur la réputation qu'il s'était acquise, lui fit un accueil distingué. Robert dans son Gallia Christiana, à l'article de Pierre de Laval, archevêque de Reims, dit que Pascal ordonns

ude le nom de Gui serait désormais affecté au possesseur de la toire de diaval. Jusqu'alors les habitaints de Laval n'avaient point encore d'église dans l'enceinte de leurs mors. Las d'étse obligés d'aller entendre le service divin dans celle de Notre-Dame des Périls, aujourd'hui le prieuré de Saint-Prix, ils demandèrent, l'an 1110, à leur seigneur, un emplacement dans la ville pour y construire une église. Gui leur accorda le Mont-Jupiter, dont le fonds était presque désert. Ce fut la qu'ils élevèrent l'édifice s'acré qui fait dédié à la Trinité.

Gui fut attaché à Foulques le reune, comtt d'Anjou, et prit son parti confre Henri I, roi d'Angleterre. L'an 117, lui ayant amené les vassaux bien armés, il eut part à la victoire que Foulques remporta sur le monarque anglais, entre Séez et Alençon. (Gesta Cons. Andegav.)

Gui se ligua l'an 1,29, avec le vicomte de Thonars, les seimeurs de Mirebeau, de Parthenai, de Sablé, d'Amboise, et d'autres vassaux de l'Anjou, contre Geoffroi Plantagenet, qui venit de succeder à Foulques le Jeune, son père, au comté d'Anjou! Geoffroi vient substement l'assieger dans son château de Menlais, renverse les murs de la place, enfonce les portes, et étant paryenu jusqu'au donjon, le détruit, puis rase entièrement le chateau. Cependant, par un mouvement d'humanité, il sauva la vie aux chevaliers qui l'avaient défendu, et les tira des mains, du soldat victorieux, pret à les égorger. Gui alors s'étant venu leter aux pieds du comte, vint à bout de le flechir et d'obtenir son pardon. Tel est le récit de Jean, mome de Marmoutier, dont nous ne garantissons point toutes les circonstances. Voici quelque chose de plus certain. Robert de Vitre. his d'André de Vitré et d'Agnès de Mortain, ayant été chassé par Conan le Gros, comte de Bretagne, trouva un asile chez le Rigneur de Laval, son cousin germana, qui lui prêta ses châteaux et sorteresses de la Gravelle, et de Launai, pour être en état de faire de la des tentatives sur Vitre, dont le comte s'était emparé. Mais Conan vint à bout d'enlever à Robert la protection du sire de Laval, en donnant à celui-ci ce qu'on nommant le fief de Vitre à Rennes, qui est la même chose que la vicomté de Rennes. Robert, en perdant cet allie, en trouva un autre plus puissant et plus fiftele dans la personne du comte d'Anjou. Le seigneur de la Guerche, son beau-frère, et Thibaut de Mathefelon, son gendre, l'aidérent aussi de leurs personnes et de leurs troupes; et avec ces secours, il termina, l'an 1143, une guerre de huit pas par une victoire, dont le recouvrement de sa terre de Vitré jut le fruit. Gui de Laval finit ses jours vers l'an 1146, et fut inhume à Marmoutier., D'EMME, sa femme, qui lui survécut plusieurs années, et eut sa sépulture à l'abbaye de Clairmont,

il laissa Gui, qui suit; Hamon, qui se rendit, l'an r198, l'ar Terre-Sainte, où il fit des choses dont le détail eût mérité de passer à la postérité, et Emme, abbesse de Roncerai.

### GUI V.

1146 ou environ. Gut V, fils afné de Gui IV et son successeur. était marié depuis l'an 1144, suivant le Baud, avec EMME, fille de Geoffroi Plantagenet, comte d'Anjou, et de Mathilde, sa femme, selon le témoignage de Thomas Pactius, écrivain du tems, et non pas bâtarde du premier, comme le prétend le P. Anselme. (Voyez les Comtes d'Anjou.) Dans les chartes émanées de lui et dans celles qu'il souscrivit, il se dit le cinquième seigneur de Laval de son nom, et non le septième, comme le marque Blondel, ni le quatrième, comme on le voit dans le P. Anselme: Ego Guido quintus, dominus de Lavalle. Les vexations qu'il exerça contre l'abbaye de Marmoutier, dans les domaines qu'elle possédait au district de Laval, ayant été déférées au pape Rugène III, ce pontife, sur le refus qu'il fit de réparer le mal qu'il avait fait, donna ordre à Guillaume Passavant, évêque du Mans, de l'excommunier et d'interdire sa terre; ce qui fut exécuté l'an 1150. (Chopin, de Doman., liv. 4, til. ultimo.) Gui, s'étant fait relever, l'an 1152, des censures, fonda la même année, de concert avec sa mère et sa femme, l'abbaye de Clairmont, à deux lieues et demie de Laval, pour des hommes de l'ordre de Cîteaux, et la dota de mille arpens en prés, en terres labourables, et en bois. Henri, son beaufrère, duc de Normandie et d'Aquitaine, et comte d'Anjou et du Maine, étant parvenu, l'an 1154, au trône d'Angleterre, le nomma régent et lieutenant-général des provinces d'Anjou et du Maine. Il fonda, l'an 1170, dans la chapelle de son château douze prébendes, et fit confirmer cet établissement par l'évêque Guillaume; ce qui fut ensuite ratifié, l'an 1185, par le pape Lucius III. Ce chapitre, en 1208, fut transféré à Saint Thugal, et augmenté de six prébendes. Aucun monument ancien ne nous apprend l'année de la mort du comte Gui V. Sa femme, qui lui survécut, le fit père de Gui, qui suit; de Geoffroi, évêque du Mans; et d'Agnés, femme d'Emeric, vicomte de Thouars.

# GUI VI, DIT LE JEUNE.

Après l'an 1170. GUI VI, dit LE JEUNE, fils aîné de Gui V, et son successeur dans la terre de Laval, épousa, vers l'an 1190, HAVOISE, fille de Maurice II, sire de Craon, et d'Isabelle de Meulent. Ce fut un des braves de son tems. Il suivit le soi Kiq

thard, son suzerain, dans toutes les guerres qu'il eut en decè de la mer; mais on n'a pas de preuve positive qu'il l'ait accomgagné à la Terre-Sainte. Ce prince ayant déclaré la guerre, l'an-1146, à Constance, veuve de Geoffroi, son frère, duc de Bretagne, et femme séparée de Ranulfe, comte de Chester, Marcadé, son lieutenant-général, se jeta sur la terre de Vitré, dont le seigneur André était un des plus zélés partisans de la duchesse. Les habitants de cette terre, se voyant exposés au pillage, se resugièrent sur celle de Laval. Mais ils ne trouvèrent point la sirete qu'ils y étaient venus chercher. Sur les plaintes qu'ils portèrent à leur seigneur des mauvais traitements qu'ils y avaient éprouvés, celui-ci en demanda raison, les armes à la main, au seigneur de Laval. Après quelques hostilités réciproques, on fit. l'an 1197, un accommodement, par lequel il fut dit que les vassaux de l'un et de l'autre seigneurs auraient sauf-conduit réciproquement sur leurs terres, et qu'ils se prêteraient un secours mutuel contre tous leurs ennemis. Gui amortit, la même année. dans toute sa terre le droit de main-morte établi par son père. qu'il nomme une mauvaise contume, pravam consuctudinem; ce qu'il fit confirmer par Barthelemi, archeveque de Tours, et Hamelin, éveque du Mais, en présence de fous les nobles ses vassaux, se soumettant à l'excommunication s'il entreprenait de rétablir ce droit. (Archi de Laval.) Dans la charte de cette remise, il se nomme fui-meme Gui VI. On conserve dans les archives de Vitre un traité d'ailliance entre Guillaume de Fougères et André de Vitre, envers et contre tous, excepté le seigneur de Laval, traité passe l'an que le scigneur Artus fut reçu par l'évêque de Rennes, aparo quo dominus Artusius ab epis-copo Rhedonensi receptus est, L'est-à dire l'an 1200. Gui VI était allaché à ce jeune prince; dont il défendit les droits contre son oncle le roi Jean. Après le meurtre d'Artus, il se joignit avec les harons d'Anjou et du Maine au roi Philippe Auguste, pour lirer vengeance de cet attentat. Le censier de Laval met la mort de Gui VI en 1210. il fut influme à l'abbaye de Clairmont. D'Havoise, sa femme, qui lui survecut, et se remaria avec Ives le Franc, son gentillionime, Il laissa un fils, qui suit, deux illes; Emme, femme, to de Robert III, comte d'Alençon; 2º de Mathieu de Montradrenei, connétable de France; 3º. de Jean, baron de Choisi et de Toci, seigneur de Puisaie; et Isabelle, femme de Bouchard VI, baron de Montmorenci.

### GUIONNET.

1210. GUIONNET, dont le censier de Laval met la maissance en 1198, succéda dans la terre de Laval à Gui VI, son père, XIII.

. . . . . .

John la girde d'Havoise, sa mère, et de ses oncles maternels John de Mayenne, et de Maurice de Craon. Mais le roi Philipple Auguste, nonveau conquérant de l'Anjou et du Maine, donna le birl de la terre de Laval à Raoul, vicomte de Beaumont, parent, du côté paternel, de Guionnet. C'est ce que l'on voit par une charte de l'an 1213 de ce même Raoul, où, attestant et confirmant les dernières dispositions de Gui VI, il prend le titre de Bailliste de Laval: Ego Radulfus tunc Bajulus terra Lavullis. Guionnet mourut en bas âge, et ne passa pas vraisem-lisblement l'an 1213.

EMME, ROBERT D'ALENÇON, MATHIEU DE MONT-MORENCI, ET JEAN DE CHOISI.

- 1213 du environ. Emme, sœur de Guionnet, lui succeda dans la terre de Laval. Le roi Philippe Auguste, dont cette succesaion importante attirait l'attention, voulut savoir quels étaient sur cette matière les usages de la province. Guillaume des Roches; sénéchal du Maine et de l'Anjou, que le monarque charges de s'en enquérir, lui répondit dans les termes suivants: Steut per litterus vestras mihi mendastis, excellentiæ vestræ significo super affario de Lavalle, quod, quando contingit in comitatu Andekadensi , Cenomanensi , Turonensi , quod terra accidit Domicella, aund vos potestis et débetis illum mariture de consensu gentis, et ille, qui domicellam habait, debet finire vobiscum de rachato. (Manusc. d'Hérowal.) Le monarque, en consequence de cette réponse, permit, l'an 1214, à Emme d'épouser ROBERT III. comte d'Alençon, lequel, avant de prendre possession de la terre de Laval. hi nava le droit de rachat. Havoise, mère d'Emme, vivait toutours, et demandait qu'on lui assignat son douaire. Cet article fut régle, l'au 1215, à là cour de Philippe Auguste, comme on le voit par les lettres de Robert, auxquelles sont attachées celles du roi, qui les confirment. (Archives de Laval.) Robert mourut, l'an 1217, à Morteville, près de Laval, laissant sa femme enceinte d'un fils qui eut le même nom que lui. Ce fils, successeur de son père au comté d'Alençon, étant mort sur la fin de l'an 1219, sa mère se remaria, l'an 1221 (et non 1218), à MA-TRIEU II DE MONTMORENCI, connétable de France, veuf de Gertrude, fille de Raoul III, comte de Soissons, morte le 26 septembre 1220, après lui avoir donné trois fils, Bouchard, Mathieu et Jean. Emme, après la mort de ce second époux, arrivée le 24 novembre 1230, ne pouvant rester dans le veuvage sans exposer ses terres aux entreprises de ses voisins, convola, par le conseil du roi saint Louis, l'an 1231, en troisièmes noces avec le baron JEAN DE CHOISI et de Tour, seigneur de

Puisaie, allié aux maisons de Bourbon, de Dampierre et de Mello. On conserve aux archives de Laval son contrat de mariage, dans lequel son nouvel époux lui assigne son douaire, et s'engage à la faire jouir de celui que lui avait assigné Mathieu de Montmorenci.

Jean de Choisi et de Toci fut, l'an 1235, du nombre des barons qui souscrivirent avec les princes du sang la plainte adressee par eux au pape Grégoire IX, contre les entreprises du clergé. (Du Tillet, des rangs, pag. 33.) Le roi saint Louis (on ne sait par quel motif), voulut, en 1238, pour s'assurer de la ville et du château de Laval, y mettre garnison. Pour l'empecher, le baron de Toci promit de garder lui-même la place; et pour sûreté de sa parole, il engagea son château de Saint-Fargeau et ses terres de Bourgogne. Vers le même tems, André de Vitre, favori du monarque, employa Ives de Saint-Bentheyin pour procurer le mariage de sa seçonde fille avec Gui de Laval s'obligeant à donner autant de biens à celle-ci qu'à son aînée promise alors au seigneur de la Guerche. Mais, l'année suivante, le baron de Vitré, relevé par le pape de ses engagements avec le seigneur de la Guerche, conclut le mariage de Philippette, sa fille aînee, avec Gui de Laval. (Archi. de Vitre.) Emme, l'an 1256, dans une charte datée du dimanche avant la fête de Saint-Thomas, apôtre (17 décembre), promit à Charles, comte de Provence et d'Anjou, de lui livrer, à grande et petite force, son château de Laval. L'acte est scelle d'un sceau de torme ovale, portant la figure d'un léopard. Emme finit ses jours, suivant l'historien de Laval, l'an 1265, et fut inhumée à l'abbaye de Clairmont. Elle eut de son premier mariage un fils Posthume, nommé Robert, comte d'Alençon, mort l'an 1219; du second, Gui, qui suit, et Havoise, femme de Jacques, seigneur de Château-Gonthier et de Nogent-le-Rotrou; du troisième, Jeanne, mariée à Thibaut II, comte de Bar-le-Duc. (Voy. Mathieu II, sire de Montmorenci.)

### GUI VII DE MONTMORENCI.

Gui, fils de Mathieu de Montmorenci et d'Emme, tige de la branche de Laval-Montmorenci, succéda, l'an 1230, à son père, dans une partie indéterminée de ses terres, et fit, l'an 1247, avec le sire de Montmorenci, son frère consanguin, un partage, au moyen duquel il eut celles d'Aquigni, en Normandie, d'Hérouville près Pontoise, de l'Île Saint-Denis, d'Epi-molet, d'Andeli, etc. Il partit, l'an 1248, pour la croisade, avec André de Vitré, son beau-père, qui mourut, l'an 1250, devant Damiète, laissant un fils nommé comme lui, qui finit

ses jours, l'année suivante, sans laisser de lignée. Par-là, Gui, su nom de sa femme, hérita de la baronnie de Vitré, de la vicomté de Rennes, attachée à cette maison, et de la terre de Marcilli. Il perdit, l'an 1254, PHILIPPETTE DE VITRÉ, sa femme, qui mourut de phthisie. L'année suivante, il donna sa main à Thomassette de Mathefelon, veuve d'André de Vitré, son beau-frère. Gui succéda, l'an 1265, dans la terre de Laval à sa mère. Le pape, la même année, ayant fait publier une croisade contre Mainfroi, usurpateur du trône de Sicile, Gui de Laval fut du nombre des seigneurs français qui se rendirent en Italie pour cette expédition. Il se distingua, le 26 février de l'année survante, à la bataille où Mainfroi périt. Pour récompenser la valeur singulière qu'il y fit paraître, le pape Urbaia IV lui accorda, dit on, le privilège, de présenter de plein droit, plese jure, les prébendes de la collégiale de Saint-Thugal; droit singulier, dont effectivement les seigneurs de Laval furent en possession de tems immémorial. Gui mourut peu de tems après son retour, au commencement de l'an 1267 (v. st.), suivant un arrêt du parlement, de la chandeleur de cette année. Il eut des enfants des deux lits (Voy. les barons de Montmorenci.) L'aîné fut Gui VIII, qui suit.

Gui VII, en prenant le nom de Laval, conserva les armes de Montmorenci, qu'il chargea de cinq coquilles d'argent sur

la croix, comme puiné(1).

#### GUI VIII.

1267. GUI, fils de Gui VII et de Philippette de Vitré, succédà à ses père et mère dans les terres de Laval, de Vitré, d'Aquigni, etc. et dans la vicomté de Rennes. Il était marie, depuis l'an 1260, avec ISABELLE, fille et héritière présomptive de Guillaume de Beaumont, seigneur de Paci et de Villemouble, et comte de Caserte dans la terre de Labour, à quatre lieues de Naples, par le don que Charles d'Anjou, roi de Sicile, lui en avait fait. Il accompagna, l'an 1270, le roi saint Louis dans son expédition d'Afrique. L'année suivante, il fut encore de celle du roi Philippe le Hardi contre Roger-Bernard, comte de Foix. Il perdit, l'an 1272, presqu'en même tems son beau-père et sa femme, qui fut inhumée à Clairmont L'an 1275 ou environ, il alla prendre possession du comté de Caserte, qui lui était échu par la mort de son beau-père.

<sup>(1)</sup> Les armes de la branche aînée de la Maison de Montmorenci sont d'or, à la croix de gueules, cantonnée de seize alérions d'asur.

On ignore la durée du séjour qu'il fit en ce pays. Mais il en était sûrement de retour vers la fin de l'an 1284; car, au printems de l'année suivante, s'étant mis à la tête de ses vassaux, il alla joindre l'armée que le roi Philippe le Hardi menait contre le roi d'Aragon. L'an 1286, il prit une seconde alliance avec JEANNE DE BEAUMONT. Il partit, l'an 1294, à la suite de Charles, comte de Valois, pour la guerre que ce prince porta en Auvergne, et eut part à la prise de Riom. De la s'étant rendu au siége de Saint-Sever, il y tomba malade; et s'étant fait porter à l'Île-Jourdain, il y mourut le lundi après l'Assomption (22 août) de l'an 1295. Son corps fut rapporté en France et déposé auprès de celui d'Isabelle, sa première femme. Elle lui avait donné deux fils, dont l'aîné Gui, IX, suit, et Guillaume, seigneur de Pacy, mort en 1283. Jeanne de Beaumont, sa seconde femme, qui lui survécut jusqu'en 1333. le fit père de huit enfants. (Voy. les barons de Montmorenci.)

### GUI IX.

1295. Gui IX, fils aîné de Gui VIII et d'Isabelle de Beaumont, succéda, l'an 1295, à son père, dans la seigneurie de laval. Il fit, la même anuée, avec Jeanne, sa belle-mère, un accord pour ses reprises et son douaire, qui fut confirmé l'année suivante par le roi. Il est dit par cet acte, que madame de Laval, veuve, aura la moitie de tous les mesnages, savoir. soixante écuelles d'argent, trente grandes et trente petites, trois pots d'argent à vin et deux à eau, deux pluts d'argent à entremets. deux bassins d'argent à mains laver, et toutes les couronnes. chapeaux, anneaux, fermaux, ceintures et attreims pour son corps; la moitié de toutes les bêtes et haras, sept chevaux, savoir ang pour son char, un palefroi et un roussin pour Andre de Laval: et aura ledit André une épée de guerre de trois qui sont. Et le sire de Laval aura l'autre moitié de tous les mesnages, la coupe qui Sut à saint Thomas de Cantorberri, la coupe fleuretée, et autres Joyaux; un éeu d'or qui fut anciennement au seigneur de Laval. et le cheval qui fut acheté de Thibaut de Bar, avec toutes les armures et attiremens; deux épées de guerre, et tous les autres cheoaux. Aura de plus ladite dume son douaire dans toute la terre de Laval. Gui, après s'être accommodé avec sa belle-mère, assista au mariage accordé le jour des Brandons entre Jean de Bretagne, fils aîne du duc Artur, et Isabelle, fille de Charles, comte de Valois. Héritier de la valeur de ses ancêtres, il servit dans toutes les guerres de la France jusqu'à la paix conclue en 1320. Il se distingua surtout à la bataille de Mons-en-Puelle, gagnée par les Français, le 18 août 1304, sur les Flamands

Charles, comte d'Anjou et du Maine, ayant établi, l'an 1801. un droit d'aide pour le mariage de sa fille aînée, le sire de Laval fut du nombre des barons qui s'opposèrent à cette imposition. Mais les sires de Craon et de Mayenne s'étant désistés. peu de tems après, de leur opposition, la confédération sut dissoute, et bientôt il ne resta plus d'opposant que le sire de Laval. Il se trouva mal de son obstination. Nous avons un premier arrêt rendu contre lui au parlement de Pontoise en ces termes: Philippus, D. gr. Francorum rex; difectis filiis nostris Subdecano S. Martini Turon. et Scholastico Andegavensi salutem. Requirimus nos quatenus vocatis vecandis constiterit quod charissimus germanus et fidelis noster Andegaci et Cenomania Comes esset in possessione terræ dilecoti et fidelis nostri Guidonis domini de Lavalle militis, et explectandi eam, antequam dictus Guido ab audientia Curiæ dicti comitis ad nostram Curiam appellasset, et per Ballivum Turonensem et dictum comitem et ejus gentes pro eo, amoto impedimento et turbutione, prædictå possessione gaudere et terram explectare prædictam faciat. Actum Pontisara die Jovis post festum Sancti-Dionysii 1302. Ce jugement provisoire fut suivi d'un arrêt définitif rendu au parlement tenu à Paris, qui le confirma, et contraignit enfin le sire de Laval à se soumettre, (Mss. d'Hérouval.) Le sire de Laval en usait mal envers les habitants de Vitré. C'est ce que nous apprenons des lettres d'Artur, duc de Bretagne, datées du vendredi après la décolation de saint Jean (30 août) de l'an 308, par lesquelles il enjoint à noble homme et féal le sire de Laval et de Vitré de ne préjudicier aux droits, honneurs et franchises de la baronnie et de ses sujets de Vitre. ( Arch. de Vitré.) Gui IX finit ses jours au château de Landavran, près de Vitre, l'an 1333, et fut inhume à l'abbaye de Clairmont, Il avait épousé, l'an 1298, BEATRIX DE GAUBE, comtesse de Faukemberg, en Flandre (morte en 1316) dont il eut, entr'autres enfants, Gui, qui suit. C'est à Béatrix que la ville de Laval a l'obligation de ses manufactures de toiles. En partant pour Laval, elle se fit accompagner par des tisserands de Bruges qu'elle fixa dans cette ville, qu'ils rendirent aussi fameuse que leur patrie pour l'objet de leur art.

### GUI X.

1333. GUI X, fils et successeur de Gui IX dans la terre de Laval, la baronnie de Vitré et la vicomté de Rennes, avait épousé, des le 2 mars 1315, BÉATRIX, deuxième fille d'Artur II, duc de Bretagne. Gui X accompagna, l'an 1328, le roi Philippe de Valois dans ses guerres de Flandre, ou il

soutint la gloire de ses ancêtres, à la tête d'une compagnie d'hommes d'armes. La guerre ayant recommencé en Flandre, l'an 1340, par le siège de Tournai, que firent les Anglais appelés par les Flamands, Jean, duc de Normandie, fut envoyé au secours de la place, accompagné du duc de Bretagne et du sire de Laval. Voici la lettre que le monarque écrivit au dermer quelque tems avant l'ouverture de la campagne: Sire de Laval, nous sçavons et sommes certains que vous amez l'honneur et profit de nous et de nos besognes. Et pour ce que premièrement pour lu défension de nostre royaulme nous convient faire frais et missions innombrables, nous avons faiet parler à aucuns n'ables de nos pays des comtés d'Anjou et du Maine, comme le vicomte de Beaumont, le sire de Mathefelon, Geoffroi de Beaumont, et aucuns aultres nobles, que pour ce nous veuillent octroyer une composition de quatre deniers pour hore à estre levée pour un an pour le faict de la guerre, ainsy comme aultrefuis nous fut ontroyé; laquelle imposilion ils nous ont gracieusement octroyé; et ainsy ont faict les bonnes villes. Si vous prione cherement et à certe que ladicte imposition vous revilliez gracieusement estre levée pour un an en vostre terre que eous avez eadictes comtés; et de ce vous veuille faillir, et nous écrivez sur ce obstre volonlé. Et aussi tenez-vous prest et garni toutefois que nous le ferons scavoir. Donné à la Suze au Maine, 4 18 juillet. Tel était le ton que nos rois prenaient alors avec leurs grands vassaux lorsqu'ils avaient besoin de leurs services. Au rétour de la guerre de Flandre, Gui entra dans celle qui téleva, l'an 1341, entre Charles de Blois et Jean de Montfort, pour la succession au duché de Bretagne. Quoique beau-frère du second; il embrassa le parti du premier, parce que ce parti lui parut le plus juste. Il contribua par sa valeur et son habileté plusieurs victoires que Charles remporta sur son rival. Mais la bataille de la Roche-Derien, qui fut donnée le 18 juin 1347, et dans laquelle il eut le principal commandement, termina le cours de ses exploits avec celui de sa vie : il y fut tué après avoir vu deux fois la victoire échapper de ses mains. Son corps ayant été apporté à Vitré, y fut inhume dans l'église collégiale de la Madeleine, où l'on voit son tombeauelevé dans le chœur avec cette inscription: Cy gist noble et puissant seigneur Gui, sire de Laval et de Vitré, qui trépassa à la batuille de la Roche-Derien le 18 juin 1347. Priez Dieu pour luy. On ne peut omettre ici un trait du ressentiment de la duchesse Anne, reine de France, contre la mémoire de ce seigneur, trait rapporté par d'Argentré et certifié encoré aujourd'hui par les chanoines de Vitré. Cette princesse, passant à Vitré et étant allée entendre la messe à la Madeleine, examina ce tombeau, et, en ayant lu l'épitaphe, elle commanda qu'on crevat un œil à la statue de Gui, disant qu'il

avait été le plus cruel ennemi de sa maison. Mais on ajoute que, bientôt après, elle eut honte de cette basse vengeance, et s'en repentit. Toujours est-il vrai qu'il manque un œil à la statue. Gui laissa de Béatrix (morte le 7 décembre 1384), Gui, qui suit; Jean, qui vient ensuite; et Catherine, femme du connétable Olivier de Clisson.

### GUI XI.

1347. Gui XI, fils aîné de Gui X et de Béatrix de Bretagne, ne survécut qu'un an à son père, dont il fut le successeur dans les seigneuries de Laval, de Vitré, etc. Il avait combattu à côté de lui à la bataille de la Roche-Derien, y avait été fait prisonnier, et avait été racheté par sa mère. Dès l'an 1338 (v. st.), son père l'avait marie, par contrat du jeudi après la mi-Carême (11 mars), avec ISABEAU, fille de Maurice, sire de Craon, et sœur d'Amauri IV, auquel elle succéda dans la terre de Craon. Le douaire d'Isabeau fut assigné sur les terres d'Aquigni, de Sainte-Marguerite, de Crevecœur et de Frego, en Normandie. Gui XI était à peine en jouissance, qu'il fut sommé, le 25 juillet 1347, par Jean de France, duc de Normandie et comte d'Anjou et du Maine, de venir lui rendre hommage de sa terre de Laval. Il mourut le jour de Saint-Maurice (22 septembre) 1348 dans son château de Vitré, sans laisser de postérité, et fut inhumé près de son père à la Madeleine de Vitré. On croit que sa mort fut la suite des blessures qu'il avait reçues à la bataille de la Roche-Derien, et dont il ne fut jamais bien guéri. Sa veuve épousa, depuis, Louis, sire de Sulli, finit ses jours le 11 février 1384 (v. st.), et fut inhumée aux Cordeliers d'Angers, où reposent les corps de ses ancêtres.

### GUI XII.

1348. JEAN, second fils de Gui X, ainsi nommé au baptême par Jean III, duc de Bretagne, son oncle, prit, en succédant à son frère aîné, le nom de Gui suivant la loi de sa maison. Peu de tems après, il épousa Louise, fille de Geoffroi VII, sire de Château-Briant, et de Jeanne de Belleville, et sœur de Geoffroi VIII, lequel, étant mort sans enfants, la laissa héritière de la terre de Château-Briant, la cinquième des neuf grandes baronnies de Bretagne. Jeanne de Belleville, mère de Louise, se remaria avec Olivier de Clisson, qu'elle fit père du fameux connetable de ce nom. Celui-ci ayant épousé, comme on l'a dit, Catherine de Laval, devint par-là doubles

ment beau-frère du sire de Laval; et de la l'étroite liaison qui fut entre eux, et qui fut encore cimentée par une fraternité d'armes. Cependant, quoique les guerres continuassent en Bretagne, il ne paraît pas que le sire de Laval y ait pris beaucoup de part jusqu'à la bataille d'Aurai. Nous voyons seulement qu'en 1356, il se jeta dans Rennes avec le vicomte de Rohan et d'autres seigneurs, pour défendre cette place assiégée par le duc de Lancastre. (Morice, Hist de Bret. tom. I, p. 287.) Mais, l'an 1370, comme les Anglais couraient la France sous la conduite de Robert Knoles, le roi Charles V lui donna commission de lever deux compagnies d'hommes d'armes pour s'opposer aux passage et ravages de ces ennemis. La défaite que ce général essuya cette même année au lieu dit Pontvalain. fut due en grande partie à la valeur du sire de Laval; et le roi Charles V le reconnut lui-même par le don qu'il lui fit de quatre mille livres d'or avec une pension de trois cents livres par mois pour son état. ( Arch. de Laval, et chambre des comptes de Paris.) Il suivit, l'an 1371, le connétable du Guesclin en Poitou, et eut part aux conquêtes qu'il y fit sur les Anglais.

L'an 1373, Louis, duc d'Anjou, gendre de Jeanne, duchesse de Bretagne, et du Guesclin, rentrent en Bretagne avec de grandes forces, dans la vue de punir le duc Jean le Vaillant de ses pratiques secrètes avec l'Angleterre. Le sire de Laval se joignit aux seigneurs bretons soulevés contre leur prince : et, tandis que le vicomte de Rohan s'emparait de Vannes, et Clisson d'autres villes, il marcha contre Rennes dont il se rendit maître. Ces échecs obligérent le duc de Bretagne à se retirer en Angleterre. Si ce n'était pas l'intention de la plupart de ses vassaux qui servaient la France contre lui, de le dépouiller de ses états, c'était bien à la vérité celle du roi Charles V. En effet, ayant mandé les trois seigneurs de Rohan, de Clisson et de Laval, ce prince leur déclara en confidence la disposition où il était de garder le duché de Bretagne. et de le réunir à la couronne comme un moyen assuré d'établir la tranquillité du royaume, avec promesse de leur en faire bonne part; et, pour cela, il leur demanda les places et forteresses qu'ils y possédaient. L'histoire dit que le vicomte de Rohan et Clisson commençaient à prêter l'oreille à ces offres. mais que le sire de Laval répondit qu'il ne consentirait jamais au dépouillement du duc de Bretagne, son cousin germain : qu'il garderait bien ses places, et qu'il n'en arriverait aucun inconvénient; que lui et ses ancêtres n'avaient jamais varié dans leur attachement au service de la couronne et de l'état : qu'il suppliait le roi de rendre au duc ses bonnes grâces, et XIII,

qu'ils demeureraient tous pleiges de sa fidélité à l'avenir, et l'empêcheraient bien de faire du mal. Charles V, mortifié de cette réponse, dissimula son chagrin, et ne cessa de travailler sous main à gagner les esprits des seigneurs bretons. Mais le sire de Laval, dans une conférence qu'il tint en son hôtel avec les deux seigneurs qui viennent d'être nommés, leur remontra la conséquence de la prétention du roi. « Vous êtes » princes leur dit-il, en Bretagne, et vous ne serez plus rien » en France. Bientôt sa majesté vous suscitera des querelles » pour vous rabaisser. Le roi commande, le duc prie. Quand » le duc refuse de vous faire justice, vous êtes assez forts pour » le ranger à la raison. » Et en effet ils appelaient de ses ordonnances et procédures de ses officiers au parlement de Paris ou au conseil du roi, et souvent ils étaient maintenus dans leurs prétentions ; le duc ne faisait aucune levée sans leur consentement et sans qu'ils y eussent leur part; ils participaient aux fouages et aux droits de la souveraineté : tous avantages dont ils scraient privés par la réduction de la Bretagne en simple province du royaume de France. L'effet de la harangue du sire de Laval fut que les trois seigneurs quittèrent la cour sans dire adieu, et se retirèrent dans leurs places, sous prétexte de les garder et de pourvoir aux besoins de la Bretagne menacée par les Anglais. A leur retour, les autres seigneurs bretons, ayant à leur tête Montfort et Montafilant, firent une association pour rappeler leur duc; elle eut son effet sous la condition qu'on imposa au duc de ne point confier ses places aux étrangers. (Froissart, d'Argentre, du Tillet.) Ce rappel fut suivi du traité de Guerande, conclu eu forme d'amnistie le 15 janvier 1381. (n. st.) Les députés qui le négocièrent furent, de la part du roi, le sire de Couci; le sire de Raineval; Arnaud de Corbie, premier président au parlement de Paris; Anseau de Plaisans, sire de Montferrand et messire Jean de Raiz: de la part du duc, Gui, sire de Laval; Charles de Dinan, sire de Montafilant; Gui de Rochefort, sire d'Acerac; et messire Guillaume l'Evêque. ( Arch. de Laval. )

Le duc étant réconcilié avec la France, accompagna le roi Charles VI, l'an 1382, dans son expédition de Flandre. Avant son départ, il donna commission au sire de Laval, par lettres scellées le 22 juillet de la même année, de gouverner la Bretagne en qualité de son lieutenant – général, avec pouvoir d'agir comme sa propre personne, de donner des grâces, d'établir des gouverneurs et des capitaines dans toutes les places, d'accorder des trêves. Gui, l'année précédente, avait fait luimême la campagne de Flandre avec le vicomte de Rohan et le sire de Clisson. Tous trois y avaient combattu avec distinction,

le 17 novembre, à la journée de Rosebeque, où l'oriflamme fut portée par le sire de la Trémoille. (André Favin, Théât. d'honneur, pag. 249.) Froissart, parlant de cette campagne. nous apprend que la maison de Laval avait pour cri de guerre Saint-Py-Laval. Le sire de Laval était avec Beaumanoir et le connétable de Clisson, l'an 1387, au château de l'Hermine. lorsque le duc de Bretagne (Jean de Montfort), y fit arrêter secrétement le dernier, dans le dessein de le faire périr. S'étant sperçu de la trahison, à l'altération qu'il remarqua sur les traits du duc, le sire de Laval s'écria : Haa, monseigneur. par Dieu, que voulez-vous faire? N'ayez nulle male voulenté sur beau-frère le connétable. Le duc, irrité, pour toute réponse. lui ordonna de se retirer. Mais Laval, qui voulait à quelque prix que ce fût, sauver la vie à son beau frère, et épargner un crime à son prince, resta au château. Instruit le soir par Bazvalen, de l'ordre que celui-ci avait reçu de noyer Clisson pendant la nuit, il l'engage à en suspendre l'exécution. Ce fut le salut de Clisson. Le duc, qui avait passé la nuit dans de grandes agitations, ayant appris de Bazvalen, à son lever, que Clisson était encore vivant, l'embrasse et le remercie de lui avoir sauvé à lui - même l'honneur et la vie. Laval étant rentré quelques moments après, il veut se faire un mérite auprès de ce seigneur, de n'avoir pas attenté sur les jours du connétable. et l'assure que c'est en sa considération qu'il laisse la vie à son beau-frère. (Voy. les ducs de Bretagne.)

La duchesse Jeanne de Navarre, veuve de Jean le Vaillant, ayant accordé son mariage avec Henri IV, roi d'Angletere, et se disposant à l'aller joindre, invite, l'an 1402, le duc de Bourgogne, Philippe le Hardi, à venir la trouver. Le duc se rend le 1<sup>er</sup>. octobre à Nantes, où la duchesse, du consentement de sa cabale, lui remet, le 19 du même mois, la tutelle de ses enfants et la régence du duché pendant la minorité de l'aîné. Plusieurs seigneurs bretons, le comte de Penthièvre à leur tête, s'opposent à cette disposition. Le duc de Bourgogne, voyant les esprits ainsi divisés, quitte la Bretagne le 3 décembre, emmenant avec lui le jeune duc Jean et son frère Artur. Les seigneurs, après sa retraite, défèrent l'administra-

tion du duché au sire de Laval.

L'an 1404 (v. st.), par lettres - patentes du 14 janvier, le jeune duc Jean, le Bon, devenu majeur, donne au sire de Laval décharge de l'administration du duché, confirme les officiers qu'il a institués, et le met à l'abri de toute recherche. Gui XII mourut, l'an 1412, dans son château de Laval, le 24 avril, âgé de plus de quatre-vingts ans. Son corps fut inhumé à l'abbaye de Clairmont, à côte du grand autel, vis-à-vis de

Béatrix de Bretagne, sa mère, et non pas aux Cordeliers de Laval, comme le marque Duchêne, d'après Chopin. Ayant perdu. l'an 1383, Louise de Château-Briant, sa première femme, dont il resta héritier, en vertu d'une donation mutuelle qu'ils s'étaient faite en 1379, il s'était remarié au mois de mai de l'année suivante, avec dispense du pape, à JEANNE DE LAVAL, sa parente au troisième degré, veuve pour lors du connétable du Guesclin. De ce second mariage sortirent deux fils et une fille. L'aîné, qui survecut plusieurs années à Louis, son eadet, mort dans l'enfance, s'appelait Gui, et portait le titre de sire de Gaure. La mort l'enleva à l'âge d'environ seize ans, par un événement tragique. En jouant à la paume dans la grande rue de Laval, il tomba dans un puits et s'y noya. La fille, nommée Anne, devenue par - la l'heritière de sa maison, fut mariée, par contrat du 22 janvier 1404 (v. st.), à Jean de Montfort, sire de Kergorlai, fils de Raoul, sire de Montfort, à condition qu'il quitterait le nom et les armes de Montfort, pour prendre le nom de Gui de Laval, avec le cri et les armes de Montmorenci - Laval. Gui XII fonda, l'an 1397, avec sa femme, le couvent des Cordeliers de Laval. Froissart dit de lui, qu'il aima souverainement l'honneur de lu France, et Pierre le Baud, qu'il fut moult prudhomme vers Dicu et les hommes, dévot aux églises, aumônier aux pauvres, qu'il entretenoit des musiciens, aima le bien du peuple, qu'il défendit d'oppression de tout son pouvoir, et n'avoit d'autres serment que SI DIEU ME BONNE BONNE VIE. Jeanne, sa femme, lui survecut vingt et un ans, étant morte le 27 décembre 1433, et fut enterrée aux Cordeliers. de Laval.

### GUI XIII.

1412. GUI XIII, auparavant nommé Jean de Montfort, succéda, avec Anne de Laval, sa femme, à Gui XII, son beau-père, dans les sireries de Laval et de Vitré, et dans les autres terres et domaines dont il avait joui. Depuis son mariage, il servait dans les armées de France, sous le nom de sire de Gaure, avec titre d'écuyer banneret, à la tête de sept bacheliers, et de cent quatre-vingts écuyers qui formaient sa compagnie. L'an 1413, il prit la résolution d'aller visiter la Terre-Sainte. Avant son départ, il déclara, par lettres du 31 août, qu'allant au voyage d'outremer, il laissait au sire de Montfort, son père, et à la dame de Laval, son épouse, plein pouvoir de garder et gouverner ses terres situées en Bretagne, en Anjou, dans le Maine, en Normandie, en France, en Picardie, en Flandre, dans le Hainaut et ea Artois. On voit par-là combien ses domaines étaient nome

breux et répandus. S'étant mis en route bien accompagné; il alla droit en Palestine, et après y avoir satisfait sa dévotion, il fit voile, en s'en revenant, vers l'île de Chypre, où il visita la reine Charlotte de Bourbon, sa parente. De là, il se rendit à Rhodes, ignorant que la peste y régnait. Il en fut altaqué et y mourut le 12 août 1414, après avoir fait son testament, trois jours auparavant, dans une vigne, près d'un bourg de Rhodes. Les chevaliers de Saint-Jean lui firent des obsèques magnifiques, dont sa veuve leur marqua sa reconnaissance, par des priviléges qu'elle accorda dans Laval au commandeur de Thévalle. De son mariage il laissa cinq enfants : Gui, sire de Gaure, et depuis comte de Laval; André, seigneur de Loheac, qui devint par la suite amiral et maréchal de France; Louis, seigneur de Châtillon, grand-maître des eaux et sorêts sous Louis XI et Charles VIII; Jeanne, mariée à Louis de Bourbon, comte de Vendôme, et Catherine, dame de Chauvigni et de Châteauroux. Comme tous ces enfants, à la mort de leur père, étaient mineurs, il y eut procès pour leur tutelle entre Raoul de Montfort, leur aïeul, et Anne, leur mère. Elle fut adjugée à celle-ci, par sentence de la justice du Mans, dont il y eut appel au parlement, qui confirma ce jugement par un arrêt de l'an 1417. Raoul étant mort l'an 1419, la dame de Laval envoya Thibaut de Laval, son cousin, se saisir des châteaux de Montfort et Gaël. Charles et Guillaume de Montfort, frères de Gui XIII, s'opposèrent à cette prise de possession, et se mirent en devoir de venir assiéger Thibaut. Pour éviter une guerre, on convint de mettre ces places entre les mains du duc de Bretagne. Ce prince les remit à la dame de Laval.

L'an 1420, les Anglais, maîtres de la Normandie, entrèrent dans le Maine, où ils firent d'étranges ravages. La dame de Laval, ayant mis des troupes sur pied, desit, l'an 1422, un de leurs partis, composé de quatorze cents hommes, au lieu dit la Brossinière. Les principales places de la province se mirent en état de défense; mais la plupart furent contraintes de subir le joug des Anglais. Le Mans fut pris deux fois; Mayenne, Sainte-Susanne, Saint-Celerin, et d'autres, eurent le même sort : Laval resta la dernière. La dame de Laval se voyant menacée, d'un siége, l'an 1424, manda tous les nobles qui devaient garde à sa ville, de venir faire le service. Mais, nonobstant leur résistance et leurs efforts, la ville fut emportée le 9 mars 1428 (n. st.), et, six jours après, le château fut rendu par capitulation. Anne de Laval, retirée alors avec Jeanne, sa mère, au château de Vitré, s'obligea de payer une somme très-considérable pour la rançon de la garnison. Cette conquête ne resta pas long-tems entre les mains des Anglais. L'an 1429, les sieurs de la Ferrière et du Bouchet, reprirent sur eux la wille de Laval, le 25 septembre, jour consacré depuis à une procession annuelle, pour perpétuer la mémoire de cet évément.

# GUI XIV, PREMIER COMTE DE LAVAL.

1420. GUI XIV, fils aîné de Gui XIII, et d'Anne de Laval, mé l'an 1406, fut élevé, dans sa minorité, à la cour de Jean le Sage, duc de Bretagne, dont il devait épouser la fille, Marguerite, qui mourut en 1427. Ayant pris congé de ce prince, il wint avec ses frères, trouver à Loches le roi Charles VII, pour dui offrir leurs services. Il écrivit de là, le 8 juin, à sa mere, une lettre publiée par le P. Labbe dans ses mélanges historiques, pour lui faire part du bon accueil que le roi leur avait fait, et lui annoncer la disposition où ils étaient de suivre la célèbre Pucelle, qu'ils virent à Loches, dans toutes ses expeditions. Ils tiurent parole, et firent la plus fidelle compagnie à cette héroïne, jusqu'à Reims, où elle amena le roi pour le faire sacrer. Le jour même de cette cérémonie (17 juillet 1429), Charles VII, dans un conseil nombreux qu'il tint, érigea la baronnie de Laval en comté, relevant núment du roi, par lettres qui furent vérifiées au parlement le 17 mai 1431. Ces lettres sont fondées sur les motifs les plus honorables qu'elles énoncent, la grandeur et l'ancienneté de la maison de Laval, son Immuable fidélité envers la couronne, les services importants qu'elle lui a rendus, les armées levées à ses dépens pour le besoin de l'état, les pertes qu'elles a essuyées de ses villes et de ses chateaux, etc. (Les comtes étaient rares en ce fems-là; et leurs prérogatives étaient telles, suivant du Tillet, qu'ils précédaient le connétable.) Pour plus grande distinction, le roi, dans ces mêmes lettres, donna le titre de cousin au comte de Laval, et lui accorda le même rang et les mêmes honneurs dont jouissaient alors les comtes d'Armagnac, de Foix et de Soissons, auxquels il n'était guère inferieur en puissance, ayant dans la dépendance de son comté cent cinquante hommages, parmi lesquels se trouvaient quatre terres titrées, trente-six châtellenies, et en tout cent douze paroisses. Enfin, le roi, dans le même tems, fit chevaliers le nouveau comte et le sire de Loheac, son frère. De Reims, Gui accompagna le roi jusqu'au mois de septembre 1430; qu'il prit congé de lui pour retourner dans ses terres. Pour le sire de Loheac, il ne reviat de long-tems chez lui, et fut bientôt éleyé à la dignité d'amiral, : puis honoré du bâton de maréchal.

De retour à Laval, le comte Gui alla saluer, au mois d'octobre 1430, le duc de Bretagne (Jean le Bon), qui lui fit épouser ISABRAU, sa fille unique. Elle avait été accordée, par traité du 3 juillet 1424, à Louis, duc d'Anjou, roi de Sicile. Mais le duc de Bretagne, voyant que ce prince, occupé alors à faire la guerre dans la Pouille, tardait d'exécuter ses promesses, rompit les siennes, et s'en fit relever par dispense du pape Martin V, datée du 15 des calendes de novembre, la treizième année de son pontificat. Cette alliance n'empêcha pas que le comte Gui n'eût un différent avec le duc François I, son beau-frère, à l'occasion de certaine levée que celui-ci voulait faire dans la baronnie de Vitré. Gui s'y opposa, soutenant qu'elle ne pouvait se faire sans son consentement, et gagna sa cause au parlement, par arrêt du 28 juillet 1447. Il était veuf alors d'Isabeau, décédée au château d'Aurai, le 14 janvier 1443, et inhumée aux Dominicains de Nantes. Il épousa en secondes noces, le 1er. octobre 1450, FRAN-COISB, fille unique de Jacques de Dinan, et veuve de Gilles de Bretagne, troisième fils du duc Jean le Sage, mort tragiquement, comme on le dira ailleurs, et sans lignée, au chàteau de la Hardouinaie, le 24 avril précédent. Françoise, dont le père était décédé le 30 avril 1444, apporta au comte de Laval, entr'autres terres, l'importante baronnie de Château-Briant, celle de Montafilant, et celle de Beaumanoir.

Le comte de Laval étant aux états assemblés, l'an 1451. 🛦 Vannes, disputa la préséance au vicomte de Rohan. Les deux partis, après quelques contestations, convinrent de s'en rapporter au jugement du duc Pierre II. Ce prince, après l'examen des pièces qui lui furent apportées de la chambre des comtes et du trésor des chartes, décida que le comte de Laval n'étant encore que présomptif héritier de la baronnie de Vitré. le vicomte de Rohan aurait la première place à gauche le premier jour; que le second, elle serait occupée par le comte de Laval, et ainsi à l'alternative, dans ce parlement et les suivants, jusqu'à la mort de la comtesse de Laval, propriétaire actuelle de la baronnie de Vitré; qu'alors Laval précédérait Rohan sans alternative. Mais le vicomte de Rohan protesta contre cette décision, et fut reçu à produire ses moyens de pullité le 20 mai 1460, par sentence du duc François Il, séans en son général parlement. Le comte de Laval appela de cette sentence au parlement de Paris, qui la confirma en 1471, et condamna le comte à l'amende. La querelle ne se termina point là. Elle fut renouvelée aux états de 1476, où le procureur-général disputa au vicomte de Rohan la qualité de vicomte de Léon, et reprise enfin l'an 1478, aux états de

Vannes, dont on ne voit point qu'il ait émané de jagement.

(Morice, hist. de Bret. tom. II, pag. 42 et 130.)

· L'an 1464, les princes français, ligués contre le roi Louis XI, sollicitèrent le comte de Laval de se joindre à eux ; mais ce fut en vain. Il demeura fidèle au monarque, et lui envoya le sire de Gaure, son fils aîné, pour combattre sous ses drapeaux. Anne de Laval, mère du comte, vivait toujours et continuait d'exercer avec son fils, dans ses terres, l'autorité seigneuriale, partageant même avec lui la dignité comtale. La mort l'enleva, le 28 janvier 1466 (n. st.), dans un âge avancé. L'église de Saint-Thugal, dont elle avait enrichi le chapitre, fut le lieu de sa sépulture. C'était une femme de tête. Elle eut, l'an 1454, avec Jacques d'Epinai, évêque de Rennes, un démèlé, où elle deploya toute la fermeté de son âme, et le prélat tout l'emportement et toute la violence de son caractère. Après cinq ans de contestations, elle obtint du pape Pie II, une bulle, datée de Mantoue, au mois de janvier 1459, par laquelle ce pontife, pour raison des vexations exercées par l'évêque de Rennes, contre madame Anne, comtesse de Laval, l'exempte, elle, le comte de Laval son fils, et ses autres enfants, leurs serviteurs, domestiques et officiers, de la juridiction dudit évêque, tant qu'il vivra, et les met sous la juridiction immédiate de l'archevêque de Tours. Tel était le sujet de la querelle : c'était une ancienne coutume qu'à son entrée solennelle dans sa ville épiscopale, l'évêque de Rennes fût porté par quatre barons ; savoir, ceux de Vitré, de la Guerche, de Château-Giron et d'Aubigné , lesquels , après le festin , avaient droit de prendre son cheval, avec sa vaisselle de cuivre et d'étain. A l'entrée de Jacques d'Epinai, qui se fit le 10 avril 1454, Anne de Laval, comme dame de Vitré et d'Aubigné, avait envoyé deux gentilshommes, pour lui rendre en son nom le devoir accoutumé en pareille cérémonie. Le repas fini, ils voulurent s'emparer du cheval et de la vaisselle de l'évêque. Les gens du prélat s'y opposèrent, et l'on en vint aux coups de part et d'autre : Inde mali labes.

Le comte Gui, l'an 1458, assista au parlement assemblé à Vendôme pour juger le duc d'Alençon. Il y fut assis sur le même banc que les princes du sang, et immédiatement après le comte de Vendôme. Il survécut près de vingt et un ans à sa mère, et mourut, le 2 septembre 1486, dans son château de Château-Briant, d'où il fut transporté à Saint-Thugal, pour y être inhumé. Ce comte mérite une place distinguée dans l'histoire par ses vertus politiques, militaires et chrétiennes. Sans avoir jamais eu de commandement en chef, il servit avec gloire le roi Charles VII dans ses guerres contre les Anglais. Ce prince

l'admit dans ses conseils; et le roi Louis XI, quoique peu favorable à ceux qui avaient été en faveur auprès de son père, lui fit le même honneur. Françoise de Dinan, sa veuve, se remaria secrètement à Jean de Proesi, et finit ses jours le 3 janvier 1500 (n. st.), à l'âge de soixante-trois ans (1). Du premier lit, Gui XIV eut François, qui lui succéda sous le nom de Gui XV; Jean, sire de la Roche, né à Redon, l'an 1437, et mort en 1476; Pierre, ne à Montfort, le 17 juillet 1442, mort archevêque de Reims en 1496; Yolande, née à Nantes, le 1st. octobre 1421, mariée, 10. l'an 1443, à Alain de Rohan, comte de Porhoet; 2º. à Guillaume d'Harcourt, comte de Tancarville; Françoise, née et morte en 1432; Jeanne, née le 10 novembre 1433, et mariée, comme on l'a dit, à René, duc d'Anjou; Anne, née et morte en 1484; Arthuse, née au mois de février 1437, morte sans alliance, l'an 1461, à Marseille, où elle avait accompagné la duchesse Jeanne, sa sœur ; Helène nee à Plocranel, le 17 juin 1439, et allier à Jean de Malestroit, are de Derval; Louise, née le 18 janvier 1440, mariée, par contrat du 15 mai 1466, à Jean de Brosse, det de Bretagne. comte de Penthièvre. Du second lit, il eut Pierre, mort sans alliance l'an 1476; François, sire de Château-Briant, tige de la brache de ce nom : et Jacques, sire de Beaumanoir, mort le 28 avril 1502, laiseant an tils nomme François, mort sans lignée en 1522.

C'est vraisemblablement sous Gui XIV que fat établée la thambre des comptes de Laval; du moins on ne voit pas de comptes rendus à cette chambre par les fermiers et les trésoriers de ce comté avant lui. Elle était composée d'un président, qui est à présent le juge ordinaire, de quatre auditeurs et d'un greffier. Ce privilége accordé par Charles VII ou par Louis XI, est une preuve de la grandeur de la maison de Laval. Chopin, le Doman., l. 2, c. 15, ne comptait que sept maisons de son tems qui jouissaient d'une semblable prérogative, savoir : celles des ducs de Bourbon, de Vendôme, de Penthièvre, de Nevers, de Bar, et celles des comtes de Dunois et de Laval.

<sup>(</sup>t) Gette dame, non moins respectable par ses qualités personnelles que par son rang, avait inspiré une si juste confiance au duc de Brelagne. François II, qu'il la chargea par son testament de la garde de ses deux filles. Elle s'acquitta en femme d'esprit de cette importante commission. Convaincue, par la suite, que le bien de sa patrie exigeant le mariage de la jeune duchesse Anue avec Charles VIII, elle en donne le conseil à cette princesse, malgré les nœuds de la parenté qui l'unistaient au sire d'Albret, son frère utérin. (Observation sur les mémoires de Louis de la Trémoille.)

### GUI XV.

1486. Gui XV, nommé François au baptême par François IL duc de Bretagne, son parrain, né à Montcontour, le 18 nevembre 1435, de Gui XIV et d'Isabelle de Bretagne, appelé le sire de Gaure pendant la vie de son père, lui succéda dans les comtés de Laval et de Montfort ; la vicomté de Rennes, la baronnie de Vitré et autres terres affectées à l'aîné de sa maison. Il avait été élevé avec le dauphin Louis, fils de Charles VII, et vécut toujours dans une grande intimité avec lui. Ce prince, étant monté sur le trône, lui fit épouser, en 1461 (v. st.), CATHERINE, fille de Jean le Beau, duc d'Alençon, avec dispense du pape Pie II, donnée au mois de mars de la même année, où il est dit qu'ils étaient parents in duplici tertio et duplici quarto consanguinitatis gradibus. (Arch. de Laval.) Louis XI, en considération de cette alliance, lui donna, l'an 1463, le gouvernement de Melun, et lui permit d'écarteler dans son écu des armes de France. L'an 1467, par lettres du 19 novembre, pour l'égaler aux princes du sang, il lui accorda le privilége de précéder le chancelier et les prélats du royaume, comme il l'avait accordé aux comtes d'Armagnac, de Foix et de Vendôme (1). A cette faveur, ce monarque ajouta dans la suite, par lettres de janvier 1481 (v. st.), celle de distraire le comté de Laval du comté du Maine pour être dans la mouvance immédiate de la couronne, avec pouvoir de nommer à tous les offices royaux qui se trouvaient dans son district. Le roi Charles VIII, fils et successeur de Louis XI, ne se contenta pas de confirmer, par lettres données à Blois, au mois de novembre 1483, toutes les grâces que la maison de Laval avait obtenues de son père. il y en ajouta de nouvelles. Il donna, l'an 1488, au comte Gui, le gouvernement et la jouissance de la ville de Dreux; et l'année suivante, par lettres datées du 3 février 1488 (v. st.), il lui conféra l'office de grand-maître de l'hôtel, vacant par la mort d'Antoine de Chabannes. C'étaient des récompenses de la fidé-

<sup>(1)</sup> Ces lettres portent: Considérant la proximité de lignage en quoi il nous atteint, icelui nostre neveu et cousin, avons ottroyé et ottroyons par ces présentes et par privilège spécial et à ses hoirs comtes de Laval, que doresnavant ils soyent en tels honneurs, lieu de prééminence, soit en uostre grand conseil et en mostreparlement, en ambassades, et en tous autres lieux où il se trouvera, qu'il précède nostre chancelier et tous les prélats de nostre royaume, tout ainsi qu'ent fait et font nos très-chers et amés cousins les comtes d'Armagnac, de Foix et de Vendosme. Donné au Mass, la novembre 1467. (Du Tillet.)

lité que Gui XV avait montrée à ce prince dans la guerre de Bretagne, commencée au mois de juin 1487, et terminée au mois d'août de l'année suivante. Gui l'avait reçu au château de Laval, où il fit même un assez long séjour, lorsqu'il vint dans œtte province. Après la bataille de Saint-Aubin, gagnée le 28 juillet 1488 par la Trémoille sur le duc de Bretagne, le comte Gui avait fait entrer les Français dans la ville de Vitré par une poterne de son château. François de Laval, son frère, sire de Château-Briant, n'avait pas suivi le même parti. Entraîné par le maréchal de Rieux, son beau-père, il s'était déclaré pour le duc de Bretagne, et avait commandé l'arrière-garde bretonne à la bataille dont on vient de parler. Le comte de Laval vint à bout de le réconcilier avec le roi de France. Gui XV tint, l'an 1495, les états de Bretagne comme député du roi. L'an 1499, il eut une attaque de paralysie, dont il demeura perclus d'esprit et de corps jusqu'à sa mort, arrivée le 20 janvier 1501 (n. st.), et non le 15 mai 1500, comme le prétend Moréri. Sa sépulture est à Saint-Thugal. De son épouse, Catherine d'Alençon, morte le 17 juillet 1505, il n'eut qu'un fils, décédé en bas âge avant son père.

### GUI XVI.

1501. Gui XVI, né, l'an 1473, de Jean de Laval, sire de la Roche-Bernard, deuxième fils de Gui XIV et d'Isabelle de Bretagne, nommé au baptême Nicolas, succéda à son oncle Gui XV dans les comtés de Laval et de Montfort, la baronnie de Vitré, la vicomté de Rennes, mais non dans la seigneurie de Gaure, en Flandre. Celle-ci échut à François de Laval, sire de Château-Briant, son oncle, parce que la représentation n'a point lieu dans ce pays-là, et que le frère exclut le neveu. Ayant perdu son père l'an 1476, il tomba successivement sous la garde de Gui XIV, son aïeul, et sous celle de Gui XV, son oncle, qui, l'an 1494, par acte du 8 novembre, lui laissa l'administration et la jouissance de ses terres. Son père avait été constamment attaché au service de François II, duc de Bretagne. Ce sut ce qui mérita au fils l'affection de la duchesse-reino Anne, fille de François, qui, l'ayant fait venir auprès d'elle, le considérait et le distinguait entre tous ses parents. Ayant accompagné cette princesse et le roi Louis XII, son époux, l'an 1500, au voyage de Lyon, il fut du tournoi qui s'y donna en l'honneur de leurs majestés, et fut le chef du parti de la reine, qui, dans ce même voyage, lui fit épouser CHARLOTTE D'ARA-60N, princesse de Tarente, fille de Frédéric III, roi de Sicile. et petite-fille, par Anne de Savoie sa mère, d'Amédée IX

duc de Savoie, et d'Yolande, sa femme, fille du rei Charles VII. Cette alliance mélait le sang de Montfort-Laval avec celui des maisons de France, d'Espagne, d'Aragon et de Savoie. Charlotte ne vécut que six ans avec son mari, étant morte à Vitré, le 6 octobre 1506, en couches d'Anne de Laval, qui depuis épousa François, sire de la Trémoille et vicomte de Thouars. (C'est du chef de Charlotte que la maison de la Trémoille

prétend au royaume de Naples.)

L'an 1507, Gui XVI fut de l'expédition du roi Leuis XII, en Italie. Il assista, le 2 mars 1515, au couronnement de la reine Claude, femme du nouveau roi François ler, où il tint les premiers rangs après les princes du sang. Il revint de cette cérémonie avec le gouvernement de Bretagne que le roi lui conféra. Il défendit cette province contre les Anglais, qu'il battit sur mer l'an 1517, et qu'il obligea, au mois de juillet 1522, de remonter en désordre leurs vaisseaux, après leur avoir tué, près de Morlaix, où ils avaient fait une descente, environ mille sept cents hommes. La mort lui enleva, l'an 1525, le 30 juin, Anne de Montmobenci, sœur du connétable et premier duc de ce nom, qu'il avait épousée l'an 1516. Il répara cette rerie l'année suivante par le troisième mariage qu'il fit, le 3 mars, avec Antoinette, fille de Jacques de Daillon, seigneur de Lude. L'an 1531, étant allé dans sa terre de la Gravelle pour y chasser au vol, il y recut un coup de pied de cheval dont il mourut le 30 mai. Son corps fut rapporté à Laval, où il fut inhumé avec une pompe extraordinaire dans l'église de Saint-Thugal. Les curieux conservent encore dans leur cabinet la relation qui fut imprimée de ces obsèques, en 1531, à Angers, chez Baudouin, sous ce titre: L'ordre funèbre triemphant, et pompe pitoyable tenue à l'enterrement de feu M. le comte de Laval, amiral de Bretagne et lieutenant de roi, etc. Cette pompe n'avait rien au-dessus de son mérite. Il avait paru en France dans toutes les occasions éclatantes de son temp, et y avait brillé. L'auteur de l'histoire manuscrite de Laval dit de lui : Nous le nommons par excellence le Grand Guion; ainti nos aleux l'ont qualifie Du premier lit, il ent Louis, mort au berceau; François, né le 30 avril 1503, et tué, le 27 avril 1522, à la journée de la Bicoque, près de Milan; Catherine, mariée, en 1518, à Claude, sire de Rieux, appelé communément dans l'histoire le marechal de Rieux, parce qu'il avait fait les sonctions de maréchal de bataille à celle de Pavie; Anne, qui épousa, l'an 1521, François de la Trémoille, prince de Talmont. Du second lit sortirent Claude, qui suit; Marguerite, femme de Louis de Rohan Guémené: Anne, mariée à Louis de Silli, seigneur de la Roche-Guion. Du troisième lit, outre deux enfants morts

jemes, sortit Charlotte, qui épousa, l'an 1547, Gaspard de Coligni, seigneur de Châtillon-sur-Loing, amiral de France.

#### GUI XVII.

1531. GUI XVII, né, au mois de janvier 1521 (v. st.), de Gui XVI et d'Anne de Montmorenci, nommé Claude au beptême, succéda à son père dans le comté de Laval, la vicomté de Rennes, la baronnie de Vitré, et d'autres terres sous la conduite de Jean de Laval, seigneur de Château-Briant, et d'Anne de Montmorenci, grand-maître et maréchal de France, et. depuis connétable, que le roi François I<sup>er</sup>. lui donna pour cura-teurs. Il fut élevé dans la maison du premier, dont l'épouse, Françoise de Foix, avait déjà auprès d'elle Claude de Foix, sa nièce, fille d'Odet de Foix, vicomte de Lautrec, mort devant Naples, le 15 août 1528. Claude et Gui étaient à peu près de même âge. La dame de Château-Briant proposa le mariage de ses deux pupilles au roi et aux parents respectifs, et le fit agréer. Les noces, en conséquence, furent célébrées le 23 octobre 1535. Après la mort de Henri de Foix, frère unique de Claude, décédé, l'an 1540, sans enfants, cette alliance fit entrer dans la maison de Laval tous les biens de celle de Lautrec, savoir : le comté de Rethel, les baronnies de Donzi, de Rosoi, de Saint-Versin, d'Arval, de Montrond, de Château-Meillan, d'Epineuil, de Lesparra, de Coulommiers en Brie, de Beaufort en Champagne, et d'autres grandes seigneuries en Périgord, en Béarn et en Guienne. Mais cette immense succession, qui rendait la maison de Laval l'une des plus opulentes du royaume, en sortit au bout de sept ans par la mort de Gui XVII, arrivée, le 25 mai 1547, à Saint-Germain-en-Laye, sans qu'il laissat de postérité. Ce fut une pleurésie qui emporta ce jeune seigueur à l'âge de vingt-six ans, malgré le bruit qui courut alors qu'il avait été tué d'un coup de dague par le roi Henri II, dans une querelle qu'ils eurent ensemble, disait-on, en jouant à la paume. Son corps, après avoir reposé quelque tems dans l'église de Saint-André-des-Arcs, à Paris, fut conduit aux Dominicains de Laval, où il resta jusqu'au, 18 août 1551. Ses héritiers s'étant alors tous rassemblés à Laval, le firent transparter dans l'église de Saint-Thugal, où il fut inhumé dans le chœur. Gui XVII, formé aux exercices militaires par Anne de Montmorenci, son oncle, le suivit dans toutes ses expéditions. Après la paix, il alla trouver en grand cortège l'empereur Charles-Quint, à Bruxelles, pour solliciter la restitution des terres d'outre-Meuse, qui appartenaient à sa femme. Ces places étaient Mézières, Charleville et le Mont-Olympe. Quoi-

que muni d'une lettre du dauphin qui appuyait sa demande; il ne put rien obtenir. C'est à quoi il devait s'attendre : les princes ne se dessaisissent guère de ce qu'ils ont pris, que lorsque la force les y contraint. On rapporte que, pendant le séjour qu'il fit à Bruxelles, un marchand flamand vint offrir à l'empereur une riche tapisserie qui représentait, en plusieurs pièces, l'histoire de David. Charles-Quint n'ayant pas voulu donner soixante mille livres qu'on en demandait, le comte de Laval l'acheta le lendemain, et la fit porter à son logis. On la voyait long-tems après, dit-on, au château de Nantes, chez le duc de Mercœur. Ce fut en 1542, qu'il fut armé chevalier par le roi François I, qui lui conféra en même tems le collier de l'ordre de Saint-Michel. La cérémonie se fit avec une pompe, dont il manda le détail à sa femme, ajoutant dans sa lettre, qu'elle pouvait désormais se qualifier madame. C'est qu'anciennement cette qualité n'appartenait qu'aux femmes de chevaliers : les autres, quelque nóbles qu'elles fussent, n'étaient qualifiées que demoiselles. Cependant on voit des actes et des états de la maison de Laval, postérieurs à la chevalerie de Gui XVII, où Claude, sa femme, est encore appelée mademoiselle. La magnificence avec laquelle ce comte vivait fut telle, que ses revenus, tout grands qu'ils étaient, ne purent y suffire. Il laissa, en mourant, des dettes considérables, dont l'acquittement absorba le prix de ses meubles et joyaux qui furent vendus après sa mort. Claude, sa veuve, étant retournée en Guienne, fut recherchée par Charles de Luxembourg, viconite de Martigues, qui obtint sa main. On prétend, dit D. Vaissète, que Claude de Foix mourut en couches l'an 1553; mais il est certain qu'elle était déjà morte le 23 février 1549 (n. st.).

#### GUI XVIII.

1547. Gui XVIII, nommé auparavant Louis de Sainte-Maure, chef des nom et armes de cette illustre maison, marquis de Nêle, comte de Joigni, succéda, l'an 1547, aux comté de Laval, baronnie de Vitré, vicomté de Rennes, du chef de sa femme, Renée de Rieux, petite-fille de Gui XVI, par Catherine, sa mère, femme de Claude de Rieux, comte d'Harcourt, qu'il avait épousée l'an 1546. (v. st.). Renée, devenue comtesse de Laval, changea de nom comme son mari, et prit celui de Guionne XVIII. Elle recueillit encore, l'an 1548, la succession de Claude de Rieux, son frère unique, mort cette année sans enfants. Tant de richesses ne la rendirent pas plus heureuse. Enflée de sa haute fortune, elle commença a mépriser son époux, et youlut ayoir l'administration de ses

terres. Gui, de son côté, ne pouvant souffrir l'empire que sa femme s'arrogeait, et voulant user de ses droits, obtint contre elle plusieurs arrêts qui n'eurent pas grand effet, par l'appui qu'elle trouva dans ses sujets, retirée dans ses châteaux et forteresses, où elle entretenait de bonnes garnisons. A la fin, il se fit entre les deux époux une espèce de réconciliation pendant laquelle Gui trouva moyen d'arrêter sa femme, qu'il amena prisonnière au château de Joigni, où il la retint assez longtems. S'étant échappée, l'an 1557, avec le secours d'un de ses gardes, elle retourna dans ses terres, dont les habitants la recurent avec joie. Gui la somma de revenir auprès de lui, et sit rendre un arrêt au parlement pour l'y contraindre. Sur le refus qu'elle sit d'obéir, il s'adressa au pape Paul IV, qui, d'après son exposé, donna contre elle une bulle d'excommunication que les officiaux de Paris et de Meaux furent chargés de fulminer. Cette sentence, qui lui fut signifiée au château de Meriais, près de Vitré, le 20 février 1557 (v. st.), la porta à se jeter dans le parti des Protestants, et à embrasser la nouvelle religion. François d'Andelot, son beau - frère, voyant qu'elle n'avait point d'enfants, la prit sous sa protection et la défendit contre les poursuites de son mari. L'an 1567, elle fut accusée d'avoir fomenté et fait éclore par ses intrigues la conspiration formes par les Huguenots d'enlever le roi Charles IX, lorsqu'il revenait de Meaux à Paris. Son procès lui ayant été fait au parlement de Paris, elle fut condamnée par arrêt, à être décapitée, avec confiscation de ses biens au profit du roi : jugement d'où les procureurs-généraux du parlement ont souvent pris occasion de soutenir que le comté de Laval appartenait au roi, sans faire attention que tout avait été aboli par les édits de pacification. L'arrêt portait outre cela, que les armes de la comtesse de Laval seraient renversées et trainées par les rues de Paris, à la queue d'un cheval. Ce fut le seul article qui eut son execution. La comtesse, retirée à Laval, y mourut paisiblement le 13 décembre de la même année 1567, et fut inhumée à petit bruit dans l'église de Saint-Thugal, où l'on mis l'épitaphe suivante, gravée sur son tombean: Cy repose le corps de trèsillustre et excellente Guionne, comtesse de Laval, auparavant nommée Renée de Rieux, semme de très-haut et très-puissant seigneur messire Louis de Sainte-Maure, marquis de Nesle, comte de Joigni, chevalier de l'ordre du roi, et fille de feu illustre et excellent seigneur messire Claude de Rieux, comte d'Harcourt, et d'excellente Catherine de Laval, laquelle décéda au château de Laval, le 13e, jour de décembre l'an 1567, en l'année des troubles de France, pour la religion réformée.... Les Catholiques, depuis qu'elle eut embrassé le Calvinisme, la nommaient

Gulomne la fulle. Il faut néanmoins convenir qu'elle avait de grandes qualités, et que, dans ses démélés avec son mari, sout le tort n'était pas de son côté. Le comte Gui XVIII n'était pas fait pour plaire à une femme d'esprit et de goût : outre qu'il avait le cou tordu et la figure ignoble, il était d'un caractère bizarre, et manquait de lumières et de conduite dans les affaires. Il mourut à Paris, le 9 septembre 1572, après avoir épousé en secondes noces MADELEINE, fille du chanceller Olivier de Leuville. (Voy. Louis de Sainte-Maure, comte de Joigné,)

### GUI XIX.

1567. GUIXIX fut le nom que prit, en succédant à Guionne, sa tante, dans le comté de Laval, Paul de Coligni, né, le 11 août i 555, de François de Coligni, seigneur d'Andelot, colonelgénéral de l'infanterie française, dit le chevalier Sans-Peur, et de Claude de Rieux, fille de Claude de Rieux, comte d'Harcourt, et de Catherine de Laval, fille aînée de Gui XVI, comte de Laval, et de Charlotte d'Aragon, sa première femme. Toute la succession de sa tante ne lui échut point : les terres qu'elle avait en Normandie furent divisées entre Gui XIX et le marquis d'Elbeuf, suivant la coutume du pays; mais, pour les domaines situés en d'autres provinces, ils demeurèrent entièrement au premier, lequel, dans les actes, est qualifié comte de Laval. de Montfort, de Quintin, d'Harcourt, dont il n'avait que la moitié, vicomte de Rennes et de Donges, baron de Vitre!, de la Roche-Bernard, sire de Rieux, de Rochefort, de l'Argouest, de Lillebonne, d'Aubigné, de Bécherel, etc. Son père, qui le premier de sa maison, avait embrassé les nouvelles opinions et y avait entraîné ses frères, l'éleva dans les mêmes principes. La mort avant enlevé François d'Andelot, le 48 juin 1569, ne lui permit pas d'achever l'éducation de son fils. Elle le fut par l'amiral de Coligni, son oncle, qu'il perdit, en 1572, à la funeste nuit de Saint-Barthélemi, L'an 1578, il se rendit, accompagné de 1700 gentilshommes, aux états de Rennes, pour y disputer, en qualité de baron de Vitré, la préséance au vicomte de Rohan. Les évêques et les seigneurs des états accommodèrent le différent par une convention qui portait, que M. de Rohan scrait l'ouverture de l'assemblée, et signerait le cahier du premier jour, séance à laquelle M. de Laval ne se trouverait pas, et que celul-ci présiderait les autres jours, et signerait la clôture des états.

L'an 1581, le comte de Laval se rendit à l'armée que le duc d'Alençon assembla vers Château-Thierri, pour aller av secours de Cambrai, dont les Espagnols faissient le siège. Le

place fut délivrée aux approches de nos troupes, par la retraite précipitée des assiégeants. Le comte de Laval accompagna, l'an 1582, le même duc dans son voyage d'Angleterre, d'où ce prince repartit au mois de février, pour aller se faire reconnaître et inaugurer duc de Brabant, à Anvers. Il le sujvit en cette ville, et fut témoin de la cérémonie. L'an 1583, arriva ce qu'on nomma la folie d'Anvers; entreprise mal concertée du duc d'Alençon. pour surprendre cette ville et s'en rendre absolument le maître. Le comte de Laval, qui se trouvait à cette expédition, qu'il n'approuvait pas, sauva la vie à plusieurs français, qui se rangèrent autour de lui, et cela par le respect que les habitants d'Anvers conservaient pour la mémoire de son père et de son oncle. Il se rendit, l'an 1586, en Saintonge, avec ses deux frères, les sires de Rieux et de Sailli, auprès du prince de Condé, qui faisait la guerre en ce pays là. Un jour, le prince fut averti que le mestre de camp Tiercelin, dit la Roche du Maine, passait avec quatre cents hommes de son régiment, tous à pied. pour aller à Saintes. Aussitôt il monta à cheval, avec environ quatre-vingts soldats, et ayant atteint la troupe de Tiercelin, il l'attaque, et lui tue près de quarante hommes. Tiercelin, ayant soutenu cette première charge, se servit de l'avantage du terrein, où il y avait beaucoup de haies et de fossés, derrière lesquels il se posta. Le prince, dans le moment, reçut un renfort du comte de Laval, qui arriva avec sa compagnie d'hommes d'armes. Excité par ce seigneur, il fit une seconde charge malgré le désavantage du terrein. Les chevaux franchirent les fossés, et le comte de Laval, poussant jusqu'à l'enseigne colonelle, l'arracha de la main de celui qui la portait. Tiercelin, voyant la déroute de ses gens, et lui-même blessé, en rallia une partie, et secouru d'un détachement de la garnison de Saintes, il gagna les faubourgs de la ville. Ce combat, qui se donna le 7 avril, fut très-sanglant. La Trémoille, duc de Thouars, beau-frère du prince, y courut risque de la vie, ayant eu son cheval tué sons lui. Les sires de Rieux et de Sailli, frères du comte de Laval, y furent blesses à mort; l'un mourut le lendemain, et l'autre deux jours après. Ils venaient de perdre, peu de tems auparavant, le sire de Tanlai, leur autre frère, mort de maladie à Saint-Jean-d'Angeli. Le comte de Laval ressentit une si vive douleur de ces trois pertes, qu'il en mourut lui-même au bout de quelques jours dans le château de Taillebourg. On éleva aux quatre frères un même tombeau dans la chapelle de ce château. Le comte de Laval avait épousé. le premier septembre 1583, ANNE, fille aînée de Christophe, marquis d'Alègre, dont il laissa un fils, qui suit. Le comte XIII.

Gui XIX, dit un auteur du tems, était né pour de grandes choses; si la mort ne l'eût pas sitôt mis au tombeau.

#### GUI XX.

1586. Gui XX, né, le 5 mai 1585, au comté d'Harcourt, fut emmené, après la mort de Gui XIX, son père, à Sedan, par Anne d'Alègre, sa mère, pour le soustraire aux fureurs de la guerre civile qui embrasait alors le royaume de France. Ses précepteurs et ses écuyers donnèrent tous leurs soins pour le former, les uns aux lettres, les autres aux exercices militaires, et y réussirent également. Il apprit, sous eux, le grec, le latin, l'espagnol, l'italien, l'allemand, et devint l'un des seigneurs les plus adroits au maniement des armes. A l'âge de dix-huit ans, s'étant dérobé à la vigilance de sa mère, il se rendit à l'armée du comte Maurice, et se trouva, dans le mois de janvier 1604, à la prise de l'Ecluse, où il entra au milieu des comtes Jean et Henri de Nassau. Le roi Henri IV, auquel il fut presenté quelque tems après, le prit en affection, et lui donna des lettres de conseiller d'état. On parlait, dès-lors, de le marier avec la comtesse de Chemillé, riche héritière. Mais comme il ne respirait que les armes et les voyages, il partit sur la fin de 1604, pour l'Italie, et vint à Rome par permission du pape Paul V, qui lui fit un accueil distingué, comme à un seigneur, dont les aïeux avaient bien mérité du saint siége. Sollicité par sa sainteté de rentrer dans la religion qu'ils avaient professée, il se rendit et promit de faire abjuration à son retour en France. Il tint parole malgré les oppositions de sa mère et les vives remontrances des Protestants, qui publièrent, dans la suite, que son changement de religion n'avait pas été libre. La guerre était allumée alors en Hongrie, entre l'empereur et le turc. Le comte de Laval, ayant obtenu permission du roi d'aller servir dans l'armée chrétienne, partit, le 29 août 1605, en équipage assorti à sa qualité, ayant pour mentor le sieur de Marolles, officier distingué, que le roi lui avait donné pour modérer l'impétuosité de son âge. Sur sa route, il visita le duc de Lorraine et les princes d'Allemagne, qu'il laissa aussi enchantés de ses belles qualités, que lui-même l'était de la bonne réception qu'ils lui firent. Il arriva le 3 octobre en Hongrie, et, le 30 décembre suivant, il y fut tué sans qu'on sache comment ni en quelle occasion. Il courut même à Paris, sur sa mort, un bruit fort désavantageux, que nous nous dispenserons de répéter, parce que nous ne voyons pas sur quoi il était fondé. Par sa mort, la ligne de Catherine de Laval, fille aînée de

Cui XVI et de Charlotte, d'Aragon, ayant manqué, il fallut retourner à la représentation d'Anne de Laval, sœur cadette de Catherine, et femme de François de la Trémoille, duc de Thouars. De ce mariage était sorti Louis de la Trémoille, qui lu père de Claude de la Trémoille, dont le fils aîné, Henricousin de Gui XX au quatrième degré, se trouvait son plus proche héritier. Mais il fut obligé, 10. de donner de grandes recompenses à messieurs d'Olonne-Noirmoutier, descendus comme lui, de François de la Trémoille et d'Anne de Laval: 2º au prince de Condé, fils de Charlotte, sœur de Claude de la Trémoille. De plus, il y eut procès entre mesdames les duchesses d'Elbeuf et de la Trémoille, comme ayant la gardenoble de leurs enfants, la première, prétendant que le comtéde Montfort avait été acquis par M. d'Andelot et Claude de Rieux, sa femme; à quoi elle ajoutait, que le comté de Laval. était l'acquêt de Gui XIX, parce qu'il avait été confisqué sur Renée de Rieux, comtesse de Laval, décédée après sa condamnation. Mais comme M. d'Andelot avait eu Montfort pour son. partage, en payant les dettes de Gui XVII, et que, par les. édits de pacification, toutes choses avaient été remises en leur premier état, toutes condamnations et confiscations annulées . les comtés de Montfort et de Laval furent jugés être de l'ancien 🚬 patrimoine de la maison de Laval. Les deux duchesses transigèrent en conséquence pardevant Bontems, notaire au châtelet, le 7 juin 1607, par l'avis du duc de Bouillon, du président de Thou, de du Plessis-Mornai, et de Daniel Hay, juge de Laval. Les comtés de Laval, de Montfort, de Quintin, avec la vicomté de Rennes et les baronnies de Vitré, de la Roche, etc., furent abandonnés au duc de la Trémoille; mais la Roche-Bernard.

#### GUI XXI.

douaire.

l'une des neuf anciennes baronnies de Bretagne, fut cédée avec d'autres terres à la veuye de Gui XIX, pour tenir lieu de son

1605. Gui XXI (Henri de la Trémoille, duc de Thouars, pair de France, prince de Talmond), né, le 21 décembre 1598, de Claude de la Trémoille, duc de Thouars, mort le 25 octobre 1604, succéda dans le comté de Laval à Gui XX, du ches de sa bisaïeule, Anne de Laval, seconde fille de Gui XVI, sous la garde—noble de Charlotte-Brabantine de Nassau, samère. Il assista, l'an 1628, au siège de la Rochelle, pendant lequel il sit abjuration du Calvinisme entre les mains du cardinal de Richelieu. Le roi l'honora, incontinent après, de la charge de mestre de camp de la cavalerie légère française, et en 1633,

il le revêtit des colliers de Saint-Michel et du Saint-Esprit. S'étant trouvé, l'an 1629, à l'attaque du Pas-de-Suze, il y avait fait preuve de valeur, et l'année suivante il avait été blessé au genou à la prise de Carignan. Il servit ensuite, l'an 1636, au siège de Corbie, Aux obséques du roi Louis XIII, en 1643, il fit la charge de grand-maître, et mourut le 21 janvier 1674, âgé de soixante-quinze ans. Son corps fut inhumé à la collégiale de Thouars. De Manie, sa cousine, fille de Henri de la Tour, duc de Bouillon et prince de Sedan, qu'il avait épousée le 19 janvier 1619, il laissa Henri-Charles, duc de Thouars; Louis-Maurice, qui suit; et Marie-Charlotte, mariée à Paris, le 18 juillet 1662, à Bernard de Saxe-Weimar, sixième fils de Guillaume, duc de Saxe-Weimar, dont elle resta veuve le 3 mai 1678, morte le 24 août 1682.

### GUI XXII.

1674. Louis-Maurice de la Trémoille, deuxième fils de Gui XXI, lui succeda au comté de Laval, sous le nom de Gui XXII. En 1642, il avait servi en Italie avec un régiment d'infanterie, sous le duc de Longueville et le prince de Carignan. Ayant embrassé depuis l'état ecclésiastique, il fut abbé de Charroux et de Sainte-Croix de Talmond. Il mourut en 1681.

### GUI XXIII,

1681. GUI XXIII (Charles-Belgique-Hollande de la Trémoille), né l'an 1655, fils aîné de Henri-Charles de la Trémoille et son successeur au duché de Thouars, le fut de Gui XXII au duché de Laval. Il mourut le 1°. juin 1709, et fut inhumé à Thouars. De MADELEINE DE CRÉQUI, fille de Charles, duc de Créqui, qu'il avait épousée le 3 avril 1675 (morte le 12 août 1707), il laissa Charles-Louis-Bretagne, duc de Thouars, et Marie-Armande-Victoire, mariée, en 1696, à Emmanuel Théodose, duc de Bouillon.

## GUI XXIV.

1709. GUI XXIV (Charles-Louis-Bretagne, fils de Charles-Belgique-Hollande), né l'an 1683, succèda à son père dans le comté de Laval, comme dans le duché de Thouars et autres domaines de sa maison. Il mourut le 9 octobre 1719, laissant de MARIE-MADELRINE DE LA FAYETTE, un fils unique qui suit.

#### GUI XXV.

1719. GUI XXV (Charles-Armand-René), né le 14 janvier 1708, succéda à Gui XXIV, son père, dans le comté de, Laval et les autres biens de la branche aînée de la Trémoille. Il servit avec distinction dans nos guerres d'Italie, en 1733 et 1734. Il mourut à Paris, le 23 mai 1741, laissant un fils, qui suit, de MARIE-HORTENSE-VICTOIRE, sa cousine germaine, fille d'Emmanuel-Théodose, duc de Bouillon, sa femme, née le 27 septembre 1704, et mariée le 29 janvier 1725.

#### GUI XXVI.

1741. JEAN-BRETAGNE-CHARLES-GODEFROI DE LA TRÉ-MOILLE, prince de Tarente, duc de Thouars, pair de France. président héréditaire des états de Bretagne, né le 5 février 1737, fils unique de Charles-Armand-René, ou Gui XXV, épousa, le 18 février 1751, MARIE-GENEVIEVE DE DURFORT, fille unique du duc de Randan, morte en 1762, sans avoir eu d'enfants. Le duc de la Trémoille a épousé en secondes noces, l'an 1763, Marie-Maximilienne-Emmanuelle de Salm-KIRBOURG, née le 19 mai 1744, dont il a quatre enfants, savoir : Charles - Bretagne - Marie - Joseph, prince de Tarente, né le 24 mars 1764, marié, le 20 juillet 1781, à Louise-Emmanuelle de Châtillon, née en 1763; N., prince de Talmond, marié, l'an 1785, à Henriette d'Argouges; Charles-Godefroi-Auguste, prince, abbé de la Trémoille, et grand doyen du chapitre de Strasbourg; et Louis-Stanislas-Kotska, né le 11 juillet 1767, prince de la Trémoille, lieutenant-général des armées du roi, marié, le 1er avril 1802, avec Geneviève Andrault de Langeron, fille du marquis de Langeron, lieutenant-général des armées du roi, chevalier de ses ordres.

## CHRONOLOGIE HISTORIQUE

DES

## COMTES D'ALENCON.

ALENÇON, nommé en latin Alencium, Alencio, Alencionium, Alencisium, était un ancien château' bâti' sor le Sourche, au diocèse de Séez, et dont l'église paroissièle était du diocèse du Mans. Dès le huitième siècle, il était le chief-lieu d'une centaine, ou petit pays qui comprenait cent lieux. Le ressort de son bailliage, qui est un des sept grands bailliages de Normandie, s'étend (1785) sur les sièges royeux particuliers d'Essai, de Moulins en Bons-Moulins, de l'Aigle, de Domfront, d'Argentan, d'Hième, de Toun, de Saint-Silvain, de Verneuil, et d'Alençon en Cotantin. La rivière d'Huigne, qui prend sa source à deux lieues de Bellème et va se jeter dans la Sarte, au-dessous du Mans, sépare l'Alençonnois du Perche.

#### YVES 1.

YVES, ou IVES DE CREIL, plus connu sous le surnom de BELLÈME, fils de Fulcoin et de Rothaïs, qualifié homme sage et prudent, par Guillaume de Jumiège, était en possession, vers l'an 940. de la ville de Bellême, mais non pas du comté du Perche, qu'il ne paraît pas avoir jamais possédé, du moins en entier. On est mieux fondé à le dire possesseur du canton de Sonnois (1). Yves était frère de Sigenfroi, évêque du Mans.

<sup>(1)</sup> Le Sonnois ou Saonois, Pagus Sagonensis vel Sonnensis, petit: canton dont on a déjà parlé ci-devant, situé dans la partie septentrio-

Ce fut par le conseil d'Yves, qu'Osmond, l'an 942, sauva. des mains du roi Louis d'Outremer, le jeune Richard, duc de Normandie, que ce prince retenait prisonnier à Laon. Plusieurs modernes placent sa mort, en 980; mais il est certain qu'il vivait encore sous le règne du roi Robert, comme il paraît par une donation qu'il fit au mont Saint Michel, le 12 octobre, regnante Roberto rege (Tabul. Montis S. Michael.) Il mourut, par conséquent, au plutôt vers la fin de l'an 997. Quelques années avant sa mort, et l'an 994 au plus tard, il avait perdu une partie du Sonnois, que Hugues I, comte du Maine, lui avait enlevée. Il avait épousé GODECHILDE, dont il eut Guillaume, qui suit; Avesgaud, qui succéda, vers la fin de l'an 994, à Sigenfroi, son oncle, dans l'évêché du Mans, et, suivant Ménage (Hist. de Sablé, 1. 3, c. 17), Ives ou Ivon, seigneur de Château-Gonthier; avec deux filles, Hildeburge et Godechilde. La première épousa Aimoin de Château-du-Loir, dont elle eut Gervais, évêque du Mans, puis archevêque de Reims.

## GUILLAUME I.

997 au plutôt. GUILLAUME I, fils d'Yves, lui succéda dans la seigneurie de Bellême, à laquelle il joignit le comté du Perche. Il avait déjà rendu à Hugues Capet : de grands services contre Charles de Lorraine, son compétiteur pour la couronne de France. Il ne fut pas moins utile au roi Robert. Guillaume eut de fréquentes guerres avec Herbert Eveille-Chien, comte du Maine, dont il était le vassal pour le Sonnois. Le duc de Normandie, Richard II, dont il servait dans ses hostilités, la haine particulière contre Herbert, L'encouragea par le don qu'il lui fit du château d'Alençon et de ses dépendances. Depuis ce tems, les seigneurs de Bellême se qualifièrent le plus souvent comtes d'Alençon. On croit que le pays de Domfront lui sut aussi donné, puisqu'il sit bâtir le château de ce nom. et fonda, vers l'an 1025, dans la forêt voisine, l'abbaye de Lonlai. Il avait aussi augmenté la fondation faite par Yves, son père, d'une collégiale au château de Bellême. Malgré ces actes

nale du Maine, était auciennement une forêt où les Saxons, chassés d'Angers par les Français, sous la première race de nos rois, vinrent d'établir et bâtirent une forteresse appelée d'abord Sonne, et depuis Sogne, suivant M. de Valuis. (Notit. Gall., p. 494.) Yves ayant fonde, conjointement avec sa femme, une collégiale dans son château de Bellème, la dota des revenus de plusieurs églises situées dans la viguerie de Sonnois, in Page Cenomanico, in Vicaria Sagonansi. (Bry, comtes du Perche, p. 34.)

de piété, Guillaume n'était pas plus réglé dans ses mœus. Envieux et sanguinaire, ce caractère lui avait fait commettre de grands désordres. Touché de repentir dans ses dernières années, il fit le voyage de Rome, confessa ses péchés au pape, et lui demanda pénitence. Dans le récit que Guillaume fait luimême de sa conversion (Bry, p. 45), il nomme le pape Leon. Mais il n'y en eut pas de ce nom depuis 965, époque de la 'mort de Léon VIII, jusqu'en 1048, que Léon IX monta sur le saint siège. Peut-être dira-t-on que ce trait regarde Guillaume II, fils et successeur de Guillaume I, après Robert, son frère. Mais les personnages nommés comme vivants dans l'acte dont il s'agit, tels que le roi Robert, Richard, duc de Normandie, Avesgaud, evêque du Mans, Arnoul, archevêque de Tours, n'étaient contemporains, ni du comte Guillaume II. ni du pape Léon IX. Il y a donc une méprise ici, comme l'observe D. Mabillon, sur le nom du souverain pontife. Quel qu'il fût alors, ayant égard aux infirmités du comte Guillaume, il lui ordonna de bâtir une église sous la dépendance immédiate du saint siège, et de la doter suffisamment pour y faire avec décence le service divin. Telle est l'origine de l'église de Saint-Léonard de Bellême, qui fut d'abord une collégiale, et qui, ayant été donnée ensuite à l'abbaye de Marmoutier, devint un prieure conventuel où la piété fut long-tems florissante. Ce monastère fut, depuis, transféré à Saint-Martin du vieux Bellême.

L'an 1024, mécontent de la conduite violente et perfide de l'un de ses fils (c'est, à ce qu'on croit, l'aîné), Guillaume Je fait mettre en prison avec promesse à l'évêque de Chartres diocésain (Fulbert) de ne point le relâcher sans son consentement. C'est ce que nous apprend une lettre de ce prélat au roi Robert. (Duchêne, tom. IV, p. 185; Bouquet, tom. X, p. 474.) Du reste, nous devons avertir que la leçon de cette lettre de Fulbert, sur le point dont il s'agit, n'est pas la même dans toutes les éditions. Celles qui se trouvent dans les bibliothèques des Pères portent : Noverit tua prudentia quod Guillelmus de Bellismo ultus perfediam filii tui, conjecit eum in carcerem; ce qui donne à entendre que c'est l'un des fils du roi Robert que cette lettre désigne, au lieu que dans D. Bouquet il y a filii sui, qui fait le sens que nous avons suivi. Guillaume, l'an 1025, comme on l'a dit, fonda l'abbaye de Lonlai, Longiledum, dans le Passais. Il accompagna, l'an 1027, le duc Richard III au siège de Falaise, dont Robert, son frère, s'était emparé. Celui-ci, étant parvenu, l'année suivante, au duché, par la mort de Richard, fait sommer Guillaume de venir lui rendre hommage pour le château d'Alençon. Sur son refus, le duc vient l'assièger dans

tette place. Le comte, près de s'y voir forcé, sort pleds nus, une selle de cheval sur le dos, et vient en cette équipage demander pardon au duc, qui se laisse fléchir. (Guill. Gemmet. liv. V, c. 4.) Mais son repentir ne fut pas sincère. Bientôt, s'étant souleve de nouveau, il assembla des troupes et les envoya, sous la conduite de ses deux fils, Foulques et Robert, faire le dégât sur les terres de Normandie et du Maine. Celles du duc ne tardèrent pas à venir à leur rencontre. Foulques périt dans un combat livré près de Blavon; et Robert, après avoir été blessé dangereusement, y fut fait prisonnier. Guilhume, apprenant ce revers, en mourut de chagrin l'an 1028. Outre les deux fils qu'en vient de nommer, il eut encore de MATHILDE, sa femme, Warin ou Guerin, (Voy. les comtes du Perche); Yves, qui viendra ci-après, et Guillaume, qui le précédera.

## ROBERT T.

1028, ROBERT, fils aine de Guillaume I, devint son successeur dans la seigneurie de Béllème et le comté d'Alencon. A la mort de son père, il était prisonnier et griévement blessé comme on l'a dit; mais bientôt après, il recouvra sa liberté. Des qu'il fut guéri de sea blessures, il continua la guerre commencee par son père contre Herbert, comte du Maine, et la fit d'abord avec succès ; car, ayant assiègé le château de Bâlon, il s'en rendit maître. Mais cette conquête bientôt lui échappa par la valeur d'Herbert, qui reprit Balon l'an 1031, et y fit renfermer Reobert à la suite d'une bataille où il l'avait fait prisonnier avec plusieurs autres. Les vassaux du seigneur de Belleme sollicitèrent vainement, l'espace de deux ans, sa délivrance. Voyant le comte du Maine inflexible, ils prirent à la fin les armes sous la conduite de-Guillaume Giroye, seigneur d'Echaufour. et lui livrèrent un combat où ils le défirent. Mais cette victoire devint funeste à celui dont la liberté devait en être le prix : car les vainqueurs ayant fait pendre, malgré leur genéral, le chevalier Gauthier Sore ou de Sardene, et deux de ses fils, qu'ils avaient pris dans l'action, trois autres enfants de ce chevalier. irrités de cette barbarie, entrèrent dans la prison de Robert, dont ils avaient la garde, et lui fendirent la tête à coups de hache, l'an 1033 ou 1034. (Chron. de Norm.) Il mourut sans lignée, et l'on ignore même s'il fut marié.

## GUILLAUME II, SURNOMMÉ TALVAS.

1033 ou 1034. GUILLAUME II succèda au comte Robert, son frère, l'an 1033 ou 1034. Sa férocité lui mérita le surnom XIII.

de TALVAS ou TALVAT, qui pro duritia jure Talvatius vocabatur? dit Odéric Vital. Un comte de Ponthieu, nommé aussi Guillaume, son petit-fils, lui donne le même surnom dans une de ses chartes, rapportée par le P. H. a Jesu Maria (Samson) dans son histoire de Ponthieu, et le portait lui-même. Ce n'était donc pas un sobriquet aussi injurieux que le fait entendre le passage cité. Ducange (Glossar.) et Ménage (Dict. etym.) en donnent une explication plus vraisemblable en disant qu'il venait d'une espèce de bouclier nommé talvas, dont Guillaume se servait. On raconte de lui que, passant à Falaise, et y ayant vu le jeune Guillaume, fils naturel du duc Robert. il dit en l'envisageant: Hélas! je prévois que toi et tes descendants porterez de rudes atteintes à mon fief et à ma puissance. Un de ses premiers soins fut de travailler à venger la mort de son frère. Avec l'aide de Guillaume Giroye, seigneur d'Echaufour, il reconquit ce que les Manseaux lui avaient enlevé dans le Sonnois et le Perche; mais il paya de la plus noire ingratitude les services de Giroye. L'ayant invité à ses noces avec HADE-BURGE, sa seconde femme, fille de Raoul, vicomte de Beaumont, et veuve de Tescelin, seigneur de Monrevau, il lui fit crever les yeux, et le fit mutiler d'une manière barbare. L'histoire ne dit point ce qui le porta à commettre une action si détestable. Quoi qu'il en soit du motif, les frères de Giroye ne la laissèrent pas impunie. Ils se jetèrent sur les terres du comte, et y firent de grands dégâts. Ses sujets et son fils même, qu'il avait soulevés par d'autres atrocités, se joignirent à ses ennemis, et le chassèrent vers l'an 1048, suivant Guillaume de Jumiège. Il se retira chez Roger de Montgommeri, comte d'Hiême, à qui il donna Mabile, sa fille, en mariage, et passa le reste de ses jours auprès de son gendre. Guillaume avait épousé, en premières noces, HILDEBURGE, fille d'un chevalier nomme Arnoul, que Guillaume de Jumiège qualifie homme très-noble. Cette épouse n'ayant point voulu consentir à ses cruautés, et les condamnant même ouvertement, il la sit étrangler après avoir eu d'elle Arnoul, qui suit, et Mabile, qui viendra ci-après. Son deuxième mariage fut stérile. On ignore l'année précise de sa mort. (La Clergerie, p. 55.)

#### 'ARNOUL.

1048 ou environ. ARNOUL, fils de Guillaume II, ne jouit pas long-tems de la succession de son père après l'avoir chassé. La même année, on le trouva étranglé dans son lit. Un de ses parents, nommé Olivier, fut accusé d'avoir commis ce meuritre, qu'il alla expier à l'abbaye du Bec, où il se fit moines (Willelm. Gemmet. liv. 7.)

### YVES II.

1048. Yves ou Ives, fils de Guillaume I, et évêque de Séez depuis environ l'an 1035, succéda, dans les seigneuries de Bellême et du Sonnois dans le Maine, à son neveu Arnoul par droit héréditaire, dit Ordéric Vital (p. 469). Guillaume de Jumiège, plus ancien qu'Ordéric, atteste la même chose. Arnulfo, dit-il (p. 273), nequiter perempto, Ivo, patruus ejus. sagiensis episcopus, Belesmiae castrum, et quae ad ipeum jure pertinebant, accepit, et legitime, quandiù vixit, tenuit. Sa con+ duite, en qualité de seigneur temporel et en qualité d'évêque; fut également sage. L'an 1049, dans un voyage qu'il fit à la cour de Normandie, les fils de Guillaume Sorenge, connus par leurs crimes, s'emparcrent de la cathédrale de Séez, dont ils firent une place d'armes, et d'où ils sortaient pour exercer dans le pays toutes sortes de brigandages. Yves, à son retour, implora le secours de Hugues de Grant-Mesnil et d'autres barons, pour l'aider à chasser ces usurpateurs. Il vint à bout de les déloger de ce retranchement ; mais ce fut aux dépens de l'édifice même, qui fut réduit en cendres par le feu que l'on mit à une pile de bois qui avoisinait le clocher où ils s'étaient retirés. L'an 1053, Yves commença à rebâtir son église des aumônes qu'il avait été, recueillir dans la Pouille et jusqu'en Orient. L'an 1054 ou environ, Geoffroi Martel, comte d'Anjou, se rend maître d'Alençon et de Domfront par les intelligences qu'il avait dans ces deux places; mais le duc de Normandie ne tarda pas à les reprendre, et remit à Yves le château d'Alençon. (Duchêne, Scrip. Norm. pag. 183.) Ce prélat mourut en 1070. (Gallia Chr. tom. XI. Bouquet, tom. XI.)

#### ROGER DE MONTGOMMERI ET MABILE.

1070. ROCER, fils de Hugues, seigneur de Montgommeri en Normandie, petit-fils, par Josceline sa mère, de Seufrie, sœur de Gonnor, femme de Richard II, duc de Normandie, succéda, l'an 1070, dans les seigneuries de Bellême et d'Alençon, à l'évêque Yves, par le droit de Mabile, son épouse, nièce du prélat. Mabile était une femme méchante, artificieuse et cruelle: elle employa le poison, pour se défaire de plusieurs personnes qu'elle haissait. Hugues, seigneur de la Roche d'Igé, dont elle avail enlevé le château, la tua dans son lit, au château de Bures, dans les premiers jours de décembre 1082. (Ordéric Vital, liv. 1, page, 578.) Roger, son époux, était d'un caractère hiep.

différent; il ne se distingua que par de belles actions. Cousin de Guillaume II, duc de Normandie, par sa mère, il fut laissé par ce prince auprès de la duchesse Mathilde, son épouse, pour, l'aider de ses conseils, lorsqu'il partit pour la conquête d'Angleterre. ( Will. Gemmet. Order. Vitalis. ) Il est donc faux que ce fut lui, comme l'avancent des chroniques modernes, qui commanda l'avant-garde à la bataille d'Hastings, Guillaume ne lui tint pas moins compte de son attachement, il lui donna, l'an 1070, le comté de Shrewsburi, où il fonda une abbaye, et bâtit un château qui prit le nom de Montgommeri, qu'il communiqua au comté dont cette place devint le chef-lieu. Roger, l'an 2077, accompagna le duc de Normandie dans son expédition contre le comte d'Anjon qui assiege ait le château de la Flèche et fut médiateur de la paix qui suivit sans combat. (Ordéric Vital, liv. 4, pag. 533.) Ilemourut le a7 juillet 1094, et fut inhumé dans le monastère qu'il avait fondé. Roger, après la mort de Mabile, avait épousé APRIATION, fille de Hugues du Puiset: Il eut du promier lit, cinq file et quatre filles. Les fils sont Robert, qui suit; Hugues, comte de Shrewsburi; Roger, dit le Poitevin, comte de Lancastre et mari d'Almodis ; comtesso de la Marche; Philippe, mort au siege d'Antieche en 1098; et Arnqui, comte de Pembrock, lequel épouse Lamaçote, fille d'un roi d'Irlande Les filles de Roger et de Mabile sont Emme, abbesse d'Almemesche; Mathilde, femme de Robert, comte de Mortain; Mabile, alliee à Hugues de Châteaunouf en Thimarais; et Sibylle, femme de Robert Hamon ; baron de Thorigni et seigneur de Glocester. (On neithit, pas confordus es dernier, à l'exemple de quelques modernes, avec Robert de Kent, son gendee, en faveur duquel le roi d'Angleterre, Monri I, dont il était fils naturel, éripea la seigneurie de Glocester en comté. ) Le second mariage de Roger produisit un file nommé Evrand, Roger, du vivant de sa promière semme estit construire dans le Passais une forteresse qu'il nomme la Roche Mabile, au bas de laquelle il 68 forma une ville dont on voit ancore les portes, ainsi que les ruines de la forteresse. Co fut du temps de Roger que les seigneurs de Bellême commencèrent à relever des ducs de Normandie, en vertu du don ou de la vente que le rai.Philippe en fit à Guillaume le Conquérant. (Willelm. Gemmet. apud Bouquet, t. Xl. pag. 52.)

## ROBERT II, SURNOMME DE BELLEME

1082. ROBERT II, fils de Roger de Montgommeri et de Mabile, succéda, l'an 1082, à sa mère dans les seigneuries de Bellème et d'Alençan. Il avait été élevé dans sa jounesse auprès de Guillaume

le Conquérant, qui le fit chevalier en 1073. Robert, dans la suite, embrassa le parti de Robert Courte-Heuse, son fils, dans toutes ses révoltes. Le roi, pour l'en punir, mit des garnisons normandes dans tous ses châteaux. Mais aussitôt après la mort de Guillaume le counte Robert chassa ses troupes, et fit des excursions sur les terres de ses voisins, dont il envahit plusieurs places. Dans le même terns, il conspira avec Odon ou Eudes, évêque de Bayeux. comte de Kent, frère de Guillaume le Conquérant, et plusieurs autres seigneurs, nour élèver Robert Courte-Heuse sur le trône d'Angleterre, qui avait été donné à Guillanme, son frère puiné. Leur motif était qu'ayant des domaines en Angleterre et en Normandie, et par consequent deux maîtres qu'il était impossible de servir à la fois l'afteride leurs dissensions, il fallait nécessairement opter entré l'un ouil'autre ; que le duc de Normandie étant le plus traitable des deux, il convensit de lui donner la préférence et de faire tous leurs efforts pour réunir dans sa main le royaume d'Angleterre au duché de Normandie. D'après cette résolution, les conjurés avant passé la mer au commencement de 1088; s'emparèrent de phisieurs forteresses en Angleterre. Mais Guillaume étant survenu etrélligence avec de bonnes troupes, les assiégea successivement dans toutes les places dont ils s'étaient rendus maîtres et les en chassa. Alors voyant que le duc Bobert négligeait de venir à leur secours comme il l'avait promis, ils firent la paix avec son rival. Le seigneur de Bellème, qui s'était renferme dans Rochester, fut des presmers à se noumettre. Il le fit de si bonne grace, qu'il réussit à gagner l'estime et l'amitié du roi. Mais ; à son retour en Normandie, il fut arrêté par ordre du duc avec le prince Henri ; sur ce qu'on les accosait d'avoir fait serment de fidélité l'un et l'autre au roi d'Angleterre. C'était Odon, évêque de Bayéux, qui avait formé l'accusation. Le seigneur de Belleme fat enfermé au château de Neuilli, et Henri dans celui de Bayesa Le premier recouves, l'an 1090 . sa liberté par la médiation de son père. Mais il n'en demeara pas moins irrité contre le duc pour lui avoir enlevé, durant sa captivité, ses châteaux de Bâlon et de Saint-Célérin, malgré la longue et vigoureuse défense de Payen de Montdoubleau, chargé de la garde du premier, et l'habileté de Robert Quadret qui commandait dans le secondi Son ressentiment fut tel, que pendant plusieurs années il fit sur les terres de Normandie des excursions dont le roi d'Angleterre lui sut gré. Il s'attacha entièrement à ce prince, et le servit utilement dans ses guerres contre la France et dans ses démêlés avec le duc son frère, Celui-ci avant donné le château d'Hième à Gilbert de l'Aigle, fils d'Engenulfe, le seigneur de Bellême entreprit d'enlever cette place au nouveau possesseur, et vint dans ce dessein ea

faire le siège, la première nuit de janvier 1991, dit Ordérica Vital. Mais elle fut si bien défendue, suivant le même historien, qu'après avoir fait les plus furieux efforts, il fut obligé de se retirer. Cet échec ne servit qu'à enflammer la haine du seigneur de Bellême contre Gilbert. Ne pouvant le vaincre par la force, il le fit assassiner par treize chevaliers du Perche, comme il venait de Sainte-Scholasse pour aller à Moulins (à trois lieues de Mortagne) visiter la dame du lieu. Ordéric Vital met cet événement au jour bissextile (25 février) de l'an 1092. Robert bâtit, l'an 1097, dit le même auteur, le château de Gisors. Suger, néanmoins, attribue la construction de cette for-

teresse à un chevalier nommé Payen.

L'an 1098, Robert, ennemi d'Hélie, comte du Maine, que le roi Guillaume voulait dépouiller, engage ce monarque à venir surprendre, au mois de février, le château de Dangeul, à six lieues du Mans, dans le Sonnois. Guillaume ayant échoué dans cette entreprise, laisse, en se retirant, des troupes et de l'argent à Robert pour continuer les hostilités contre Hélie. Robert commence par fortifier les neuf places qu'il avait dans le Maine, et fait élever de nouveaux forts sur les terres des églises de Saint-Julien et de Saint-Vincent du Mans. Le comte du Maine ne lui donna pas le tems d'achever ces ouvrages. Etant venu contre lui à la tête de ses gens, il lui livra plusieurs combats dans lesquels il eut presque toujours l'avantage, et à la fin il l'obligea de prendre la fuite : mais ce triomphe fut de courte durée. Robert lui ayant dressé une embuscade comme il s'en retournait à Dangeul, le 28 avril de la même année 1098, le prit et le conduisit à Ropen, où il le présenta au roi d'Angleterre. Hugues, comte de Shrewsburi, frère de Robert, ayant été tué vers la fin de juillet suivant, en voulant s'opposer à une descende de Norvégiens en Anglererre (1), il obtint du roi ce comté, moyennant une somme de trois mille livres sterlings, qu'il lui offrit. « Ce fut un malheur pour le pays, dit Orderic > Vital. Les Anglais et les Gallois, ajoute-t-il, qui jusqu'alors » avaient regardé comme des fables le récit qu'on leur faisait de » ses funestes prouesses et s'en étaient moqués, en reconsurent » la vérité par l'expérience qu'ils firent de sa cruauté; car plus > il augmentait en puissance et en richesses, plus il était entre-» prenant pour dépouiller ses voisins. » Après la mort du roi Guillaume, arrivée le 2 août de l'an 1100, il fit hommage au

<sup>(1)</sup> Mathieu Paris et les Annales de Waverlei mettent en l'an 1100 la mort de Hugues et disent qu'il périt dans un comhat contre les Irlandais.

poi Henri, son successeur; mais il revint l'année suivante au parti de Robert Courte-Heuse, qui lui donna, pour se l'attacher, l'évêché de Séez, la seigneurie d'Argentan et la forêt de Gouffier. Etant repassé en Angleterre, l'an 1102, il fut cité à la cour du roi, qui Ini objecta, dit Ordéric Vital, quarantecinq chefs d'accusation. Robert demanda du tems pour répondre; mais, au lieu de travailler à sa justification, il se retira dans son château de Shrewsburi, où il se mit en état de défense. Le roi marcha contre lui, et le contraignit, ainsi qu'Arnoul son frère, qui l'aidait dans sa révolte, à vider l'Angleterre. après leur avoir enlevé toutes leurs places en moins d'un mois. suivant Siméon de Durham: Cependant Ordéric Vital et la chronique anglo-saxone disent que le seul château d'Arondel occupa ce prince l'espace de trois mois. De retour en Normandie, Robert fut mal accueilli du duc, à qui le roi son frère avait persuadé de le dépouiller, comme un traître, des terres qu'il possedait dans son duché. Le duc, avant l'arrivée du comte, s'était déjà mis en devoir d'exécuter ce conseil, et lui avait retiré l'évêché de Séez avec la ville d'Argentan et d'autres places que Guillaume le Roex avait ajoutées à son comté. Mais la présence du comte Robert releva tellement le courage des siens, qu'il obligea son suzerami à cesser ses hostilités, et tous les Normands, qu'il avait pour ennemis, à plier sous lui. (Voyez ci-dessus, Robert Courté-Heuse, dut de Normundie.) Ayant eu depuis une conférence avec le duction recouvra ses bonnes grâces et redevint un de ses partisans! Le duc eut même la faiblesse de lui rendre l'évêché de Séez et tout ce qu'il lui avait enlevé. Ce fut un malheur pour ceux qui rentrèrent sous sa domination, qu'on pourrait qualifier une véritable tyrannie. Serlon, évêque de Séez, et l'abbé de Saint-Màrtin de la même ville, poussés à bout par ses vexations; abandonnèrent la Normandie pour se retirer en Angleterre, où d'autres seigneurs, également opprimés par le seigneur de Bellême, affèrent aussi se réfugier, tandis que d'autres passerent au service de la France. En vain le roi d'Angleterre, sur les plaintes qui lui revenaient de toutes parts, s'efforça-t-il, par ses remontrances et ses menaces, de détacher son frère de ce dangereux favori le seigneur de Belleme, par son esprit souple et insinuant, avait tellement captive celui du duc, que rien ne fut capable de le faire revenir sur son compte. L'an 1105, effrayé des progres que le roi d'Angleterre avait faits en Normandie, il passe la mer au mois de décembre pour aller faire la paix du duc avec lui. N'ayant pu rien obtenir, il s'en revient aux fêtes de Noël, ne respirant que la vengeance: (Chr. anglo-sax.) Il commanda l'année suivante l'arrière-garde du duc Robert à la bataille de Tinchehrai: mais il s'y comporta fort mal; et, soit lâcheté, soit trahison, il causa, par sa retraite, la perte de la bataille. Voyant le duc en captive, il tâche de régnir ses forces à celles d'Hélie, comte du Maine, pour le mettre en liberté; mais, ne trouvant pas le counte disposé à le seconder, il fait sa paix avec le roi d'Angleterre, qui lui rendit Argentan, la vicomté de Falaise, et tout ce que son père avait possédé en Normandie, à condition qu'il rasecait tous les châteaux qu'il avait fortifiés. Malgré ent accommodement, le seigneur de Bellême se jeta ensuite dans le parti de la France contre l'Angleterre. L'an 1112, le roi Louis le Gros, après une bataille donnée contre Henri, députe Robert pour lui porter des propositions de paix à Bonneville, Henri, contre le droit des gens, fait arrêter l'ambassadeur le 4 novembre, et l'envoie prisonnier à Cherbourg, d'où il le fait transporter, l'appée suivante, au château de Warham, en Angleterre, Pendant sa prison, il perdit la seigneurie de Bellême, que le roi Louis le Gros, par traité fait à Gisors sur la fin de mars 1,1 13, géda au roi d'Angleterre, qui en fit don à Botron II, son gendre, comte du Perche. Mais le donataire fut phligé de prendre les armes pour se rendre maître de la capitale défendue par Aimeri de Villerei, à qui Guillaume, Talyas, fils, de Robert, de Belleme, en avait confié la garde, tandia que lui même était occupé à défendre le Ponthieu contre ceux, qui voulaient l'envahir. Rotrou fut aidé pour assier Belleme par les comtes de Blois et d'Anjou, et par divers seigneurs, de Normandie, que le roi Henri fit marcher à son secours. La ville, en trois joprs, fut forcée, le 3 de mai, sête de l'invention de Sainte-Croix. La citadelle ne laissa pas de faire encore une vigouneuse résistance. Pour l'emporter, on fut obligé, d'y jeter des matières enflammées qui la réduisirent en cendres ainsi que la ville. (Ordér, Vital, p. 841.)

L'an 1118, le roi d'Angleterre dispasa encore du comte, d'Alençon en faveus de Thibaut, comte de Blois. Celui-ci, avec l'agrément du monarque, transporta ce don à Etienne, son frère, comte de Mortain. Mais bientôt la conduite tyrannique d'Etienne, jeune homme sans expérience, souleva les Alençonnois contre lui. S'étant concertés avec Arnoul de Moutgommen, frère du comte Robert, ils appelèrent, secrètement à leur secours, par son entremise, l'aulques la Jeune, comte d'Anjou, avec promesse de le mettre en possession de leur ville. Foulques, étant parti en diligence, arrive de nuit, en l'absence d'Etienne, à Alençon, dont il trouve les portes ouvertes, et des le lendemain il commence le siège du château. Le roi d'Angleterre, à cette nouvelle, se prépare à secourir la place, et envoit devant lui le comte de Blois avec Etienne, son frère. Foulques

se défend dans la ville, fait plusieurs sorties beureuses sur les deux comtes, et les oblige à se retirer. On était alors dans le mois de décembre 1118. Ayant repris le siège de la citadelle. Foulgnes l'oblige à se rendre, après avoir coupé l'aqueduc qui lui fournissait de l'eau. Ordéric Vital, parlant des désordres qu'occasiona cette expédition, dit qu'elle fit violer à plusieurs l'observance de l'Avent. Cette conquête fut suivie d'un traité de paix conclu au mois de mai 1119. Par cet acte, le comte d'Anjou consent de remettre au roi d'Angleterre le comté d'Alencon pour en investir Guillaume, fils du comte Robert; ce qui s'exécuta dans le mois suivant. Robert était toujours en prison. Voici comme Hehri d'Huntington parle de lui dans sa lettre à son ami Wautier. « Vous avez connu, dit il, Robert » de Belleme, ce prince de Normandie, qui était, à l'égard » de ceux qu'il retenait dans ses prisons, un Pluton, une » Mégère, un Cerbère, et tout ce qu'on peut dire de plus » cruel. Il ne se souciait nullement de la rançon de ses pri-» sonniers; il aimait mieux les tourmenter et les faire mourir. » Il eut la cruauté d'arracher un jour les yeux avec ses ongles » à son felleul, en le tement sous son manteau. On con-» naît même des personnes, de l'un et de l'autre sexe, qu'il fix » empaler. Le carnage était un mets délicieux pour son âme. . On ne parlait en tous lieux que de lui, et sa barbarie était » passée en proverbe. Mais vénons à sa fin, chose que tout lec-» teur désire d'apprendre. Cet homme, qui traitait si cruelle-» ment ses prisonniers, fut pris lui-même, et passa le reste » de ses jours dans le long supplice d'une prison perpétuelle à » laquelle le roi Henri l'avait condamné. Tel fut l'oubli de ce » monarque pour ce favori qu'il avait tant aimé, que jamais il » ne daigna s'informer s'il était mort ou vivant, et qu'il ignora » même, ou feignit d'ignorer, le jour auquel il avait cessé de » vivre. » ( Spicil., tom. VIII, pag. 187.) Le portrait qu'Ordéric Vital fait du même Robert ne dément point celui-ci. Mais à ces mauvaises qualités il ajoute les bonnes, en disant que Robert était d'une taille avantageuse, d'une force extraordinaire, brave, habile dans la profession des armes, ingénieux à inventer de nouvelles machines de guerre, beau parleur et séduisant dans ses discours. Il laissa un fils, qui suit, d'Agnès DE PONTHIEU, sa femme, qui éprouva aussi les effets de sa cruauté. ( Voy. les comtes de Ponthieu. )

## GUILLAUME III.

GUILLAUME III, dit TALVAS, fils de Robert et comte de Ponthieu, du chef d'Agnès, sa mère, se mit à la tête des affaires de sa maison pendant la détention de son père. Après avoir XIII.

confié la garde de Bellême au chevalier Aimeri de Villerei, it se rendit en Ponthieu, où sa présence était nécessaire. L'an Li 19, conformément au traité conclu avec le comte d'Anjou, le roi Honri lui rendit les terres de son père , à la réserve des citadelles qu'il vetint. Mais ayant pris, l'an 1135, le parti de Geoffroi Plantagenet, comte d'Anjou, dans les broudleries de ce prince avec le monarque anglais, son beau-père, il sé vit de nouveau dépouillé de ses domaines de Normandie par ce dernier au mois de septembre, et obligé de se retirer de Mamers et à Prai, qui appartenaient à Geoffroi. Cette disgrace ne fut pas de longue durée. Henri étant mort le 1er. décembre de cette année. Geoffroi rétablit Guillaume dons la pleine jouissance du comté d'Alençon. Il n'obligea pas un ingrat. Guillaume fut un de ceux qui travaillèrent avec le plus d'ardeur et de succès à reduire sous ses lois la Normandie, qui lui était disputée par le roi Étienne de Blois, son rival. Mais les profanations et les cruautés qu'il commit dons l'évéché de Sécz attirèrent sur ses terres un intendit qui fut observé, suivant Ordénic, avec la dernière riguour,

Guillanme, l'an 1146, prit la croix pour la Terre Sainte, avec Gui, son filt, dans la grantle assemblée qui se tint le jour de Pâques à Vezelai. Mais il à est pas sûr qu'il ait accompli son vœu, comme Gui, qui mouratien chemin. Jean, son autre fils, ayant livre's l'an 1151, à Geoffroi Plantagenet le château de la Nue, de Nube, dout Robert, regent du Perche, lui avait confié la garde, le roi Louis le Jeune, frère de Robert, se met en marche avec une armée pour venger cette trahison. Henri, duc de Normandie, fils de Geoffroi, vient au-devant du monarque pour lui faire tête. On met l'affaire en négociation, et on se retire de part et d'autre. (Voy les comtes d'Anjou.) Guillaume, l'an 1166 ou 1167, céda par force ses châteaux d'Alençon et de la Roche-Mabile, au même Henri devenu roi d'Angleterre, qui ne les out pas plutôt, dit Robert du Mont, qu'il réferma les mauvaises coulumes qu'on y avait établies. Guillaume mourut le 29 juin 1171. Il avait fondé, l'an 1130, l'abbaye de Saint-André en Confern, au diocèse de Séez, près de Falaise; l'an 1138, celle de Valoire, au diocèse d'Amiens ; l'an 1145, celle de Perseigne en Sonnois ; et , l'at 1159, celle de Saint-Josse-aux-Bois. Il eut d'Helène, ou ALIX, dite aussi ELUTE, sa semme, fille d'Eudes Borel, due de Bourgogne, et veuve de Bertrand, comte de Tripôli, morte le 28 février 1191, Gui II, comte de Ponthieu; Jean, qui suit ; et deux filles : Adèle, femme de Juhel I, seigneur de Mayenne; et Hèle, mariée 18. à Guillaume III, comte de Varenne et de Surreit 29 à Patrice d'Hyroux, comte de Se

liberi. Bry de la Clergerie, d'après Robert du Mont, donne à Guillaume pour seconde femme, du vivant de la première, qu'il avait répudiée, N. comtesse de Varenne, de laquelle il eut, dit-il, deux fils: N., qui devint héritien de Patrice, comte de Salisberi, et fut tué à Poitiers en 1163, et Jean de Bellême, dit aux delles mains, évêque de Poitiers, pais archevêque de Lyon. Mais il se tromper à l'égand de ce dernier. (Voyez les somtes de Ponthieu.)

## JEAN. I.

dans la seigneurie d'Alençon. Quelques uns prétendent qu'il est le premier qui soit qualifié courte de ce nom dans des actea non contestés. L'an sepéquil se pieignit à Henri au Court-Mantel, dans sa révolté contre Henri II, son père, rei d'Angleterre. Il mourut le 24 février 1291 (2. st.), et fut enterré à Perseigne. Il devait être fort âgé pour lors, puisque nous avons vu plus haut qu'en 1151, il avait la garde du château de la Nue, qu'on n'avait pas confiée sans doute à un enfant. De BEATRIX, son épousé, fille d'Hélie d'Anjou, frère de Geoffroi Plantagenet, il laissa trois fils, Jean et Babert, qui suivent, et Guillaume, sire de la Roche-Mabile.

## JEAN II.

great in a second a second

119v. JEAN II, fils et successeur de Jean I, ne lui survécut que deux mois et demi, étant mort, le 6 mai 1191, sans enfants et peut-être sans avoir été marié.

## ROBERT III.

right ROBERT III succéda à Jean II, son frère, dans le somté d'Alençon. L'an 1203, il fut du nombre des seigneurs qui excitérent et aidèrent le roi Philippe Auguste à venger la mort d'Arthur, duc de Bretagne, égorgé par le roi Jean, son encle. Ce dernier étant venu l'assièger dans Alengon, Robert eut recours aureit de France; mais les forces de ce monarque se trouvaient alors tellement disperséet, qu'elles ne pouvaient se réunir assez tôt pour secourir la place. Le génie actif et fertile de Philippe lui suggéna un expédient pour remédier à ce contre tems. On tenait dans ces entrefaites un tournoi à bieret, dans le Gâtimais, où toute la noblesse de France et des provinces voisines était accourue pour signaler sa valeur et son adresse. Philippe s'y rendit lui-même, demanda le seçours de

ces braves champions dans la conjoncture pressante où il se trouvait, et leur marqua les plaines d'Alençon comme le champ le plus honorable où ils pussent deployer leur bravoure et leur générosité Ces semonces firent leur effet : les valeureux cheva-liers, animes "par l'honneur", se dévouèrent à punir le lache parricide; et , s'étant ratigés avec leur suite sous les ordres de Philippe, ils se mitent en marche-incontinent pour aller faire lever le siège d'Alençon. Jean l'instruit de leur apprische, prit la fuite si précipitamment; qu'il abandonna ses tentes, ses machines et son bagage à l'ennemi. L'an 1214, le comte Robert fut employé par le roî de France pour conclure une trêve à Chinon avec ce "meme roi Jeatt "Il porta ses armes, Fannée suivante, en Languedoc, contre les Albigeois. Il mourut, le 8 septembre 1217, à Morteville, près de Laval, et sut enterré à l'abbaye de Perseigne, toù l'on voic sa representation sur sa tombe. Robert eut de JEANNE DE LA GUERCHE, sa première femme, Jean, hiory 15/8/jonvier 1382; Mabaut, première femme de Thibaut VI, comte de Blois, et Hèle ou Alix, mariée, 1º. avant l'an 1205, 7 à Robert Malet, sire de Graville; 2°. avant l'an 1220, à Aimeri, vicomte de Châtelleraud. Emme, héristère de la terre de Laval, sa seconde femme, lui donna Robert, qui suit. Elle se remaria ensuite à Mathieu II de Montmorenci, connétable de France, jet tige de la branche de Montmorenci-Laval. (Voyen les sires de Lacal.) Robert avait fait un voyage à la Terre-Sainte, d'ou il rapporta des reliques qu'il déposa à d'abbaya de Persaigne ROBERT IV.

to water to story mad like it 1217. ROBERT IV, fils posthume de Robert III, fut son successeur dens le comité d'Alancon, A la mort de son père, on avait nommé des sages-femmes pour constater la grossesse de sa mère, et on llavait/confiée à leur garde pour s'assurer de l'enfant qu'elle mettrait au monde. Le jeune prince ne vécut qu'environ deux ans, etant mort vers la fin de l'an 1219. En lui finirent les anciens comtes d'Alengon, iLe poir Philippe Auguste, avant conquis la Normandie, réunit à son domaine le comté d'Alencon (à l'exception de la Roche-Mabile) par cession d'Aimeri, vicomte de Châtelleraud, et d'Alix ou Hèle, sa femme, héritière de Robert IV, son frère consanguin. M. Dunuy parle de cet acte, ainsi que Bry de la Clergerie, sans l'avoir vu, et comme doutant même de son existence. Mais il existe au tresor des chartes, dans le registre côté 31, acte 33, et dans le regueil de Colbert, vol. 3, fol. 747. Sa date est du mois de janvier 1220, c'est à dire 1221, suivant le nouveau style.

ll restait néanmoins encore un autre rejeton de la maison d'Alençon, qui avait des droits sur ce comté, C'était Marie, comtesse de Ponthieu, descendante de Guillanne Talvas en ligne directe. Mais ses domaines étant alors entre les mains du roi par la saisie qu'il en avait faite, à cause de la révolte de Simon de Danmartine, son apoux, elle n'était occupée qu'à calmer, le ressentiment, du menarque, bien loin de songer à élever quelques prétentions, contre lui. Philippe Auguste jouit dons sans contradiction, du comté d'Alençon. Mais Louis VIII, son successeur, dans le traité d'accommodement qu'il fit, l'an 1225, avec Marie, l'obligea de lui abandonner, par une clause expresse, ses droits sur ce comté. (Voyez Marie, comtesse du Ponthieu.)

## COMTES D'ALENGON ET DU PERCHE,

A . 640

## DE LA MAISON DE FRANCE.

# Charles to the pierre.

L'an 1208 (v. st.); 'au mois de mars, le roi saint Louis donna les comtés d'Alèncon et du Perche en aparage et en pairie, avec le droit d'échiquier; ou de cour souveraine (t), à Plende, son cinquierne fils. Piêrre accompagna, l'an 1270, son père au voyage d'Afriqué, et dévint, l'an 1272, par son mariage contracté avec Jeanne de Chartelon, comte de Blois, de Chartres et de Dunois, seigneur de Guise et d'Avênes. Etant allé, l'an 1281, après les Vèpres Siciliennes, au secours de Charles I, roi de Naples, son oncle, il mourut à Salerné, le 6 avril (jour du jeddi-saint) de l'an 1284 (n. st.), sans laisser de poste ité, ses deux fils, Louis et Philippe, étant morts en bas age. Les comtés d'Alencon et du Peruhe, après sa mort, revinrent à la couronne de France. Jeanne, son épouse, lui survécut jusqu'au 19 janvier 1291: (Voy: les comtes de Blois.)

CHARLES 1 DE VALOIS.

En 1268; le roi Philippe de Bel dogna ces deux gomtés,

<sup>(1)</sup> Le droit d'échiquier, jus scavearif, ne doit point être consondu avec le platt de l'épée, dont on a parlé ci-devant, et qui n'était autre chose que la haute justice, et lieu que l'échiquier était un tribunal souverain. Celui d'Alençon était comme un démembrement de l'échiquier de Normandie, que le soi Rhilippe le Bel rendit sédentaire en 1304 eu 1305.

au même titre, à Charles I de l'échiquier d'Alengon, dont le plus ancien, qui est de l'an 1302, nonfirme les privilèges des habitants de Falaise. La Clergerie (pag. 281) nous apprend qu'il en fit tenir un autre en 1410, où les hommes de la Roche-Mabile furent mainteaus dans le droit d'usage dans la forêt d'Ecouve. Bar prétend que la ville de Mortagne, y fut déclarée capitale du Perche. Ce droit d'échiquies ne fut point héréditaire dans le comié d'Alengon, et chacun des successeurs de Charles I fut obligé de prendre des lettres particulières pour l'obtenir. Ce prince termina ses jours à Nogent, le 16 décembre 1325. (Voy. les contes de Velois.)

## CHARLES II DE VALOIS.

L'an 1325, CHARLES II DE VALOIS, SUFROMMÉ LE MAGNA-NIME, second fils de Charles I, lui succeda, ou plutôt devait lui succéder, aux comtés d'Alençan et du Perohe, en vertu du partage qu'il avait fait de ses domaines, entre ses enfants, au mois de janvier 1322 (v. st.). Mais nous voyons que, par un autre partage, faiti le 3 avril 1326, Philippe de Valois, depuis roi de France, donna à ce même Charles II , son frère, le comté d'Alençon, dont il jouissait, avec les châtellenies de Moulins et de Bons-Moulins, de Mortagne et de Manues; ce qui montre, suivant la remarque de la Clergerie, qu'après la mort de Charles I de Valois il y eut du changement fait aux dispositions du partage de l'an 1322. Charles II assista, l'an 1328, au sacre du roi Philippe, son frère; et, la même année, ayant accompagné ce monarque dans la guerre de Flandre, il fut blessé dangereusement à la bataille de Cassel, gagnée par les Français, le 24 août, sur les Flamands. A son retour, il fut récompensé de sa valeur par le don que le roi lui fit de la seigneurie de Fougères et du comté de Porhoet, par lettres du mois de mars 1328 (v. st.). (Mss. de Coislin, no. 155.) Envoye, l'an 1330, contrè les Anglais en Guienne, il leur enleva plusieurs places, et fit avec cux une trêve d'un an. Il assista, l'année suivante, comme pair de France, au jugement de Ropert d'Artois; et, ce qui est remarquable, il eut dans cette »semblée la preséance sur Louis 1, duc de Bourbon, quoique celui-ci fût petit-fils du roi saint Louis. Il l'eut de même, en d'autres rencontres, et ses descendants après lui, sur ce prince et ses successeurs au duché de Bourbon, jusqu'à ce que le duc Louis II fût devenu beau-frère du roi Charles V, et oncle ma ternel de Charles VI. L'an 1333, par traité passé à Maubuisson au mois de mai, le roi Philippe de Valois ceda à Charles, pour

la part qui revenait à celui-ci dans la saccession de Louis, leur frère, les terres de Verneuil, de Château-Neuf en Thimerais, de Champrond, de Sainte-Scholasse et de Nogent-le-Rotrou. [Chamb. des Campt., regist. Don. Caroli pulchri et Philippi Vales.) Cliarles ajouta, l'an 1345, à ses domaines la terre de l'Aigle, dont le gratifia le roi, son frère, après l'avoir conisquée sur Jean de Bretagne, comte de Montfort. (Mss. de Coislin, 11º. 155.) A la bataille de Créci, donnée le 26 août 1346, Charles commanda l'avant-garde; il y périt, et fut peu regretté, parce qu'il l'avait engagée témérairement. Son corps fut rapporté à Paris et enterre aux Jacobins. Il avait épouse, l'an 1314, JEANNE, comtesse de Joigni, morte sans enfants, le 21 novembre 1336. Au mois de décembre suivant, il donna is main à Marie s'Espagne, sille de Ferdinand II, seigneur de Lara, et veuve de Charles d'Evreux, comte d'Etampes, dont il eur Charles, qui suit; Philippe, évêque de Beauvais, puis archevêque de Rouen, et enfin cardinal : Pierre et Robert. qui viendront ci après. d'eur mère finit ses jours le 19 novembre 1369, suivant le P. Fleureau, ou dinians plus tard, selou d'autres. M. Brussel a publié deux leterès du roi Philippe de Valois, sans date, par lesquelles on voit que le comme Charles. son frère: lui avait vendu héritablement tous les Juifs de ses terres . pour une somme de 20 mille livres petits tournois ; en conséquence de quoi Philippe envoya aussitôt un justicier et un sergent de par lui, pour garden, exploiter et juger ces Juiss? and the second (Now. exem. des Fiefs, pag. 604.)

## CHARLES III.

En 1346, CHARLES III, fils de Charles II, devint, après la mort de son père, comte du Perche et d'Alençon. Il était seigneur de Domfront depuis l'an 1344, par la donation que le roi Philippe de Valois, son oncle et son parrain, lui en avait faite. L'an 1361 au plutôt, et non 1359, comme le marque Sponde, il se fit dominicain au couvent de Saint-Jacques de Paris, où son père était inhumé. Le roi Charles V lui ayant fait accepter l'archevêché de Lyon, il fut sacré le 13 juillet 1365. Le rèle qu'il eut pour la juridiction temporelle de son siège causa de grands troubles. Le roi fit saisir ses revenus; et le prélat, pour se venger, jeta sur la ville de Lyon un interdit, durant lequel il mourut le 5 juillet 1375. (Gall. Christ. no., tome IV.)

En 1361, après la retraite de Charle III, Pierre et Robert, se drères, partagèment entre eux se succession.

## PIERRE II. COMTE D'ALENÇON.

Plenne II, troisième fils de Charles II, eut pour son lot le comté d'Alençon. Il fut surnommé LE Noble, et mérita ce titre par ses exploits. Il avait été, l'an 1360, un des otages donnés aux Anglais pour la délivrance du roi Jean. A son retour, il servit dans la guerre de Bretagne et dans celle que les ducs de Berri et de Bourbon firent aux Anglais en Guienne. Pierre était bon économe. Il acquit de Jean de Châtillon et de Marie de Montmorenci, par lettres du 3 fevrier 1362 (v.st.), la terre et seigneurie d'Argentan, pour la somme de six mille livres. L'an 1367, la châtellenie de Domfront, qui avait été, en divers tems, possédée séparément par des seigneurs particuliers, lut réunie en sa faveur, par lettres- patentes du 13 septembre, au comté d'Alençon. Pierre, l'an 1370, par un acte du 20 septembre, fait avec Jean du Pont-Audemer et Philip--pette de Dreux, sa femme, réunit à ses domaines, pour la somme de 1140 francs d'or, tous les droits qu'ils avaient eussent défié le connétable au dans les châtel, ville et châtel- combat. On était alors au mois lenie de Château-Neuf, en Thi- | de novembre. L'historien de du merais. Depuis cette époque, Guesclin rapporte qu'avant la dit M. du Radier, je ne trouve bataille, nos soldats se dejeuneplus d'autres seigneurs de Châ- rent de pain et de vin qu'ils teau-Neuf, que les princes de avoyent apporté avecques eux, la maison d'Alençon. L'an 1377, et prenoient les aucuns d'iceux du Pierre hérita du comté du Per- pain, et saignoyent au nom du

## ROBERT V. COMTE DU PERCHE.

ROBERT V, quatrième sils de Charles II, deviat comte du Perche et de Porhoet, par le partage fait avec Pierre, son frère. Il se distingua dans les guerres contre les Anglais et les Navarrais. Il accompagna, l'an 1364, Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, au siège de la Charité-sur-Loire, et le duc de Berri à celui de Limoges. L'an 1370, de concert avec Pierre, son frère, il vendit, par acte passé, le 21 juillet, à Paris, le comté de Porhoet à Olivier de Clisson, qui leur donna, en échange, la baronnie de Thuit, en Normandie, avec deux mille livres de rente sur les foires de Champagne. (Morice, tom. I, note 45.) Robert, la même année, suivit le connétable du Guesclin dans son expédition contre les Anglais. Ce fut lui qui, avec le maréchal de Blainville, rangea les troupes à Pontvalain, dans le Maine, à mesure qu'elles arrivaient pour surprendre les Anglais campés dans le voisinage : ceux-ci ne les altendaient pas sitôt, quoiqu'ils che par la mort de Robert, son l'saint sacrement, et après ce qu'ils

LARD, fille de Guillaume, sei - Maine et la Normandie. de Marie de Beaumont, laquelle | pr Ronan, sa femme. descendait de Jean de Brienne.

fière, décédé sans enfants. Il estoyent confessez l'un à l'aultre accompágna, l'an 1388, le rois de leurs péchicz, le usoyent en Charles VI dans son expédition lieu de communichement (comde Flandre. Pierre était frère munion.) Après dirent maint utéria de Louis II, comte d'E- oraison en dépriant à Dieu qu'il tampes, et en cette qualité, il les gardast de mort, de mahaing avait droit comme lui à la sei- (mutilation) et de prison. La gueurie de Lara, qui avait ap- bataille, qui se donna inconti-partenu à Marie d'Espagne, nent après, fut une déroute lear mère. L'an 1301, ils firent pour les Anglais, dont le chef, un traité par lequel Pierre ac- Granson, ayant été terrassé par corda l'usufruit de cette terre du Guesclin, demeura son pri-Louis, après la mort duquel sonnier. Les suites de cette ac-elle devait revenir aux comtes tion furent aussi heureuses que d'Alengon. (Mss. de Coistin, le succès en avait été brillant. nº. 155.) Pierre mourus l'an Le connétable, toujours accomsuccessivement les An-prince avait épouse, le 20 oc glais de tous les postes qu'ils tobre 1371, MARIE CHAMAIL occupaient dans l'Anjou , le gneur d'Antenaise, vicomte de comte Robert mourut en 1377. Beaumont et de la Flèche, et sans laisser d'enfants de JEANNE

roi de Jerusalem. Il laissa d'elle, outre deux fils morts dans l'enfance, Jean, qui suit; Marie, qui épousa, l'an 1389 (v. st.), Jean VII, comte d'Harcourt et d'Aumale; et Catherine, mariée. 1º à Pierre de Navarre, comte de Mortain; 2º. à Louis le Barbu, duc de Bavière-Ingolstadt, et frère de la reine Isabeau. Marie Chamaillard survécut au comte Pierre, son époux, et mourut le 18 novembre 1425. Elle eut sa sépulture à l'hôpital de Saint-Thomas d'Argentan.

## COMTES DU PERCHE ET DUCS D'ALENCON. Both the state of the finding of

## JEAN IV, ou I.

En 1404, JEAN IV, ou I, dit LE SAGE, fils aine de Pierre II, né le 9 mai 1385, au château d'Essei, comte du Perche des l'an 1396 au plus tard, réunit à ce domaine le comté-pairie d'Alençon; après la mort de son père. Il tint le parti de la maison d'Orleans contre celle de Bourgogne. Par une suite de cet engagement, il se laissa entraîner, l'an 1411, dans la ligue XIIL

formée par les ducs d'Orleans et de Bourbon, et plusieurs autres grands du royaume, pour mettre le roi d'Angleterre en possession des provinces qui lui avaient été cédées par le traité de Bretigni. Le roi Charles VI, irrité de cette perfidie, les déclara, par ses lettres du 3 octobre, coupables de rebellion et de lèsemajesté. (Ordonn. du Louv., tome X, pag. 167.) Pour compléter cette espèce de proscription, le roi permit au duc d'Anjou, qui lui était demeuré fidèle, de leur faire la guerre, lui abandonnant d'avance tout ce qu'il pourrait conquérir sur eux. Le duc, s'étant mis en marche, alla joindre, avec les troupes qu'il amenait de Paris, le connétable de Saint-Pol, pour faire ensemble les conquêtes qu'il méditait. Le comte d'Alençon, qui les observait, leur fit dresser, par ses gens, une embuscade dans un défilé où ils devaient passer. Mais le stratagême retourna sur son auteur : le duc et le connétable, qui l'avaient prévu. tombèrent sur le parti qui les attendait, le taillèrent en pièces, et obligèrent ce qui put s'échapper à se sauver en Bergi. Maîtres de la campagne par cette déroute, il prirent, non sans peine toutefois, les villes et forteresses de Château-Neuf, de Saint-Remi et de Bellême, et d'autres places appartenantes au comte d'Alençon. On était convenu, par la capitulation, que ces places demeureraient immédiatement soumises au roi : mais le duc d'Anjou les retint pour lui, en vertu du don que le roi lui en avait fait, et s'en mit en possession, après quoi il se rendit auprès du monarque, qui assiégeait Bourges, où les princes s'étaient retirés. Tandis qu'il secondait cette expédition, les Anglais, commandés par Thomas, duc de Lancastre, font une descente en Normandie, au nombre de quinze cents hommes d'armes, trois mille archers et deux mille hommes de pied. Le roi, leur maître, les envoyait au secours du duc de Berri, chef de la ligue. Après avoir pillé le Cotentin, ils entrent dans le comté d'Alençon, et reprennent toutes les places dont le duc d'Anjou s'était emparé. De la ils passent dans l'Anjou et la Touraine, où ils rendent au duc, avec usure, tout le mal qu'il avait fait au comte d'Alençon. Les progrès de l'Anglais accélérèrent le traité de Bourges, qui rompit celui que les princes avaient fait avec l'ennemi de la nation. (Le Laboureur, Hist. de Charles VI, tome 11, pag. 818.) L'an 1413, le 5 septembre, ils obtinrent des lettres-patentes qui révoquaient celles du 3 octobre 1411. (Ordon. ibid.) Le roi Charles VI, l'an 1414 (v. st.), érigea le comté d'Alençon, par lettres du 1er janvier, en duchépairie, pour terminer le dissérent que Jean avait avec le duc de Bourbon, qui prétendait, en sa qualité de duc, avoir la préséance sur lui, quoique plus éloigné de la branche royale. Ce furent ces deux princes qui, l'an 1415, déterminèrent,

tontre l'avis des autres chess de l'armée française, la Auneste bataille d'Azincourt, que le roi d'Angleterre ne cherchait qu'à éviter en offrant les conditions les plus avantageuses. Nous la perdimes le 25 octobre, et le due Jean y périt, après avoir tué de sa main le duc d'Yorck, et abattu d'un coup de sabre la couronne que le roi d'Angleterre portait sur son casque. MARIE, fille de Jean le Vaillant, duc de Bretagne, qu'il avait épousée par contrat du 26 juin 1396, morte le 18 décembre 1446; lui donna, entr'autres enfants, Jean, qui suit. Jean le Sage était bien fait, magnifique et plein de valeur.

## JEAN V, or II.

En 1415, JEAN V, ou II, surnommé LE BEAU, né au château d'Argentan, un samedi 2 mars 1409 (et non pas 1411, comme le marque la Clergerie), devint le successeur de Jean le Sage, son père, sous la tutelle de Marie de Bretagne, sa mère. L'an 1417, le général Talbot lui enleva Domfront, au mois de septembre, après environ six mois de siége. Il demeura prisonnier des Anglais, le 17 août 1424, à la bataille de Verneuil, où il fit ses premières armes, et fut transporté au Crotoi. Le duc de Bedford lui ayant proposé de faire serment de fidelité au roi d'Angleterre, il rejeta cette proposition, ce qui fit prolonger sa captivité: elle dura près de trois ans, pendant lesquels le duc de Bedford prit le titre de duc d'Alençon et perçut les revenus du duché. Pour obtenir sa liberte, il en côûta la somme de deux cent mille écus au duc Jean. (Chron. manuscrite des ducs d'Alençon. ) Cette énorme rançon l'obligea de mettre en vente, pour la rassembler, ses plus beaux domaines, entrautres sa baronnie de Fougères, que le duc de Bretagne; profitant de l'occasion, acquit à vil prix; encore en différa-t-il le paiement au point de mettre à bout la patience du duc d'Alençon. Celui-ci, en effet, après avoir inutilement sollicité son remboursement, prit le parti d'enlever le chanceller de Bretagne. La guerre fut alors déclarée entre les deux princes. Le duc de Bretagne vint avec une armée faire le siège de Pouance. Pour lui faire face, le duc d'Alençon implora la protection du roi, dont il obtint du secours par la faveur de la Trémoille. Le duc de Bretagne fut assisté, de son côté, par le connétable de Richemont, son frère, qui vint le joindre au siège. La duchesse d'Alengon s'était renfermée dans le place avec sa famille. La vigoureuse défense qu'elle fit donna lieu au connétable de craindre que le duc n'appelât l'anglais à son aide. Pour prévenir le coup, il se rendit médiateur, et termina par l'expédient le plus simple, une querelle qui n'était pas à l'hon-

neur de son frère. Le duc d'Alençon eut, en 1429, le commandement général des troupes, à la place de ce même connétable, qui était tombé dans la disgrâce. Peu de tems après, il fut présent à l'entretien secret que le roi Charles VII eut avec la célèbre pucelle Jeanne d'Arc., lorsqu'elle se présenta pour la première fois à ce monarque. Il fut accompagné de cette héroine, qui ne l'appelait que le beau duc, au siège de Jazgeau, on Gergeau, dont il se rendit maître après un rude assaut; il sit ensuite, avec elle, le siège de Baugenci, qui sut également heureux; ils battirent ensemble les Anglais, le 18 juin, l Patai, où Talbot, leur général, sut pris par Xaintrailles et amene an roi. La pucelle et le duc, au mois suivant, conduisirent Charles VII à Reims, où le duc, assistant à son sacre, représenta l'un des douze pairs. L'an 1440 fut le terme de la haute faveur dont jouissait le comte d'Alençon. Cette année, le roi lui ôta la lieutenance-générale de ses: armées. Il méritait cette disgrâce pour avoir excité le dauphin Louis à la révolte, et l'avoir examené du château de Loches à Niort. Mais, étant rentré en grâce quelque terns après, il reprit le service et donns de nouvelles preuves de valeur, de zèle pour la patrie, et de fidélité envers le roi. Elles ne purent cependant jamais le retablir dans la parfaite intimité de Charles VII, dont il était déchu. L'an 1449, il recouvra la ville d'Alençon par la bonne volonté des principaux habitants, qui lui ouvrirent pendant la nuit une des portes. La ville et le château de Verneuil lui furent ensuite livrés par l'industrie d'un menuisier, nomme Bertin, à l'exception de la grosse tour, appelée la tour grise. Elle soutint un siège et ne se rendit qu'au bout d'un m (Chron. manuscrite des ducs d'Alençon.) Le duc Jean n'attendit pas ce terme pour aller faire le siège de Bellême, où commandait un anglais, nommé Matagot. Il y a, dit la Clergene, à Bellème et és environs plusieurs choses qui retiennent ce nom de Matagot, et est demeuré, jusqu'à présent, en la bouche des pelits enfants. Les ennemis firent de vains efforts pour secourir la place: elle fut obligée de se rendre le 20 décembre de la même année 1449. Le siège de Caen ayant été commencé le 5 juin 1450, le duc d'Alençon s'y rendit et signala sa valeur dans cette: expédition, sous les yeux du roi, qui animait les assiégeants par sa présence. La place fut rendue par composition le premier juillet suivant; et celle de Falaise, assiégée ensuite par les mêmes généraux, subit un pareil sort le 21 du même mois. Celle-ci fit une capitulation honorable, dont une des conditions fut la délivrance du général Talbot, à qui le roi d'Angleterre avait donné cette ville en propre. Le duc d'Alençon, deux jours après, accompagna Charles de Culant, grand-maître de l'hôtel, au

siège de Domfront, qu'ils firent rentrer sous les lois de la France, le 22 août suivant. Pour trancher court, il n'y eut presque aucune expédition en Normandie et dans les pays voisins, pour en chasser les Anglais, où le duc d'Alencon n'ait eu part. Ce prince, après tant de services rendus à l'état, de crut autorisé à demander au roi des dédommagements pour les pertes qu'il avait essayées. On lui donna des espérances dont il attendit long-tems l'effet. Enfin, voyant qu'on lui manquait de parole, il se détermina, par le conseil de son perfide confesseur, à rappeler les Anglais en Normandie. (La Clergerie.) Charles VII, instruit de ses intelligences avec le roi d'Angleterre, le fit arrêter, l'an 4456, et conduire à Melun, où le connétable Artur de Richemont : fat charge d'alter l'interroger. Mais quand il woulut procéder à cet interrogatoire, le duc fit cette réponse hardie, qu'il dirait son fait au roi et non à d'antres. Quoique le connétable (depuis duc de Bretagne) set prince du sang, puisqu'il était de la maison de Dreux, le dac d'Alençon pensa qu'un prince du sang ne devait répondre qu'au chef de sa maison. On le conduisit au roi lui-même, qui le questionna, mais qui, n'ayant point été satisfait de ses réponses, assembla un conseil des pairs pour le juger. L'affaire traîna en longueur l'espace d'environ deux ans. Enfin, par arrêt rendu à Vendôme, le mardi 10 octobre 1458, par la cour des pairs, le roi séant, le duc d'Alencon fut condamné à mort. Le monarque commua sa peine en une prison perpetuelle, d'où il fut tire par Louis XI, qui un accorda des lettres d'abolition, datées du 14 octobre 1461. Le duc seun reconnut mal cette grâce. Il se joignit aux princes mécontents, et fut un des chess de la guerre du bien public. Il reprit ses intelligences avec les Anglais, fit un traité avec le duc de Bourgogne, fabriqua de la fausse monnaie, commit divers meurtres, et, par toutes ces actions indignes de sa naissance, força le roi de s'assurér de sa personne une seconde fois. Il fut pris et arrêté le 8 mai 1472, et condamné à mort de nouveau le 14 juillet (et non le 18) 1474. Le roi voulut bien encore lui faire grace de la vie : il fat remis dans la prison de Loches, où il avait été la première fois; de là transéré à la tour du Louvre, d'où étant sorti l'an 1476, il mourut peu de tems après, laissant de MARIE, fille de Jean IV, comte d'Armagnac, sa seconde femme, qu'il avait épousée l'an 1451 (décédée le 24 juillet 1473, en odeur 'de sainteté), René, qui suit, et Catherine, semme de Gui XV, comte de Laval. Le duc Jean avait épousé en premières noces, l'an 1424, à Blois, JEANNE, fille de Charles, duc d'Orléans, (morte le 19 mai 1482), de laquelle il ne laissa point d'enfants.

RENÉ.

En 1476, Resté, fils de Jean le Beau, appelé comte da Perche et vicomte de Beaumont-au-Maine, du vivant de son père, lui succéda aurhiché d'Alongon, par la clémence du roi. sous les enseignes daquel il avait combattu à la guerre du bien public, et qu'il avait ensuite accompagné à l'entrevue qu'il eut avec le duc de Bonngéena, à Péronne, puis l'avait suivi au siège de Liège A cette grâce.; Louis XI ajouta d'autres faveurs, qui excitèrent la jalousie des grands. La vie dissolue que René menait, et sur laquelle ses domestiques encherissaient, servit de matière à ses conemis pour le moifcir auprès du roi, qui commençait déjà:à se refroidir à son égard. Les soupens qu'on eut noin de jeter en même tems sur sa'fidélité, dans l'esprit (ombrageux de Louis, determinèrent ce monarque à sévir contre ·lui. Par son ordre, les gens du duc surent arrêtés, comme ebupables de rapt et de viol , jusque dans sarpropre maison. On supprima ses pensions, et les terres qu'on avait promis de lui restituer, furent données à d'autres. Renée: graignant pour sa spropre personne, se laissa persudder par de, faux amis d'aller se réfugier auprès du duc de Bretagne. Il était en route pour a'y rendre, l'an 1481; lorsqu'il fut arrêté, près de la Roche-Talbot, par Jean de Daillon, seigneur de Lude, qui le conduisit à la Flèche, puis à Chinon, où il fut enferme dans une cage de fer d'un pas et demi de long; c'était là qu'on lui donnait là manger à travers les barreaux, au bout d'une fourche, sans A'en tirer qu'une fois en huit jours, pour donner de l'air à la cage. Après'y être resté douze semaines, il fut transferé à Vincennes, pour être jugé par une commission que le roi nomma. René demanda d'être jugé par la cour des pairs, suivant le pri--vilége de sa naissance et de son rang. Mais il en était exclus par les lettres d'abolition accordées au duc Jean, son père ; lettres où de roi, comprenant aussi le fila; quoiqu'innocent alors, les faisait renoncer l'un et l'autre au privilége de la pairie, s'il arrivait qu'ils retombassent dans le crime de félonie. Tout ce que René put obtenir, fut d'être jugé par le parlement, mais sans l'adjonction des pairs. L'arrêt de cette compagnie, rendu le 22 mars 1482 (n. st.), condamna, par politique, le duc René a implorer la clémence du monarque, et à recevoir garnison royale dans ses châteaux. Le roi Charles VIII, ayant depuis reconnu son innocence à plusieurs égards, l'admit parmi les princes du sang à son sacre, où il représenta le duc de Normandie. Mais il lui donna ensuite un témoignage plus authentique de son affection, en le rétablissant dans tous ses droits, par ses lettres,

patentes du mois de mai 1487. René vécutopais ible depuis ce tems, et mourut, le premier novembre 1492, laissant de MARGUERITE DE LORRAINE, fille de Ferri II, comte de Vaudemont, qu'il avait épousée le 14 mai 1488, Charles, qui suit, et deux filles; Françoise, mariée, 1°., en 1505, à François II, duc de Longueville; 2°., le 18 mai 1513, à Charles de Bourbon, duc de Vendôme; et Anne, qui épousa, le 31 août 1508, Guillaume Paléologue VI, marquis de Montferrat. La duchesse Marguerite, après la moit de son épour, se fit religieuse au monastère de Sainte-Claire d'Argentan, où elle mourut le premier novembre 1521.

## CHARLES IV.

En 1492, CHARLES IV, né le 2 septembre 1489, succéda à René,. son père, dans le duché d'Alençon, n'étant âgé que de trois ans... Ce ne fut pas la seule succession qui lui échut. Il hérita, l'an 1497. de Charles d'Armagnac:, les comtés d'Armagnac et de Rouergue. Dès qu'il fut en état de porter les armes, il suivit ce parti... Il accompagna, l'an. 1507, le roi Louis XII dans son expédition contre les Génois, et combattit, l'an 1500, à la journée.d'Agnadel, en Milanez. Il avait été fiancé, lorsqu'il fut parvenu à l'âge de puberté, avec Suzanne, fille unique et héritière de Pierre II, duc de Bourbon. Mais la duchesse Anne de France. mère de la princesse, rompit cette alliance, pour faire épouser. à sa fille Charles III, comte de Montpensier, plus connu sous le nom de connétable de Bourbon. Il lui en coûta cent mille livres pour raison du dédit, qu'elle paya volontiers au duc d'Alençon. C'était un dédommagement bien peu proportionné à la perte que ce prince faisait de la main de la plus riche héritière de l'Europe, après les têtes couronnées. Mais il devint complet ensuite, ce dédommagement, par le mariage qu'il contracta, le 3 octobre 1509, avec MARGUERITE DE VALOIS, princesse accomplie, qu'on décora du titre de dixième muse. François I, frère de Marguerite, étant monté sur le trône en. 1515, débuta par reconnaître le duc d'Alençon, son beau-frère. pour le premier prince du sang. Une autre faveur, ou pour mieux dire une justice qu'il lui accorda la même année, ce fut. la délivrance des biens de la maison d'Armagnac, qui avaient été légués au duc René, son père, en 1484, par Charles, dernier comte d'Armagnac. (Invent. de Galand, fol. 302.) Il s'en fallait beaucoup que la figure et les talents du duc Charles répondissent au mérite de son épouse: aussi n'eut-elle jamais pour bui que du mépris. Il se comporta, néanmoins, avec beaucoup de valeur à la bataille de Marignan. Le roi, deux ans après, par

lettres-patentes du 11 octobre 1517, le gratifia du duché de Berri. L'an 1521, il commanda l'avant-garde de l'armée, que le roi menait dans les Pays-Bas, pour livrer bataille à l'empereur, campé sous Valenciennes. Le connétable de Bourbon, qui était dans l'armée et à qui se commandement appartenait en vertu de sa charge, souffrit impatiemment ce passe-droit. Mais la retraite précipitée de l'empereur prévint la bataille qui

n'eut point lieu.

- Le duc Charles, ayant passé les monts, l'an 1525, avec le roi, pour la quatrième fois, eut encore la conduite de l'avantgarde, le 24 février, à la funeste journée de Pavie, où il commanda l'aile gauche de notre armée. Il n'y fit pas preuve de valeur. Voyant la défaite de l'aile droité, le désordre du corps de bataille, et le roi prisonnier, la tête lui tourna, il ne songea plus qu'à mettre sa personne en sûreté; et, sans écouter la Roche-du-Maine, son lieutenant, qui voulait le retenir, il courut, à bride abattue, jusqu'en France. Mais lorsqu'il y sut rentré, sentant toutes les conséquences de la faute qu'il avait commise, il en mourut de regret, à Lyon, le mardi-saint, 21 d'avril, sans laisser de postérité. MM. de Sainte-Marthe ( Hist. généal. de la M. de France, tom. I, p. 977) disent qu'il fut enterré avec pompe dans l'église de Saint-Just de Lyon. Mais il est certain que son corps fut transporté à Alençon, et inhumé dans le caveau des ducs, la veille de l'Ascension de la même année. La duchesse Marguerite, qui lui survécut vingtquatre ans (morte le 21 décembre 1549), fut employée, la même année, pour aller traiter en Espagne de la délivrance du roi, son frère. Elle ne réussit pas à la vérité dans sa négociation; mais sa présence fut un grand sujet de consolation pour le roi, malade, alors, de l'ennui que lui causait la durée de sa captivité. Ce monarque, en la quittant, lui remit un acte signé de sa main, par lequel il permettait au dauphin de prendre la couronne. Que cela fût sérieux ou non, Charles-Quint en fut si ébranlé, qu'il renoua la négociation après le départ de la duchesse. A son retour, Marguerite se remaria, dans le mois de janvier 1526 (v. st.) avec Henri II, roi de Navarre. Cependant, après la mort de Charles, les officiers du roi François I, saisirent le duché d'Alençon, le comté du Perche, et les autres terres de sa succession, prétendant que le tout était réuni de droit à la couronne, par défaut d'hoirs mâles. Charles de Bourbon, dus de Vendôme, et le marquis de Montferrat, beauxfrères de Charles, formèrent leur complainte et leur opposition à cette saisie, soutenant de leur chef, que les duché d'Alençon et comté du Perche n'avaient point été tenus en apanage, mais en pleine propriété. Cette contestation, long-tems discutee,

selon les formes ordinaires, fut enfin terminée par notre roi firmi II, an moyen de la cession qu'il fit d'autres terres aux héritiers. Mais pendant cette discussion, Marguerite et le roi de Navarre, son époux, jouirent, malgré la saisie, du comté du Perche, et ce ne fut qu'après leur mort, que le tout se trouva réuni de droit et de fait à la couronne. (Voy. Charles II, comte d'Armagnac.)

Le roi Charles IX téda les duché d'Alençon et comté du Perche à la reine Catherine de Médicis, sa mère, soit par assignat de dot et de douaire, soit par bienfait. Elle jouit de

ces domaines jusqu'en 1566, qu'elle les remit au roi.

L'an 1566, le roi Charles IX donna le duché d'Alencon à Phançois, son frère, par lettres du & février. François était ne le 18 mars 1554, et avait reçu au baptême le nom d'Hercule. qu'il changea depuis à la confirmation en celui de François. Il ent la petite vérole fort jeune et en demeura entièrement gâte. Dès son enfance, il montre pour Henri, duc d'Aniou. son autre frère, une grande antipathie que l'age n'affaiblit point. Ces deux princes furent envoyés, l'an 1573, au siège de la Rochette. L'année suivante, le duc d'Alencon, par légéreté d'esprit et dans la vue de monter sur le trone après la mort du roi Charles, se déclara le chef du parti qu'on nommait des Mécontents et des Politiques. La reine-mère le fit arrêter avec le roi de Navarre; mais Henri III les remit en liberté à son avénement à la couronne. Cet acte de générosité ne réconcilia pas le duc avec son frère. Peu de tems après, on découvrit une conjuration, où il était entré, contre la personne de ce monarque. Henri voulut bien admettre ses excuses, et no le rendit pae plus reconnaissant. Le refus qu'on îni fit de la lieutenance-générale du noyaume le jeta de nouveau ilans le parti des mécontents. Le 15 septembre de la même année, il s'échappa de la cour, et se rendit en Bourbonnais, pour se mettre à la tête des Reîtres, que le palatin Jean Casimir avait amonés en France. Il y fot joint, le 11 mars suivant, par le roi de Navarre, avec lequel il concerta les opérations de la campagne. L'armée de ces deux princes était forte de trente mille hommes, bien aguerris, dont le noi de Navarre céda le commandement au duc d'Alencon. Toutefois avec de si grandes forces il ne tut rien entrepris de grand : car les menveilleuses adresses de la reine, que les Huguenois appelaient des enchantements, les desseins bizarres et changeants du duc d'Alencon, et les hourasques ordinaires des Restres, les arrêtaient à chaque pas (Mézerai.) Enfin la reine avant été trouver, l'année suivante (1576), à l'abbaye de Beaulieu, près de Loches, le duc d'Alençon, elle Ant à bout de le ramener, en lui assurant, par un traité XIII.

signé le 10 mai, les duchés d'Anjou et de Berri, pour supplés ment d'apanage. Depuis ce tems, il ne fut plus appelé que le duc d'Anjou. Dans la même année, François obtint la lieute. nance-générale des armées du roi. Il commanda en cette qualité, l'an 1577, au siège de la Charité-sur-Loire et à celui d'Issoire en Auvergne : ces deux places étaient défendues par les Calvinistes. L'an 1578, appelé par les confédéres des Pays-Bas, il les prit sous sa protection, et promit de leur porter du secours. Mais le roi, son frère, jaloux de son avancement, et craignant de se compromettre avec l'Espagne, le fit arrêler dans le Louvre comme il se disposait à partir, Le duc d'Anjon trouva moyen de tromper ses gardes. Aide par son favori. Bussi-d'Amboise, il descend par la fenêtre de sa chambre avec une corde de soie, se sauve à Angers, et de là passe à Mons, en Hainaut, où il conclut son traité avec les confédérés, Sa première expédition dans les Pays-Bas, fut le siège de Binche, dont il se rendit maître le 6 septembre. Maubeuge lui ouvrit ses portes ; mais l'insolence de ses gens lui fit fermer celles de Landrecies et du Quesnoi. Piqué de cet affront, il reprend la route de France, et se retire en Anjou. Ayant fait sa paix, l'an 1579, avec le roi, son frère, il reparaît à la cour au mois de mai. Il en part au mois de juillet suivant pour se rendre à la cour de Londres, dans l'espérance d'épouser la reine Elisabeth. Cette princesse feint de répondre à ses vœux. et lui fait tout l'accueil qu'il pouvait désirer. Le mariage est remis à un autre tems. Le duc, de retour en France, renoue ses liaisons avec les confédérés des Pays-Bas. S'étant rendu. l'an 1581, sur les lieux, à la tête de quatre mille chevaux et de dix mille hommes de pied, il délivre Cambrai assiègé par le duc de Parme, et y fait son entrée le 18 août; il chasse ensuite les ennemis de l'Ecluse et d'Arleux, et oblige Cateau-Cambresis de se rendre à discrétion. Le 23 novembre suivant. il met à la voile pour l'Angleterre; la reine vient au-devant de lui jusqu'à Cantorberi, et, le 29 du même mois, ils font leur entrée à Londres dans un même carrosse. Mais après deux mois de séjour, voyant qu'Elisabeth le jouait, et ne voulait point conclure son mariage, il se retire de Londres, le 3 février 1582, et retourne dans les Pays-Bas, où il est couronné duc de Brabant à Anvers, le 19 février, et comte de Flandre à Gand, le 15 juillet. S'étant brouillé, l'année suivante, 1583, avec le prince d'Orange, il veut surprendre Angers, où ce prince avait plus d'autorité que lui. Cette entreprise eut une issue funeste pour le duc et pour ceux qui l'accompagnaient. Les habitants d'Anvers prirent les armes; il en coûta la vie à plus de deux cent cinquante gentilshommes français, et à plus

de douze cents soldats. Le duc fut obligé de se sauver à Dendermonde, d'où, après quelque séjour, il revint en France. il y prenait de nouvelles mesures pour rentrer dans les Pays-Bas, lorsqu'une facheuse maladie arrêta ses desseins. Après avoir langui près de deux mois à Château-Thierri, il y mourut de phthisie, le 10 juin 1584, âgé de vingt-neuf ans deux mois vingt-deux jours. Son corps fut porté à Saint-Denis, et son cœur aux Célestins de Paris. Le duc François, mal fait de corps. et d'esprit, ruina ses affaires et troubla celles du royaume par son inconstance, son inquiétude et son indiscrétion. Il ne manquait pas au reste de valeur, et cette vertu, avec de la prudence, aurait servi utilement son ambition. Ce prince n'ayant point laissé de lignage, le duché d'Alençon fut de nouveau réuni au domaine. Il fut depuis compris dans l'apanage de Gaston, duc d'Orléans, deuxième fils de Henri IV. Il passsa, l'an 1660, à Isabelle, sa seconde fille, mariée, le 15 mai 1667, à Joseph de Lorraine, duc de Guise, mort sans lignée le 30 juillet 1671. La ville d'Alençon n'oubliera. jamais les exemples de vertu que cette princesse lui donna. Bi les abondantes aumônes que sa charité lui fit verser dans le sein des indigents. Elle mourut à Versailles, pleine de bonnes. œuvres, le 17 mars 1696, et fut inhumée aux Carmélites du taubourg Saint-Jacques, à Paris. Le duché d'Alencon, après. la mort de cette princesse, fut donné à Charles de France, fils de Louis, dauphin, et de Marie-Christine-Victoire de Bavière, né le 31 août 1686, et mort le 4 mai 1714. Il fait partie aujourd'hui de l'apanage de monsieur, frère du roi Louis XVI. (1785.)

## CHRONOLOGIE HISTORIQUE

DES

#### COMTES DU PERCHE.

Lie Perche, anciennement habité par les Auterci Consmani, est une petite province, longue de dauxe lieues sur treixe de largeur, située entre le Vendomois, le Dunois, le Maine et la Normandie. Des le tems de Grégoire de Fours, il portait le nom de Pagus Pertensis ou Perticensis. Il était alors entièrement couvert de bois, dont il reste une portion assez considérable, nommée la forêt du Perche, Saltus Pertioensis, qui forme une étendue d'environ quatre mille arpens. Le n'est pas la seule néanmoins qui subsiste dans le Perche : on y en compte encore deux autres, celle de Belleme et celle de Reno, où est la Chartreuse de Val-Dieu. Le Perche, à mesure qu'il a été défriché, s'est trouvé partagé en divers cantons. Le principal est celui d'Hiême ou d'Exme, Pagus Oximensis, compris avec le Bellemois et le Corbonnois dans le diocèse de Séez, dont les évêques ont été quelquefois appelés Episcopi Oximenses, à cause de la résidence qu'ils faisaient au chef-lieu de ce canton, nommé Oximum. Le Sonnois, faisant partie du diocèse du Mans, et le Thimerais, appartenant au diocèse de Chartres, sont deux autres cantons du Perche, sans parler du Perche-Gouet, dont nous aurons occasion de faire mention plus bas. Le Perche a eu ses comtes particuliers, dont le plus ancien que l'on connaisse est AGOMBERT ou ALBERT, qui vivait sous le règne de Louis le Débonnaire. Les seigneurs de Bellême possédèrent depuis une partie du Perche, avec Alençon et ses

dépendances, que rensermait l'évêché de Séez. Il est à remarquer que le Bellemois, dont la capitale, nommée en latin Bellismus ou Bellismum, située aujourd'hui sur une espèce de rocher, était originairement à un quart de lieue plus loin, dans la plaine où l'on voit encore l'ancien Bellème, ne fut point cédé à Rollon par le roi Charles le Simple, et resta uni au domaine de la couronne de France. On en a la preuve, dit I). Boudier, dans une charte du roi Philippe I, donnée en saveur de l'église de Sain-Léonard de Bellème, où Robert de Bellème est nommé comme vassal du roi.

#### GUILLAUME I.

997. GUILLAUME, fils d'Yves de Bellème, comte d'Anjou, devint la tige des comtes du Perche. Il mourut en 1028, laissant trois fils, entr'autres Warin ou Guérin, qui suit. (Voyes Guillaume 1, comte d'Anjou.)

#### WARIN OU GUÉRIN.

WARIN ou GUERIN, seigneur de Domfront, fils de Guillaume I, seigneur de Bellème, et comte d'Alençon, est appelé
Bétard dans un acte de l'abbaye de Marmoutier. Cependant il
ronsentit, comme le second des fils de Guillaume, en 1025, à
la fondation de l'abbaye de Lonlai. Warin avait épousé MéIISENDE ou MATHILDE, sœur, à ce qu'il paraît, de Hugues,
erchévêque de Tours, du chef de laquelle il fut vicomte de
Chitraudun. Il prenait aussi les titres de seigneur de Domfront,
de Nogent et de Mortagne. Warin mourut avant son père, vera
l'en 1026. Guillaume de Jumiège, qui le représente comme un
méchant homme, dit qu'il fut étouffé par le diable, pour avoir
tué en trahison un brave chevalier, nommé Gonthier de Bellème, qui avait été de ses amis intimes. Il laissa de son,
mariège un fils, qui suit. (Bouquet, t. X, p. 191.)

#### GEOFFROI I.

1026. GEOFFROI, fils de Warin et de Mélisende, ne prenait dans ses actes que le titre de vicomte de Châteaudun; mais il est certain qu'il possédait au moins une partie du Perche, comme on le voit par la fondation qu'il fit en 1031 ou 1032 (la première année du règne de Henri I) du monastère de Samt-Denis à Mogent, surnommé depuis le Rotrou. Dans la charte de cet établissement, il a la modestie de se dire également illustre par sa haute noblesse et par les grandes richesses

dont il jouissait. Ego... tam nobilitate superbi sanguinis quam oiribus mundanarum opum famosissimus. (Bry de la Clergerie, p. 141.) S'il faut en croire Hugues de Cléers, et l'auteur de l'origine des comtes d'Anjou, Geoffroi s'étant concerté avec David, comte du Maine, tous deux refusèrent de reconnaître Robert pour roi de France, protestant qu'ils ne se soumettraient jamais à un prince de la race des Bourguignons. Robert, ajoutent ces écrivains, dompta cette arrogance, en se rendant maître, par force, du château de Mortagne, avec le secours de Geoffroi Grisegonelle, comte d'Anjou. Mais 1°. David ne fut point comte du Maine; 2°. Geoffroi Grisegonelle n'a jamais vu Robert sur le trône, étant mort l'an 987. Ce qui est plus certain, ce sont les démêlés que Geoffroi du Perche eut avec Fulbert, évêque de Chartres, pour les vexations qu'il exerçait sur les terres de son église. L'excommunication lancée contre lui par le prélat, ne l'effraya point. Fulbert écrivit différentes lettres au roi Robert, à la reine Constance, au jeune roi Henri, leur fils, au duc de Normandie et au comte de Chartres, suzerain de Geoffroi, pour les engager à réprimer par la force ces entreprises. Dans ses lettres au roi, il se plaint de ce que Geoffroi a non-seulement rétabli sur les terres de son église le château de Gallardon, que sa majesté l'avait obligé de détruire, mais qu'à l'autre extrémité de son diocèse il a bâti à neuf celui d'Illiers; ce qui tient en échec, dit-il, l'église de Chartres au levant et au couchant. Fulbert avait tellement à cœur cette affaire, qu'il menaçait de faire cesser le service divin dans tout son diocèse, si on ne lui rendait pas justice: mais il paraît que ce prélat et Geoffroi s'étaient réconciliés dès l'an 1028. Geoffroi, néanmoins, eut dans la suite d'autres querelles avec les Chartrains, qui, l'ayant surpris vers l'an 1040, comme il sortait de la cathédrale, le poignardèrent au milieu de ses chevaliers qui l'environnaient en grand nombre, suorum militum longo ordine circumdatum, comme porte une charte manuscrite de son successeur. ( Arch. de Cluni.) De sa femme HELVISE, il eut deux fils, Hugues, mort avant lui, et Rotrou, qui suit.

#### ROTROU I.

1040 ou environ. Rotrou I, fils de Geoffroi, lui succéda fort jeune, et prit les titres de vicomte de Châteaudun et de comte de Mortagne. Albéric de Trois-Fontaines lui donne celui de comte du Perche. Rotrou voulut venger la mort de son père sur l'évêque et les habitants de Chartres. Le prélat repoussa ces attaques par une excommunication qui produisit dans le corps du compable, dit Ordéric Vital, une surdité pareille à celle de son ame; double maladie, ajoute-t-il, qu'il porta jusqu'à la fin de ses jours. Vers 1078, le roi Guillaume l'engagea dans ses intérêts contre Robert, son fils, qui s'était révolté. Rotrou suivit le père au siége du château de Remalard, défendu par les partisants de Robert. On ignore l'année précise de la mort de Rotrou. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il vivait encore en 1079. En voici la preuve. Geoffroi, son père, ayant commencé, avec la permission d'Eudes II, comte de Blois (mort l'an 1037), la fondation du prieure de Saint-Denis de Nogent, que la mort ne lui permit pas d'achever, il se fit un devoir d'y mettre la dernière main ; et après y avoir mis des religieux tirés de Saint-Père de Chartres, il en fit dédier solennellement l'église par Geoffroi, évêque de Chartres (qui monta sur ce siège l'an 1077, mais ne commença d'en jouir. suivant le Gallia Christ. t. VIII, col. 1125, qu'en 1079), par Arnaud, évêque du Mans, et par Gauzelin, abbé de Saint-Calais. C'est ce que nous apprend la charte qu'il fit expédier a ce sujet, laquelle, quoique sans date, ne peut être placée avant l'an 1079, par la raison qu'on vient de voir. (Bry de la Clergerie, Hist. du Perche, p. 147.) ADELINE, semme du comte Robert, lui donna quatre fils dénommés dans la charte dont on vient de rendre compte, savoir : Geoffroi, qui suit : Hugues. tige des vicomtes de Châteaudun; Rotrou, seigneur de Montfort; et Foulquois; avec une fille, nommée Hedvise, dont le sort n'est point connu-

#### GEOFFROI II.

1079 au plutôt. GEOFFROI II, seigneur de Mortagne, succéda dans le comté du Perche à Rotrou son père. Il avait accompagné Guillaume le Bàtayd à la conquête d'Angleterre. Geoffroi devait être fort jeune alors. Ordéric Vital (p. 676) nous le représente comme un seigneur plein de valeur et de générosité, réglé dans ses mœurs, craignant Dieu, respectant l'éxlise, protecteur zélé des pauvres et du clergé, doux et aimable en terns de paix, terrible et heureux à la guerre. « Aussi a puissant qu'illustre, dit-il, par sa naissance et par celle de " sa femme, il avait pour vassaux plusieurs barons d'un rang · distingué, et pour soldats un grand nombre de bourgeois. " qui ne respiraient que la guerre et la faisaient avec ardeur. » Ayunt pris les armes, ajoute-t-il, contre Robert de Bellême. il lui enleva le bourg d'Echaufour, brûla plusieurs villages » aux environs, et s'en revint chez lui, traînant à sa suite un \* grand nombre de prisonniers avec un riche butin. La guerre

» de Geoffroi contre Robert ne se termina point à cette expés dition. Il n'oublia rien pour arracher de ses mains le château » de Domfront et d'autres fonds sur lesquels il avait des pré- tentions légitimes. Mais ce qui l'animait davantage contre » lui, ajoute Ordéric, c'était la tyrannie qu'il exerçait sur des n innocents qui étaient sans défense. Toutefois, il n'y avait » pas moyen d'attirer en campagne cet ennemi public, dont il » cherchait à tirer vengeance; car ce méchant homme, qui » foulait et opprimait tous les autres, les redoutait cependant » tous. C'est la raison pourquoi il n'osait hasarder de combats » en règle. Sa rusc était de se tenir caché dans ses forts, et de » làcher, de tems en tems, ses gens pour aller faire le pillage, » craignant que, s'il se mettait à leur tête, ils ne le trahissent p et le laissassent entre les mains de ses ennemis. Cette manière » de guerroyer entre ces deux seigneurs puissants dura long-» tems, et causa, de part et d'autre, des pertes inestimables » d'hommes et de biens à leurs vassaux. » Le comte Geoffroi mourut au mois d'octobre 1100 (et non pas 1-110, comme il est marqué dans Bry de la Clergerie, par une faute d'impression), laissant de sa femme BÉATRIX, fille, non pas d'un comte de Rochefort, comme le marque Ordéric Vital (liv. 13, pag. 890), mais d'Hilduin, comte de Rouci, comme le prouve Bry de la Clergerie (pag. 183), Rotrou, qui svit; Julienne, mariée à Gilbert, seigneur de l'Aigle, neveu de Gilbert de l'Aigle, qui fut tué par les soldats de Geoffroi; Marguerite, femme de Henri de Beaumont, comte de Warwick; et Mahaut ou Mathilde, alliée, 1º. à Raymond I, vicomte de Turenne; 2º. à Gui de las Tours ( de Turribus ), en Limosin. Le comte Geoffroi II confirma et augmenta, par une charte, les donations faites par ses prédécesseurs au prieure de Nogent, qu'il soumit à l'abbaye de Cluni.

#### ROTROU II.

dans le Perche, dont le père Anselme prétend qu'il fut le premier comte. Il était déjà célèbre par ses exploits. L'an 1096, il fit le voyage de la Terre-Sainte avec Robert, duc de Normandie, et commanda un corps de troupes au siège d'Antioche. L'an 1105 (et non 1089, comme le marque le père Anselme, ni 1114, comme le dit M. de Marca), il marcha au secours d'Alfonse le Batailleur, roi d'Aragon, son parent, contre les Sarrasins. Rotrou revint de cette expédition la même année, fort mécontent des Espagnols, qui avaient cherché à le faire périr avec sa suite pour récompense: des services qu'il leur avait

vendus. (Orderic Vital., l. 13, page 890.) Si Rotrou etait vaillant, il m'en était pas moins attentif à augmenter son domaine et à étendre ses droits. Dans une certaine paroisse du diocèse de Chartres, il y avait deux maisons seigneuriales possédées par deux personnes différentes, dont les fiels relevaient également de la vicomté de Chartres. Hugues du Puiset, qui possés dait alors cette vicomté, avait cédé le relief de l'un de ces deux fiefs à Hugues de Courville. Rotrou, comte du Perche, ayant acheté le fres dont le relief avait été donné à Courville, veulut. après son achat, fortifier la maison féodale. Hugues du Puiset qui se disposait à partir pour la Terre-Sainte avec Boémond; prince d'Antioche, forma opposition, de concert avec Courville, à cette entreprisé. Rotrou prétendit que l'opposition était mal fondée, attendu que le fief, selon lui, relevant du comté du Perche, et non de la vicomité de Chartres. L'affaire. ayant été portée devant lves, évêque de Chartres, le prélat : après avoir oui les parties, déclara qu'à raison de son obscarité. elle devait se décider par le duel, et en conséquence les renvoya à la cour du comre de Chartres. L'affaire y fut plaidée de nouveau, et Courville y perdit sa cause. Mais, regardant le jugement comme injuste, il en appela à son épée, et se mit à faire le déglit sur les terres du comte du Perche. Ces actes d'hostilité ne restèrent pas impunis. Il fut pris par Rotrou, qui l'enferma dans une étroite prison, Hugues du Puiset était alors en route pour la croisade. Gui, son frère, qui gérait ses domaines en son absence, cut recours à Rome, et en obtint des lettres adressées à l'archevêque de Sens, par lesquelles il lui était enjoint de faire élargir Courville, et de surseoir la fortification commencée, et cela en vertu des priviléges des croisés. Rotrou comparait à la cour du prélat, et soutient que Courville. n'étant point croisé, n'est pas recevable à s'aider de ces lettres. Gui du Puiset répond au nom de Hugues, son frère, qu'il est la principale partie dans cette cause comme y ayant le plus grand intérêt. L'archevêque, embarrassé pour juger, ordonne que par provision Courville sortira de prison en donnant caution, et que la fortification sera interrompue jusqu'au jugement définitif. Le comte du Perche appela de cette sentence à l'orne, où il perdit son procès. Voilà ce qu'on recueille des lettres 168, 169 et 170 d'Ives de Chartres. Dans ces entrefaites, le comte du Perche eut la guerre avec Robert de Bellême, son parent. touchant les limites de leurs terres. Rotrou fut vainqueur amit Robert en fuite, et lui fit beaucoup de prisonniers. L'an 1110. après la mort d'Hélie, comte du Maine, Foulques le Jeune, comte d'Anjou, son gendre, et le roi d'Angleterre, se disputant sa succession, Rotrou se declara pour le second. Il s'en XIII.

trouva mal. Foulques, l'ayant pris dans une rencontre, le mit entre les mains de Robert de Bellême, son ennemi, qui l'enferma dans la grosse tour de la citadelle du Mans, où il lui fit souffrir une dure captivité. Craignant d'y mourir, il appela le célèbre Hildebert, évêque du Mans, auquel il fit une confession générale; après quoi, il lui remit son testament pour le porter à la comtesse sa mère. Mais, tandis que le prélat était à Nogent auprès de cette dame, il fut arrêté le lendemain de son arrivée, et mis en prison avec le doyen Hugues et le chantre Fulchard, qui l'avaient accompagné, par Humbert Chevreau, sénéchal du Perche, qui soupçonnait ces deux chanoines d'être cause de l'emprisonnement du comte. Ives, évêque de Chartres, qui se trouvait alors sur les lieux, employa inutilement les prières, les menaces, et l'excommunication même, pour obtenir la liberté de son collègue: Humbert fut inflexible. On envoya au comte pour l'informer de cette perfidie qui le déshonorait. Il en témoigna son mécontentement, et manda à sa mère ainsi qu'à Humbert qu'on élargit le prélat, et qu'on sit satisfaction à l'église. Pour faire voir qu'il agissait sincerement, il coupa une partie de ses cheveux, qu'il envoya à sa mère, en lui faisant dire que le sénechal lui avait fait une aussi grande injure que s'il l'avait entièrement tondu. C'est ce que nous apprennent les actes des évêques du Mans (ch. 35) et les lettres 17 et 18 du deuxième livre de celles d'Hildebert. On ne sait pas combien dura la captivité du prélat, non plus que celle du comte; mais il y a tout lieu de croire qu'elle finit au plus tard en 1113, par le traité de paix que firent cette année les rois Louis le Gros et Henri I, l'une de leurs conventions portant que les prisonniers seraient rendus de part et d'autre. La même année, Rotrou reçut en présent du monarque anglais la ville de Bellême qu'il l'avait aidé à reconquerir, mais non pas le château que Henri se réserva. Depuis ce tems, il se qualifia comte du Perche. Vers l'an 1122, il retourna en Espagne pour faire la guerre aux Sarrasins. Dans cette expédition, le comte Rotrou avec les Français, l'évêque de Saragosse avec les chevaliers des Palmes ou du Saint-Sépulcre, et Gaston de Béarn avec les Gascons, fortifièrent le lieu de Pennacadel, où il y avait deux tours imprenables, et tinrent cette place durant aix semaines. Enfin, combattant contre Amorgan, roi de Valence, ils s'avancèrent jusqu'à Xativa; mais les infidèles prirent la fuite avant le combat, de sorte que les nôtres se retirerent après avoir laissé soixante soldats dans le fort de Pennacadel. (Order. Vit., 1. 13, p. 891.) Le comte, victorieux, va prendre possession de Tudèle, dont le roi Alfonse lui avait accordé la propriété, Rotrou la donna ensuite à Marguerite, sa nièce, fille

de Julienne, sa sœur, et de Gilbert de l'Aigle, en la mariant à

Garcias Ramire, roi de Navarre.

L'an 1135, après la mort du roi Henri I, dont il fut témoin; Rotrou se déclara pour Étienne de Blois, qui s'empara du trône d'Angleterre. Il fut, l'an 1137, du cortége du roi Louis le Jeune lorsqu'il alla épouser l'héritière d'Aquitaine à Bordeaux. Il abandonna, l'an 1140, le parti d'Etienne, roi d'Angleterre, à l'occasion suivante. Richer de l'Aigle, son neveu, s'étant mis en route pour l'Angleterre avec cinquante chevaliers, le 8 septembre, jour de la Nativité de la Vierge, fut surpris dans une embuscade, près de Lyre, par Robert de Belleme, surnommé Poard, dont il se défiait d'autant moins qu'il le croyait son ami, et fut envoyé prisonnier à Breteuil; après quoi, Robert se mit à piller ses terres avec la dernière inhumanité. Rotrou demanda justice au roi Etienne de cette perfidie; mais, ne pouvant l'obtenir, il résolut de la faire par lui-même. Il leva des troupes; et sur la fin d'octobre, ayant rencontré Robert et Maurice, son frère, à la tête des leurs, il les attaque, les bat, et se rend maître de leurs personnes. Cet événement ne readit pas néanmoins la liberté à Richer. Ce ne fut qu'au bout de six mois, lorsque le roi d'Angleterre eut été pris à la bataille de Lincoln, que le comte du Perche obtint de Geoffroi, comte d'Anjou, victorieux alors en Normandie, la liberté de Richer. (Ordér. Vit., I. 13.) Rotrou perdit la vie au service de ce prince au mois d'avril 1144, en faisant avec lui le siège de la tour de Rouen. Il avait épousé, 1º. l'an 1102, MATHILDE, fille naturelle du roi d'Angleterre, Henri I, laquelle périt en mer, le 25 novembre 1120, avec les deux fils de ce prince; 2º. HARVISE, ou HAVOISE, fille aînée d'Edouard de Salisberi et petite-fille de Gauthier d'Evreux. De la première, il eut Philippette, femme d'Hélie, frère puine de Geoffroi Plantagenet : de la seconde, il laissa Rotrou, qui suit; Geoffroi, baron de Neubourg, qui vivait encore en 1169, comme le témoigne Hugues Falcand (Hist. Sicil.), et Etienne, que la reine Marguerite du Perche, veuve de Guillaume I, roi de Sicile, appelle dans ce royaume, où elle le fit chancelier, puis archevêque de Palerme, dignité qu'il fut obligé, pendant les troubles qui s'élevèrent dans cette île, d'abandonner pour se sauver en Palestine, où il mourut. Rotrou II fonda, en 1109, l'abbaye de Tiron, et celle de la Trappe en 1140. Quant à sa seconde épouse, devenue veuve, elle épousa Robert, troisième als de Louis le Gros, roi de France, qui porta le titre de comte du Perche pendant la minorité des enfants de Rotrou, et même jusqu'à la fin de ses jours. (Voyez Robert I, comte de Dreux.)

### ROTROU III.

1144, ROTROU III, fils du comte Rotrou II, lui succèda en has Age, sous la tutelle d'Harvise, sa mère, et de Robert de France, son beau-père. Il sit, l'an 1158, avec Henri II, roi d'Angleterre, un traité par lequel il·lui remettait les châteaux de Moulineau et de Bons-Moulins, que son père avait usurpés de tems du roi Etienne sur le duché de Normandie; en échange de quoi le roi Henri lui céda, sous la condition de l'hommige. le château de Bellême, (Rob. du Mont et Nic. Trivet.) Botrou sonda, l'an 1370, la Chartreuse de Val-Dieu dans la foret de Beno. S'étant déclaré , l'ao 1174, pour le jeune Henri contre le roi son père, il se mit en marche avec lui et le comte de Champagne pour s'emparer de la ville de Séez. Mais la résistance des habitants fit echouer l'entreprise. (Radulf. de Diceto.) Le comte du Perche accompagna, l'an 1183, le roi Henri II. qui marcheit au secours de Richard, son fils, duc d'Aquitaine, attaque par ses frères, Henri et Geoffroi. Un historien contemporain dit qu'il fit dans cette expédition moins la fonction de guerrier que celle de négociateur, porfant continuellement au jeune Henri des paroles de paix, qui malheureusement ne furent écoutées que lorsque ce prince se vit sur le point d'aller rendre comte à Dieu de ses fréquentes rebellions. (Gaufr. Vos., page 337.)

L'an 1189, Hotrou fut du nombre des ambassadeurs que Philippe Auguste envoya dans le mois de novembre au roi Bichard pour lui faire part du vœu qu'il avait fait de se croiser, et l'engager à se randre à Vézelai dans Pâques clos prochain, afin de prendre le groix ensemble. (Roger de Hoveden.) Rotrou assista lui-même au rendez-vous, partit ensuite avec le roi de France pour la Terre-Sainte, et mourut, l'au 1191, au siège d'Acre. De MAHAUT, au femme, fille de Thibaut 11, comte de Châlous-sur-Marne en 1190; Guillaume, aussi évêque de Châlous-sur-Marne en 1190; Guillaume, aussi évêque de Châlous après son frère (Gérard entre deux) en 1215; et Etienne, duc de Philadelphae en Orient; avec une fille, Réstrix, femme, suivant Ménage, de Renaud III., seignaur de Château-Gonthier.

#### GEOFFROI III.

1191. GEOFFROI III, fils et successeur de Rotrou III, était au siège d'Acre avec son père. De retour en France, il embrassa le parti de Philippe Auguste contre le roi Richard, et se réconcilia ensuite avec ce dernier. L'an 1202, il mourut au Cerême, étant sur le point de retourner à la croisade. C'était, selon Villehardouin (page 18), un seigneur puissant et riche; et en grande réputation, et au reste bon chevolier. C'est d'après le témoignage irrécusable de cet auteur, qui fut un des croisés et cessa d'écrire en 1207, que nous venons de fixer l'époque de sa mort. Ainsi l'on ne peut douter qu'il n'y ait erreur dans la date du 28 avril 1205, apposée à une charte de ce comte en faveur de l'abbaye de Tiron, que l'historien du Penche a transcrite en entier (pp. 208-213). En mourant, il charges son frère Etienne de conduire ses troupes à la proisade. Etienne lui tint parole; Mais s'étant rendu à Venise, il suivit les croisés au siège de Zara, et , après la prise de cette place, il alla faire avec eux la conquête de Constantinople. La principauté de Philadelphie fut le prix de la valeur qu'il fit paraître dans cette expédition. Le comte Geoffroi, son frère, avait épousé, l'an 1189, suivant Imhoff, MATRILDE, fille de Henri le Lion, duc de Bavière (et non de Thibaut II, comte de Champagne, comme le marque M. Groslei), dont il laissa un fils, qui suit. Mathilde, après la mort de Geoffroi, se remaria avec Enguerand III, aire de Couci, qui prit le titre de comte du Perche pendant la minerité de son beau-fils. Ce fut elle qui commença la fondation de l'abbaye cistercienne des filles des Clérets, pour accomplir un vœu qu'avait fait son premier mari.

#### THOMAS.

1202. THOMAS, fils du comte Geoffroi III, lui succéda en bas âge, l'an 1202, dans le comté du Perche. L'an 1214, il donne à ses vassaux de la châtellenie de Bellême une déclation, par laquelle il leur notifie qu'ils lui doivent la taille de leurs fiefs et de leurs hommes pour les quatre cas suivants : savoir, pour sa première campagne, pour sa première rançon s'il est fait prisonnier, pour la chevalerie de son fils aîné, et pour le mariage de sa fille aînée. (Marten., Ampl. coll., t. I, col. 1117.) Dans la suite, étant passé en Angleterre avec le prince Louis, fils du roi Philippe Auguste, il fut tué à la bataille de Lincoln, le 20 mai 1217, sans laisser d'enfants d'Helisenne de Rethel, sa femme. Il acheva la fondation commencée, par sa mère, de l'abbaye des Clérets, maison de filles de l'ordre de Cîteaux, près de Nogent-le-Rotrou.

#### GUILLAUME.

1217. GUILLAUME, évêque de Châlons-sur-Marne, et oncle

de Thomas, lui succéda dans le comté du Perche, dont il sit hommage, dans le mois de juin 1217, au roi Philippe Auguste. Il fut le dernier mâle de sa maison. Après sa mort, arrivée le 18 janvier 1226 (n. st.), Blanche, comtesse de Champagne, et Jacques, seigneur de Château-Gonthier, qui descendaient l'un et l'autre des comtes du Perche, se disputèrent vivement sa succession. Le roi Louis VIII, qui avait aussi des prétentions sur le Perche, le mit sous sa main par provision, et confia la garde de Bellême à Pierre de Dreux, comte de Bretagne, en allant faire la guerre aux Albigeois. Ce monarque étant mort la même année, Pierre cabala contre la reine Blanche, régente du royaume, et sit fortisser Bellême pour servir de place forte à la ligue. Obligé de se soumettre, la garde de Belléme lui su conservée par le traité de Vendôme, conclu l'an 1227. Mais bientôt il renoua ses intrigues; ce que le roi saint Louis avant appris, il partit, avec sa mère, pendant l'hiver de l'an 1229 (n. st.), et vint assieger Belleme, qui se rendit par capitulation après une vigoureuse résistance. L'an 1257, au mois de juin, Jacques de Château-Gonthier fit cession au roi saint Louis de ses prétentions sur le Perche, à la réserve de Nogentle-Rotrou, qu'il retint et qui passa à sa postérité. ( Voyez les comtes d'Alençon, pour la suite des comtes du Perche.)

# CHRONOLOGIE HISTORIQUE

DES

## COMTES ET DUCS DE BRETAGNE.

La province de Bretagne, ou la petite Bretagne, Britannia minor, dont la plus grande étendue en longueur est d'environ soixante lieues, et la plus grande largeur de quarante-cinq, depuis Nantes jusqu'à Saint-Malo, a pour bornes l'Océan de toute part, excepté à l'Orient, où elle confine avec l'Anjou. Les plus anciens de ses habitants que l'on connaisse furent les Osismiens, qui en occuperent la partie la plus occidentale; les Venètes, ou le peuple de Vannes; les Nannètes, ou les Nantais; les Rhédons, aujourd'hui les Rennois; les Diablintes. ou Diaulites, voisins du pays d'Avranches; et les Curiosolites, répandus sur la côte maritime depuis Guimgamp, ou Guincamp, jusqu'à Dol. Tous ces peuples formaient une république connue sous le nom d'Armorique, ou de Cités armoriques. Leur valeur les défendit long-tems contre leurs voisins ; mais, après la plus vigoureuse résistance, ils furent contraints de plier sous les armes de Jules-César et de se soumettre à la domination de Rome. Un nouveau peuple vint se mêler parmi eux vers l'an 284; ce furent des habitants de la Grande-Bretagne, qui, forcés, par l'invasion des Saxons, de s'expatrier, abordèrent dans l'Armorique sous la protection du césar Constance. Le nombre de ces nouveaux hôtes augmenta lorsque Constantin leur associa une autre colonie de Bretons insulaires. Leur condition devint celle des Lètes, ce qui fit donner à leur territoire le nom de Létavie. A ces Bretons fugitifs et transplantes dans les Gaules vinrent se joindre de pareils transfuges toutes les fois que l'île fut attaquée par les Barbares. Le tyran Maxime, étant dans la Grande-Bretagne vers l'an 384, transporta dans l'Armorique la troisième partie de la jounesse bretonné, (non pour la punir punir punis au contraire pour le rémitpenser des trabusci militaires qu'alle avait assayés acus pa monduites Less Bretenis samboristaires, arcalaires pilr aus paqueous
verus; se rendirent hientôtamaîtes dupays, La ville de Nones
fut la seule qui deux résistar. Co. fut arcisemblablement plot;
ou peu de tems apuna den l'Ammorique (paris do Dost ala Bretendait
tagne. Il faut des puna de mais qual l'Assistatique, l'étépadait
autrefois besurdupe plus hoirs que dan produite et proposité en l'arcisement les voyons, par les motipes des férilles qual l'été et manisonaite
Nous voyons, par les motipes des férilles qual de comprissabile
seconde et. la traisières de journaise par le fortier de la Gaule celtique.

Aquitaine a succhapentainte de sincurance qui fortier de la Gaule celtique.

Les Bretons établis dans l'Armorique y fondèrent un état presque monarchique sur les villes du gouvernement républicain qu'ils y avaient trouvé. Mais les Francs, lorsqu'ils eurent conquis ce pays avec les armés des Francs, le rédhistrent en comté. La Brétagne fut depuis étigéé en duché, et étain réunie à la couronne de France. La 1532, après avoir été dans sa mouvance l'éspacé d'environ onze cents ans

Saint Clair, évêque de Nantes au troisfeille of quadreme siècle, que plusieurs identifient avec saint Clair d'Aquitalie, est regarde par plusieurs critiques comme l'aporté de l'Armorique, au la lamite de l'Armorique de l'Armorique de l'aporté de l'Armorique de l'aporté de l'Armorique de l'armorique de l'aporté de l

# CONTS OF CONAN PLANTING MERRADECTOR

383 ou 384. Conis, ou Conan, prince d'Albanie, comme on nommait alors une partie de l'Écosse, fut mis par fraxme à la tête de la colonie qu'il fit passer dans l'Armorique. Ce choix fut le prix des grands services que Conis avait rendus à ce tyran, en s'exposant à tous les dangers que courent ceux qui se révoltent contre leurs souverains legitimes. Marme l'établit duc des frontières armoricaines sous la dépendance de l'empire. Mais la valeur et l'habilete de Conis ne purent empêcher les Barbares, dont les Gaules etsient indices, de pénétrer dans son gouvernement et d'y commettre les plus affreux ravages. En vain il implora le secours des Romains. Les Bretons et les Armoricains, se voyant abondonnés de ceux qui devalent les défendre, "chassene les mugismass l'au 409, et déférent à Coms la royauté. Il maintint ces rebélles dans un état si respectable, que dix ans après des Romains se virent obligés de traiter avec eux et de les reconnaître poun lours, alliés. Ce prince termina ses jours aven gioire vers Pan 421. Il avait épousé, l'an 388, en seconde noces, Danne A, fille de Celphurnius, son cousité et son successent dans la principauté d'Al-101

banie, que son pere luiavait amenée en Armorique. Elle était sour de saint Patrice; qu'elle suivit en Irlande après la mort de son époux. De ses deux mariages, Conan avait eut un grand nombre d'enfants, dont les principaux sont Guil ou Huclin, Riuclin et Urbien. Les deux premiers furdit successivement comtes de Cornounille plus troisième laissa un fils, qui viendra ti-après. (Morive à Fran de Bret. t. 4, p. 6, 8, 9, 858.)

Conan, que l'en peut regarder comme le plus ancien roi chrétien de l'Europe y était ablé pour la religion qu'il professait, comme on le voit par la sendation qu'il fit en 399 des évêchés de Dol, de Vannes et de Quimper, de concert avec Grallon, comte de Corpouaille.

Grallon, comte de Cornouaille.

#### SALOMON I...

421 ou environ, Salomon I, appelé autrement Guitoli GICQUEL, et VICTRIC, petit-fils, par Urbien son père, de Conan, devint le successeur de son aïeul au trône de Bretagne. Son règne fut d'environ treize ans. Son zèle pour la reformation des mœurs lui couta la couronne et la vie, qu'il perdit, en 434, dans une émeute de ses sujets. S'il y eut un Salomon. roi de Bretagne, qu'on doive placer au nombre des saints, c'est assurément lui plutôt que Salomon III, qui fut un meurtrier et un usurpateur. Le lieu où Salomon I fut tué porte encore le nom de Merzer Salaun, c'est-à-dire martyre de Salomon. Il est dans la paroisse de Ploudiri au diocèse de Léon. De quatre enfants qu'il laissa de N. son épouse, fille du patrice Flavius. Audren monta sur le trône armonique en 446 : Constantin fut roi de la Grande-Bretagne vers l'an 447 (il fut père d'Aurèle-Ambroise, et celui-ci d'Artur, roi de la Grande-Bretagne); et Kebius passa une grande partie de ses jours sous la discipline de saint Hilaire, et fut lui-même honoré comme saint. Renguilide, fille de Salomon, fut mariée à Bican, chevalier de la Grande-Bretagne, et père du célèbre Hiltute, maître d'un grand nombre de saints personnages. (Morice, Hist. de Bret. tom. I, pag. 10, 64, 624.)

## 'GRALLON.

434. GRALLON, le même que GOLLIT ou GALLON, créé romte de Cornovaille par Salomon, vers l'an 422, lui succéda au trône de Bretagne à l'âge de soixante-neuf ans environ. Ce prince était originaire de l'île de Bretagne (Gaande-Bretagne), et avait suivi le tyran Maxime dans les Gaules. Litorius, général de la miliés romaine sous les ordres d'Aétius, déclara la guerre, en 436, aux Bretons armoricaine pour venger la mort XIII.

de leur roi Salomon, allie des Bomains. Grallon a quion enpa pose avoir cu part à la mort de son predecesseur, s'il n'an fut pas le principal auteur, prit leur défense. Litorius semportaun eux, l'an 439, une victoire qui ne les assujettit pas, Après le fetraite de ce general, ils pensent à de nouvelles nonquites; et; l'an 445', Grallon les ayant menes devant Tours, se rend maitre de cette ville. Mais Aétius la reprend la même annéentet charge Eocharic, roi des Alains, de continuer la guerre. Grallon meurt dans ces entrefaites Il avait épauses Acres pu TIGRIDE, sœur de Darerea, ce qui le rendit beau-frère, et non frère, comme l'a dit le P. Toussaint de Saint-Luc, de Conan ou Conis. On ajoute qu'il en eut une nombreuse postérité. Il est du moins certain qu'il fut pers de Bivelen ou Baulin; qui mourut avant lui. Ce dernier, de Ruantis , saifeanne, luissa Hepunon, qui ne succèda point aux états usunpés par sontateul. ( D. Morice , Hist. de Bret. , pp. 10, 11 , 627, 628 , 630 , 631 , 63a. ·

#### AUDREN.

445 ou 446. AUDREN, fils de Salomon, fut le successeur de Grallon. Ce que l'on raconte de plus remarquaide de sur règne, c'est qu'il envoyà Constantin, son frère, avec deux mille hommes au secours des Bretons insulaires, tyrannisés par les Alains. A son arrivée, Constantin fut élu roi des Bretans. Mais le général Actius, plus ennemi des Bretons armoricans que des Alains, donna ordre à Eocharic, roi de gent est de faire la guerre aux premiers. Ils étajent près de succombendonque saint Germain, évêque d'Auxerre, négocia leur pais avec Eocharic, et leur obtint le loisir de respirer. Audren mobint l'an 464, et laissa quatre fils: Erech, qui suit, Budic, et Mexent, comtes de Cornouaille l'un après l'autre; et Juthaël, comte de Rennes.

464. ERECH ou RIOXHTME, successeur d'Audren, son père, portait, dès l'an 458, le titre de dut de la petite Bretagne. C'est ainsi qu'il est quelifié dens une donafion de Sainté-Ninnoch (Morice, pr. 10m. 1, col. 181); et c'est la première sois

qu'on trouve ce titre donné à un cher de l'Armonique bre-

Euric, roi des Visigoths, excité par Arvand, préfet du Prétoire, déclars la guerre, en 470, à l'empereur Anthème. Erech, apprenant par une lettre d'Anthème que le dessein, d'Euric était de commencer son invasion dans les Gaules d'outre-Loire par s'emparer de la Bretagne armorique, marche à la tête de douze mille hommes au secours de l'empereur. Il renoentre à Bourge Deois! ch' Berri, l'armée des Visigoths, qui la défait dans une bataille et l'oblige d'aller chercher une retwite chen les Bourguignons. (Sidon. Apollin. Iiv. 7, ép. 1.) De là il revourne dants ses états, abandonnant les Romains à leur faibluspe. Il ment l'an 478, avec la réputation d'un prince dousent équitable effert ses sujets. à Nois estimons, dit dom s'amorie, que le pays de Bro-Erech et le château d'Erech dois amorie en suit de pays de Bro-Erech et le château d'Erech dois amorie en suit de l'armée des Brétons armoricains, plutôt amorie de la contrat de Vannes, qui ne vivait que cent ans apples. In it des la contrat de la contra

478. Euskier, dont of ignore l'origine, mais vraisemblablement proche parent d'Erech', ilii succèda. Ce fut un prince sewere jusqu'à la equatité. Il était mort en 490.

BUDIC.

490 au plus tard. Budic, ou Debrock, frère puiné d'Erech : fut appelé de la Grande Bretagne, où il était passé, pour lui succeder. Son premier exploit fut la conquête du territoire occupé par les Alains, et nommé par cette raison Alania. Il délivra ensoite la ville de Nantes assiègée par une troupe de barbares , sous la conduite de Marchillon ou Chillon. Les Francs; toujours animes du désir d'étendre leur domination. dans les Guules, firent plusieurs tentatives du tems de Budic pour se rendre maîtres de la Bretagne. A la fin , las de la résistance opiniatre qu'ils éprouvaient, ils traiterent, l'an 497, amodes Bretons, et les admirent au nombre de leurs allies. Dans le même tems, les garnisons romaines, distribuées dans les places voisines de la Lôire, se donnèrent aux Francs et aux Bretons, sans renoncer à leurs mœurs et à leurs usages. Clovis, roi des Français, s'étant défait, par le massacre, de plusieurs princes des Gaules qui lui faisaient ombrage, du croit que Budic, l'an 509, fut une des victimes immolées à l'ambition de ce monarque. Après se mort, les Frisons, conduits par Corsolde, se jeterent sur la Bretagne armorique, dont ils obligèrent les. seigneurs à se retirer. Clovis, profitant de cette invasion concertée avec eux, établit des lieutenants dans le pays, y fit battre monnaie, et s'en fit reconnaître pour souverain. On voit, en effet, que son autorité dès-lors ne souffrit plus de contradiction dans toute l'Armorique bretonne, Au concile d'Orléans, tenu l'an 511', les évêques de Rennes, de Nantes et de Vannes, s'y étant frouvés, déclarèrent qu'ils étaient sujets de Clovis, et l'appelèrent, avec les autres prélats, leur seigneur et leur maître. Saint Melaine, le premier des trois, depuis ce concile, et

Soëne.

même auparavant, parut avendistinction à la cour de ce prince; ( Morice, Hist. de Br., tom. I, pag. 700.) Ce fut donc alors que la Brétagne devint une provinte de Resident de la combida même annee, après la mott de Clode : dans les purtues de Chiledellert , son file aine , voi de Pavisi La populate file alors decine dans la Bieragne l'et ce pays mest ples destrasspias descouptes; sous la mouvance des rois de Frances Clear Gregoire de Tours qui l'assure formellement par ces paretes Man etasse Belleme sub Francorum potestate, post thisten was a Chindocouch fierally et comiles non reges appelletti sunti Allitislin spachia poquels ques-uns néanmoins de ces princes bretons se donnèrent encorque le titre de roi; mais ils ne forent point reconnus pour tels en France. Childebert., la première ou la seconde année de son règne, erigea un nouvel évêche en Bretagne dans la ville d'Occismor ou de Leon, dont le premier évêque fut Paul, surnommé Aurélien, qui était venu de la Grande-Bretagne. D'ANAUMENE, sa femme, Budic laissa plusieurs enfants, entg'autres Hoel, qui suit ; Ismael, qui succeda à saint David évêque Menevie, mort vers l'an 544; Tyfet, qui prit aussi le parti de l'église, et repose à Pennalun avec le titre de matyr. et saint Oudocee, qui fut sacré évêque vers l'an 544, par saint Theliave , son oncla Les à Canao qu'il n'a pius rien à criundier après avoir bu et mangé sur luon biasi Pour se metite è labri des pourautes di ce barbare le et, Macdau ferot de re-6313. HORE, ou Krovat, velké depuis quatremes sar rous d'Artifra rei de la Grande-Bretsgne, serite avec des tigopes que ce prince fui dvait fourmes, pour revendique les étals de Budic, son père. Les Bretons armoricains se déclarent pour lui, et l'appellent Rioval, ou Reith, c'est-à-dire la vois Hoëlel fait avec eux la guerre aux Prisons qui etaient restes maltres de pays, et vient à bout de les chasser. Le roi Clotaire, apprenant ses succès, temoigne le désir de le voir. Hael vient le trospet à Paris. Ils se lient ensemble d'amitie, mais Hoel mes saint qu'en qualité de comte à la cour de France. Il sonde trans retour, vers l'au 541, dans la ville d'Aleth, un éveche dont il établit premier évêque saint Malo, qui donne depuis son mon à ce lieu. Il fut libéral enverse d'autres, églises, et fit part de ses conquêtes à ses parents et à ses amis. Comblé de gloire et de Bonnes couvres, il meuri vers l'an 545. Jaissant d'Alm M.Poulla, sa femme, un fils de même nom que lui, et d'autres outants ? dont les principaux sont Leonor, vulgairement dit saint Lui maire : Tudgual , ou Pabutal , que l'église de Trégujer mentit comme son premier évêque; Canao, dit aussi Cunibert; Wood comte de Vannes; Maclian, successeur de Waroca Budio et

construction of the gradient and source of the construction of the

The chair its or walk famt reconnus poor this in

547. CANAD, dit aussi Contobat. Trève et meurtrier d'Hoel II, se mit à sa place; et pour h'avoir point de rival. Il attenta à la vie de ses autres frères. Waroe et Budic furent les victimes de son caractère ambitieux et denature. Machau le quatrieme de ses preres , n'évita la mort qu'il lui preparait qu'en se sauvant chez un prince voisin nomme Conamer. Canao l'ayant envoye redemander avec menaces, Conamer l'enferma dans un' tombeau de pierre, et dit aux envoyes, en leur montrant ce monument : Macliau n'est plus, volla le lieu de sa sepulture : dites à Canao qu'il n'a plus rien à craindre. Ils s'en retournerent après avoir bu et mangé sur le tombeau. Pour se mettre à l'abri des poursuites de ce barbare frère, Macliau feint de renencer by mander of sa fair couper les cheveux. Canaou délivré de jout ce qui lui faisait ombrage, épousa la veuve de Hoël ( se frère Mais ayant donné retraite l'an 558, au prince Chramae, révolté contre Clotaire L, roi de France, son père ilise sill attaque l'an 560, par les Français; stipérit la meme année dans une bataille qu'ils lui livrèrent près de Saint-Malor Chramme n'ent pas un meilleur sort : s'étant réfugié dans une cabane, il y fut brûle avec sa femma et ses deux filles. Clotaire sprés la wictorre remportée sur Canao az s'empara des comtés de Rennes : de Vannes et de Nantes ; et abandonna le reste du 1978 sux Bretons, qui rustèrent dans une espèce d'anarchie, legace de huit ann de pp et il an en ix. . . . .

of the frequencies of the part of the part of the

19 stiol, or sidinol sit s roz a resident passenonos.

\$689 Macka augreinquième fils ile Hoël I, n'avait passenonos.

\$ touteque d'ambition dans sa setraite. Etant parvenu à l'évêché de Vannes jell se dégoutande souvétat, repritus se femme, s'empara du comté de Vannes , et enleva cèlui de Cornovaille à l'évêdérie, son hereu, qu'il abligea de prendre la fuite. Il jouit sanquillement de sommanpation: l'espace d'environ neus las. Mais, l'an 577, Théodoric, soutenu de quelques amia,

le mit à mort avec son fils Jacob, et recouvra le comté de Cornouaille.

# JUDUAL OU ALAIN I, WAROC OU GUERECH,

577. JUDUAL, fils de Hoël II, né l'an 535, avait été contraint de se réfugier à la cour de Ohildebert, roi de France, après la mort de son père. Il rentraien Brétagne avant celle de Canao, son oncle, et remporta sur dui deux victoires qui le remirent en possession d'une partie du comté de Cornounille, dont l'autre partie lui revint après la mort de Macliau. Alors ce pays fut squmis à trois comits, savoir, Judual, Waroc, ou Guerech, fils de Macliau, et Théodorie, als de Budic. Waroc fut le plus puissant des trois. N'ayant pu obtenir du roi Chilperic le gouvernement de Vannes, il s'empara de cette ville, et refusa de payer au monarque les tributs qu'il avait contume d'en firer. Il y eut guerre entre eux à cette occasion. Warot embrassa néanmoins, après la mort de Chilperic, le parti de Frédegonde et de son fils Clotaire, Il se joignit, l'an 587, à Judual pour attaquer le comte de Nantes, qu'ils devasterent durant plusieurs années. Le roi Gontran genvoya contre eux', l'an 590', les ducs Beppolen et Ebracaire, dont le premier perdit la vie dans un combat, et l'autre fut battu. Une nouvelle armée, envoyée, l'an 544,, en Bretagne par Childebert ,' neveu de Gontran, fut encore défaite entre Rennes et Vitre, par Waroc et Canao, son fils. C'est la dernière action connue de ces deux princes. Leur postérité depuis cetté époque disparaît dans l'histoire, ainsi que celle de Théodoric, comte de Cornouaille. Il n'en est pas de même de Judual. Il avait épousé une princesse nommée AZENOR, dont il laissa Hoël; qui suit; Grallon, comte de Cornouaille; Hailon, différent de celui dont il est parle dans les actes de Saint-Malo; Deroch, ou Budoc, évêque de Dol; Theodual, comte de Nantes ; et Archuel.

## HOEL III, OU JUTHAEL.

594 ou environ. HOEL, successeur de Judual, son pèré; fut d'abord comte de Cornouaille. Maître ensuite de Remes et de la plus grande partie de la Bretagne, il négne en souversin sans concurrents parmi les princes bretons; il osa même prendre le titre de roi, sans opposition de la pant des princes frincais; à qui leurs propres divisions firent oublier les affaires de la Bretagne. Hoël mourut l'an 612, à l'âge de cinquante deux uns. (Brece Chron: armoric.) PRATELLE, son épouse y filles d'une

eigneur nommé Osoche, le fit père de Salomon et de Judiaël, qui suivent; de Josse et de Winnoc, honorés comme aints, et d'autres enfants.

#### SALOMON II, or GOZLUN.

612. SALOMON II, fils de' Hoël' III, fut son successeur mmédiat au préjudice de Judicaël, son aîné, qu'il supplanta. Lelui-ci, se retira dans le monastère de Gaël dont était abbé aint Mèen, Salomon conserva le titre de roi que son père vait usurpé. Il mourut après l'an 630 et avant 635, et fut uhumé à l'abbaye de Saint-Melain de Rennes, dont il était comme le nouveau fondateur par le soin qu'il eut de la réparer. Mem. crit. de Gallet.)

## JUDICAEL.

632 ou environ. JUDICAEL, après la mort de Salomon, son trère, décédé sans enfants, quitta son cloître et prit les rêncs do gouvernement de la Bretagne avec le titre de roi. Ce fut a vers l'an 686 , selon D. Bouquet, que le roi Dagobert lui envoya saint Eloi, depuis évêque de Noyon, pour demander > raison des ravages que les Bretons avaient faits sur les terres de France. Judicaël vint avec le député trouver le monarque à Cred-sur-Oise, et le satisfit pleinement sur l'objet de ses! plantes. De retour en Bretagne, il céda au remords que saint Eloi et saint Ouen, alors grand référendaire de la cour o luis avaient inspirés d'avoir abandonné son monastère ; il y retourné l'an 638, et y mourut après vingt ans de pénitence, le 17 décembre 658, en odeur de sainteté. De MORONE, sa femme, il laissa plusieurs enfants, dont deux, Winnoc et Arnoc, embrassèrent la vie monastique; Alain, leur aîné, lui succeda, servant l'auteur de la dissertation sur l'origine des Bretom; et ce qu'il y a de certain, c'est que des lors la Bretagne ne fut plus sous la domination d'un seul prince.

### ALAIN II, DIT LE LONG.

638. ALAIN II, fils de Judicaël, lui succéda, de son vivant, in has âge, sous la tutelle de Rivalon, son oncle, qui eut la moduite des affaires jusqu'en 645, et même jusqu'à la mort de ludicaël. Celle d'Alain arriva l'an 690, après un règne de cinquate deux ans. Il laissa des enfants; mais on ne les voit à la let des Bretons qu'en concurrence avec les descendants d'Urque, fils du roi Budic. Depuis le règne d'Alain II, ce n'est qu'obscarité et confusion dans l'histoire de Bretagne jusqu'à Moménoé, sous le règne de Louis le Débonnaire.

## GRALLON II, CONTE DE CONSCUAILLE,

690. GRALLON II, fils d'Alain, sut dépouille d'une partie de nes états par les Français, et réduit au comté de Cornouaille qu'il sut même obligé de partager avec les ensants d'Urbien, son oncle. Ce partage sut une source de divisions entre les princes bretons, et donna lieu aux Prançais d'envahir leurs perits états.

DANIEL, BUDIC, "MELIAU, "RIVOD", JARNITHIN, MORVAN, VIOMARCH, SUCCESSIVEMENT COMPES DE CORNOUALLE.

DANIEL, successive de Gisslen, san oncle, fut remplacé par Bubic, son fils, à qui l'on donne le titte de Grand, que ses actions, restées dans l'oubli, lui avaient probablement mérité. Vient ensuite Mellant, qualifié roi de Bretagne dans les actes de saint Mellan, son fils, il sun pour gencurrent Argaur, sur nommé Arastagne. Andulphe, lieutenant de Charlemagne, soumit l'um et l'autre à l'empire des Brançais, l'an 386.

Rivor tui Melian, son stère set pempesa de see états l'as 792. Après en avoir jour l'espace de septions, il sut désit, les 799, par le comte Giff. Toute la Bretague sut abors soume à Charlemagne.

JARNITHEN commença de régner en Brétagne l'an 814, et vraisemblablement après la mort de Charlemagne. Il ent pour successeur, en 818, MORVAN, qui fut tué la même amacé par les écuyers de Louis le Dabonnaire.

VIONARCH souleva les Bretons en 822, contre Louis le Bébonnaire, et fut soumis avec eux en 824. Il fut tué l'anné suivante par Lambert, conste de Nantes.

## noménoé.

824 ou 825. Nomenos fut établi gouverneur ou due de Bretagne par Louis le Débomnaire, auquel il demeura fidèle, Mais l'an 840, après la mortide ce manaque, se croyant dégage de serments qu'il lui avait faits, il prit le titre de roi de Bretagne et se maintint dans son indépendance, contre les efforts de Charles le Chauve, jusqu'à sa mort, arrivén l'an 85 m. Renaud que ce princé envoya, l'an 842, pour le réduire, sut batte mis en fuite. Il défit, en 842, pour le réduire, sut batte mis en fuite. Il défit, en 843, apaut voulu chasser les Normands, qui avaient fait une invasion en Bretagne, il essuya troi déroutes consécutives. Il se releva méanmoins de ses pertes aprê feur retraite. Dans la vue de se rendre indépendant, il forma le dessein de déposer tous les évêques bretons que l'archevêque d'Tours avait ordonnés, parce qu'étant attachés au roi de France.

ils pouvaient s'opposer à ses prétentions. Il convoqua pour cet esset, l'an 848, à Coction, près de Vannés, une assemblée des serques et des saigneurs, dans laquelle, sous prétexte de zèle, il destitua les éveques comme simoniaques, en fit ordonner dautens at seur place, et érigea une métropole à Dot, où il se fit couronner soi de Bretagne, Actard, évêque de Nantes, s'étant élevérent re ces changements, Noménoé le fit destituer, et rap-pela à Nantes le comte Lambert, qui, s'étant retire dans le bas Amont Margit batily thateaude Craon. Il y eut depuis ce tems -descontestations systemistes bercheveques de Tours et les évêques de Dol pour la juridiction, jusqu'à la fin du douzième siècle. Les premiers l'emportèrent ensin l'au 1199, comme on le verra a-aprile, par jugement da sant-siege. Ce saeen vain que vingtdenxiévéques, assembles il Pourt, d'an flap ; écrivirent à Noménoë politite faite getiteeven dui-meme. Loin decouter leurs eraga A. bneig, asineral et agresties feuels iffices de Brenke, geschichten er et s'avance dans le Maine Mais, pendant cette expédition, Chiffes he Chanve en salt une autobien Bretagne, oh il se rend maître de Rennes de de Namus: A cette nouvelle, Nomenoe reitund wer ses peachleis son rethur est préggau par le timide. Charles qui in mait pes esté l'attendre. S'étant lique y l'année summer another Lambers sicomic de Nantes will se rend maître du Mans. (Voy. les comtes du Maine.) Il reprend les armes avec le même allie , l'an 851, et s'avance jusqu'à Vendôme, où lamort le surprend. D'ARCANTAEL, son épouse, il laissa un fils, oui suit. on sev, Monvey, out in the is more than the

TRISPOR! St wood all grown and

857. Enteros ; fils et soccesseur de Nomenos prignals le commencement de son tegné paramet grande viatoire, qu'il remporta sur Charles le Charge. Etant venu trouver ensuite ce monarque à Angers, il fait la paix avec lui, de manière qu'il oblicht tous de grande poulaite desirère. Line estiture du comté de Natires ; la confirmatique le la propriété des conquêtes faites par sont présent de la permission de portes en public les marques de la Possuité.

Les ravages des Normandes, vondents par Goletroi, s'étenditell? en 65 % jusqu'à Nantes: dissente sent, l'année suivante, dits la vidante; et détentement le diocèse de, Vannes. N'ayant plus Pen & Willer, ils quirtent la Buetague en 655, et sont battis par Prispostidants beur retraite. Ce prince n'ayant qu'une lile. Chilles de Chabve, projette de la marier avec Louis, son lile. Et la le dians cette sue Erispué dut du Maine. Le dessein du monarque starme Saloman, cousan d'Erispoé; auquel il comp-

 tait succéder. Transporté de fureur, il assassine Erispoé, l'an 857, dans une église, et sur l'autel même où il s'était réfoglé.

#### SALOMON III.

857. SALOMON III, fils de Rivallon, frère aîné de Noménoé, s'empare de la Bretagne après avoir souillé ses mains du sang d'Erispoé. Telle était la faiblesse de Charles le Chauve, qu'il ne put ou n'osa venger la mort d'un prince, dont il avait déstiné la fille pour épouse à Louis son fils. Ce fils, révolté contre son père, vint lui-même, en 862, chercher une retraite chez Passassin de celui dont il devait être le gendre, et se joignit à lui pour ravager l'Anjou et les provinces voisines. Mais, deux fois battu par Robert le Fort, duc de France, il rentra dans le devoir l'unnée suivante, selon les Annales de Saint-Bertin, et fut infile par Salomon, qui prêta serment de fidélité au roi de France. Il envoya, l'an 864, des députés à la cour plénière, que Charles tint à Pistes, avec cinquante livres d'argent pour le cens, ou tribut que la Bretagne payait à la couronne de France. Les évêques de Dol, quoiqu'ils se prétendissent métropolitains de la Bretagne, n'avaient point encore osé demander à Rome le pathum. Salomon le demanda lui-même, en 865, au pape Nicolas I, pour Festinien, qui occupait alors ce siège. Sa lettre au pontife avait plusieurs défauts de forme : elle n'était ni signée, ni scellee, et de plus, dans l'inscription, il avait mis son nom avant celui du pape. Nicolas trouva tout cela fort mauvais, et récritt à Salomon, qu'il avait différe de le corriger pour une action aussi présomptueuse, pro tam præsumptiva factione, celle d'avoir mis son nom le premier dans sa lettre, parce que cela venait peut-être de la négligence du secrétaire. Telle était la délicatesse de ce pape sur le cérémonial. A l'égard de l'objet de la lettre du prince breton, Nicolas refusa ce qu'on lui demandait, de peur de préjudicier aux droits de l'archevêque de Tours.

Les Normands s'étant rendus, cette année, maîtres d'Angers, infestaient de-la, par leurs courses, la Bretagne et les antes pays voisins. Charles le Chauve excite Salomon à se joindre à lui pour les repousser; et, afin de l'y déterminer, il lui donné, l'an 868, le comté de Contracea, avec une partie du diocèse d'Avranches. Le prince Carloman lui amène un corps de tavalériel, qui fait plus de mal à la Bretagne qu'à l'ennemi. Les Normands, après avoir fait un traité avec Salomon, s'en retournent à Angers, qui était devenu comme leur place d'armes, et le dépôt de leurs brigandages. Salomon s'étant ligué de nouveau, l'an 872, avec Charles le Chauve, va faire le siège d'Angers, et atquiert dans cette expédition beaucoup plus de gloire que son

Mé. Il ne tint qu'à Charles que les Normands sussent contraints d'évacuer entièrement l'Anjou; mais il alma mieux composer avec eux. Avant de quitter le prince breton, il reconnut le prix de ses services en lui permettant de porter les arnements soyaux, et de faire battre de la monnaie d'or à son coin. Salomon, pep sensible à cette saveur, était dès-lors dans le dessein d'abdiquer en saveur de Wigon, son sils. Deux seigneurs, Pasquiten, son gendre, et Gurvand, gendre d'Erispoé, s'étant saisis du père et du sils, ils ôtent la vie à celui-ci, et crèvent les yeux au père, qui, deux jours après, meurt de ce supplice. La semme de Salomon se nommait GRYMBERTE, suivant la lettre du pape Nicolas à ce prince.

Salomon avait eu dessein, Fan 870, de faire le voyage de Rome. Mais en ayant été détourné par ses sujets, il envoya ac pape Adrien une statue d'or de sa grandeur, avec une lettre imprince dans le premier volume des Mémoires de D. Morice;

col. 252.

## PASQUITEN ET GURVAND.

874. PASOUTEM et GUNVAND partagèrent entre eux la Bretagne après la mort de Salomon. Le premitr, prend le titre de somte de Vannes, et le second celui de comte de Bennes. Bientit après, la division se met entre eux, et Gurvand défait Pasquiten. Celui-ci apprenant, l'an 877, que son cellègne est dangereusement malade, fait une invasion dans ses états. Gurvand s'étant fait porter dans une litière à la tête de ses troupes, le bat une seconde fois : mais il meert au sein de la victoire, épuisé par les mouvements qu'il s'était donnés pour l'obtanis. Des assassins mirent à mort Pasquiten la même année.

## ALAIN III, MT LE GRAND, EV JUDICAEL IN "

877. ALAIN III, frèse de Pasquiton, sui succède au comté de Vannes, et JUDICAEL, siis de Garvand, succède à son père au comté de Rennes. Alain et Judicael eurent entre eux les mêmes disserents que ceux qui les avaient précédes. Pendant ces divisions, les Normands ravagent la Bretagne depuis la Loire paqu'à la rivière de Blavet. Judicael et Alain, s'étant réconcilés, marchent contre ces barbares, et les désont, l'an 868, dans un combat, où le premier perd la vie en poursuivant les suyards. Alain, peu de tems après, et dans la même année, ayant attaqué de nouveau les Normands à Quintanberg, les taille en, pièces, et oblige ceux qui avaient échappé du combat à sortir du pays. Après cette victoire, qui lin mérita le suraon de

Grand, toute la Bretagne se réunit sons son gouvernement, et le qualifia tantôt duc, tantêt roi. Alain fit preuve de générosité envers les enfants de Judicaël, en leur laissant le comté de Rennes. Il mourut, l'an 607, après, un règne d'environ trepte ans. Il laissa plusieurs enfants qui n'héritèrent point de ses were a will be as a salded. états.

#### GURMHAILLON... Tell companies grown

; f 1

907. GURMHAILLON, OR WHIMEALON, comte de Comouaille, devint le successeur d'Alain. On ignore le tems de sa mort l' paraît que ce fut sous son règne que les Normands, étant rentrés dans la Loire, prirent, l'an 908, la ville de Nantes, et renversèrent le mur que les évêques y avaient elevé autour de leur église. Ils firent bien d'autres ravages : lan 912, en Bretagne, d'où ils enlevèrent une partie des habitants, tandis que l'autre prenait la fuite et se retirait, les uns en France, les autres en Angletence, 2 is a same of the droise

# JUHEL BERENGER (COMTE DE RENNES

Vers l'an 930, JUHEL-BÉRENGER, fils du comte Judicael. avant joint ses troupes à celles d'Alain Barba-torte, comte de Vannes, défait les Normands conduits par Félecan, qui depuis quelques années versient les Bretons Ceux-ci lenings p dans le Bessin; et de-là vont attaquer les Normanda de la Seine, Le duc Guilburge i marche contre aux, des dompte et les fosse d'inploser sa clémence; il pardonne lau coma de Rénges set ablige le comte de Vannes à s'expatrier. Incon, autre chef des Normands, parcourt da Bretagne pour venger la mort de Félecan, et se rend maître de la plus grande partie du pays. Juhel-Bétenger vécut jusques vers la fin du règne d'Alain, qui sun.

#### ALAIN IV, DIT BARBE-TORTE, COMTE DE VANNES, Puis de Nantes.

المناز فيطين . . . . . . Vers l'an 937, ALAIN IV, sur sommé BARRE-TORTE, fils de comte Mathuedoi, et d'une fille d'Alain le Grand, étant revenu d'Angleterre où il s'était réfugié, fit la guerre apecaucees contre les Normands, les chassa de Nantes et de toute la Bretagne, et prit le titre de comte de Nantes, L'an 943, Alain règle avec Guillaume I, comte de Poitiers, les limites de leurs seigneuries. Mauge, Tifauge et Herbauge, par ce reglement, sont compris dans le comté de Nantes. La même année, au mois de décembre, Alain et Juhel-Bérenger accompagnent Guillanne Longue-Epée, duc de Normandie, à l'entrevue qu'il eut avec

Arnoul, comte de Flandre, et à l'issue de laquelle il fut assassiné par ordre de ce dernier. Alain mourut l'an 952. Il avait épouse, 10. l'an 948, Rostrille, fille de Foniques le Roury comte d'Aujou, dont il m'erre point é'enfants, 20. Gendence qu'on fait sans preuve fille de Hugues le Grand, mais plus vraissemblablement sœur de Thibaut I, comte de Blois, laquelle fit Alain père de Drogon, qui suit. Gerberge, après la mort d'Alain, se remaria à Foulques le Bon, comte d'Anjou. Alain eut aussi d'une concubine, agamme Judith, deux fils, Hoët et Guérech.

### DROGON.

952, Dinogan, fils d'Alain, lui succéda en bas-age, d'abord sous la tutelle de Thiliant, comte de Blois, lequel, ayant remarie la mère de Drogon à Foulques, comte d'Anjou, remit à celui-ci la garde de Drogon, avec la moitié des revenus de la Bretagne, se réservant les droits royaux sur l'autre moitié, qu'il avait cédée au comte de Rennes et à l'évêque de Dol. Drogon monrut, l'année suivanté, dans un bain que sa nourrice lui avait préparé.

## HOEL IV, domie de Nantes.

956. Hour, fils naturel d'Alain Barbe-torte, succéda à Drogon, et ent bientôt la guerre evec Conan. Il fut tué dans une partie de chasse par un genjilhomme nommé Galuron, vers l'an 980. Il lassa deux fils en bas âge, dont l'aîné se nommait Judicaël.

## · 191 ... GUÉRECH; comité de Nantes.

Town In a six

980. GUÉRECH, file d'Alain Barbe-torte, et évêque de Nantes, quitta le bâton pastoral, pour prendre la place d'Hoël, son frère et sit aniant d'honneur aux armes qu'il en est fait à l'état ecclésiastique. L'an 981, il fut blessé dans une bataille qu'il livra, dans la lande de Conquéreux, à Conan, comte de Rennes, souteur par Genffroi Grisegonelle, comte d'Anjou. Cette journée, dit D. Morice, paraît avoir terminé les différents des comtes de Rennes et de Nantes. Guérech meurt, l'an 987, laissant d'Aremberge, sa femme, Alain, qui lui survéout peu-

## CONAN 1, bit LE TORT, comte de Rennes.

987. CONAN'I, ditte TORT, comte de Rennes, commença, sprès la mort d'Alain, à régner sans concurrent. Mais à peine, daixil en jouissance paisible, qu'il commença à se former un

orage qui renversa toute sa fortune. Le vicomte Hamon, fière utérin d'Hoël, comte de Nantes, et oncle des deux ensais. qu'il avait laissés, implora le secours de Foulques Nerra, comte d'Anjou, pour les faire rétablir dans leur patrimoine. Foulques, prince entreprenant et hardi, saisit l'occasion de se rendre maître du comté de Nantes, sous le titre de protecteur des princes. mineurs. S'étant mis à la tête de leurs troupes, il va faire le siège de Nantes. Conan, son beau-frère, ayant de son côté assemblé les. siennes, le défie au combat. Les deux armées se rendontrent dans la plaine de Conquéreux. Conan, y étant arrivé le premier, avait fait creuser devant la sienne un large et profond fossé, qu'il avait recouvert de branchages et de terre. L'ennemi, en commençant l'action, donne dans le piège, et une partie de sa cavalerie est culbutée dans le fosse. Mais la présence d'esprit de Foulques et son intrépidité réparent aussitôt est échec. Après avoir ranimé ses troupes, il fond sur les Bretons et les défait entièrement. Comm fut du nombre des morts. Après écette victoire, Foulques retourne au siège de Plantes; qui ne tarda pas à lui ouvrir ses portes. Il prend possession de tette ville au um de Judicaël, fils aîné de Hoël, et en donne le gouvernement à Aimeri, vicomee de Thouars, qui privatssitor le fitre do comte do Nantes et le garda le reste de sa vie. Le corps de Conan fut porté à l'abbaye du mont Saint-Michel. Il avait été marie deux fais. Le nom et la naissance de sa première femme sont ignorés. L'apouss en secondes noces, l'an 970, ERMENGARDE, fille de Geoffroi Grisegonelle, comte d'Anjou. Du premier mariage il laissa Geoffroi qui suit, et quatre autres fils. Du second il eut Judith, femme de Richard II, duc de Normandie. It laissa de plus un fils naturel, nommé Judicael.

### GEOFFROI I, DUC DE BRETAGNE.

992. Guorraoi I, l'aîné des fils de Conan, lui succède et prend le titre de duc de Bretagne. Depuis lui les comte de Rennes ont sonjours pris ce titre, et les vicomtes de la même ville se sont donné celui de comte de Bretagne; mais à la cour de France on p'a point connu de ducs en Bretagne, avant que ce pays ait été-érigé en duché-pairie.

Geoffroi, l'an 1008, fait le voyage de Rome. Cette année est la dernière de sa vie. On prétend qu'il fut tué en Italie d'un coup de pierre que lui jeta une femme, pour se venger de ce que l'épervier de ce prince avait tué une de ses poules. (Bouquet.) Il leisse de son épouse, HAVOISE, sœur de Richard II, duc de Normandie, qu'il avait épousée l'an 986, deux fils, Alain, qui

lui succéda, et Eudon, comte de Penthievre, avec une filie

nommée Adèle, qui fut religieuse.

L'abbaye de Redon eut part aux libéralités de Geoffroi, qui lui fit don de l'île de Guedel, ou de Belle-lle. Cette île, sous le régne suivant, fut donnée par Alain Cagnart, comte de Gosnoualle, à l'abbaye de Quimperlé, qu'il avait fondée. Les religieux de ce monastère la gouvernérent jusqu'en 1572 avec si peu de profit, qu'ils la cédenent au roi Chorles IX, comme un domaine qui leur était à charge. Ce monarque la donna au maréchal de Retz, à condition d'y faire bâtir un château, pour la défendre contre les pirates qui jusqu'alors l'avaient désolée.

## ALAIN III, ou V.

Mais to me. 100 1008. Anam III succède en bas age au duc Geoffroi, son père. sous la tutelle d'Hampise, sa mère. Su minorité fut troublée par des événements facheux. L'évêque et le counte de Nantes s'étant brouilles nour des violences que le second avait commises, pendant le voyage du premier à Bome, en vinrent aux armes, et la duchesse embrassa le parti du prélat avec l'évêque de Vantes. Le comte de Nantes implora de son côté le secours de Foulemes Nerra, comte d'Anjous, son angien allie, qui ne lui manque. pas. Après, divers compats, les parties s'accommodèrent, par les soins de Junkeneus, archevêque de Dol. (Chron. Namet.) Ces troubles pacifiés fungut suivis, vers l'an 1010, d'une sédition des paysans, excités par des esprits brouillons contre la noblesse. Quoique le jeung duc ne fut pas encore en age de porter les armes, le danger était si pressant i que la duchesse sa mère le fit monter à cheval et le mit à la tête des nobles. Sa présence. releva leur courage abattu, et les paysans, abandonnés de leurs chefs, furent contraints de rentrer dans la soumission.

La Bretagne jouisseit de la paix depuis plusieurs années, lorsque Judicael, ou Judhaël, fils naturel de Conan-le-Tort, se soulera gontre le gonvernement. Le duc Alain, son nexeu, marcha promptement contre lui e et l'ayant force, l'an 2046, dans le château de Malestroit où, il s'était renfermé, il l'obligea de reconnaîtée son autoritée, (Morice, hist. de Bret. toma 1, pap 67.)

Alain était ami d'Herbert, comte du Maine. Sensible au traitement perfide et inhumain que Foulques Merra lui avait fait, il va, l'an 1027, faire par surprise le siège du château de Lude en Anjou, et déclare à Foulques, qui n'était point préparé à cette attaque, qu'il ne se retirera pas qu'il n'ait rendu au comte da Maine les ôtages qu'il avait exigés de lui, et ne l'ait dégagé des promesses onéreuses qu'il avait été obligé de lui faire dans sa captivité. Le fier Angevin fut contraint, de plier et, d'accorder la justice qu'on lui demanddit. Alain Cagnant, nosate de Cornobaille, avait accompagné le due dans cette expédition Agait de s'en retourer l'il·lui readit un oautre service : ce fut de lui amener pour épouse la princesse/Beanne, après l'avain subjecte 2 son père Eudes II, comte de Bloise, compagné de la princesse/Beanne.

Le duc Alain perdit sa mère, laidachesse Havoise, en 1034. Elle ne s'était pas dessaisie du gouvernement de la Bretagne, et avait toujours: tenu ses enfants dans la subordination. Après sa mort. Alain et Eudon son frèse brent un padiage que, bien qu'avantageux au second, ne le satisfit pasi Les deux fréres en vinrent à une guerre qui fut promptement terminée par la médiation de Robert; duc de Normandie. Ce dernier, en partant peu de tems après pour la Terro-Sainte, laissa la tutelle de Guillaume, son fils naturel; et le gouvernement de la Normandie; au duc de Bretagne; comme à son plus proche perent et "ison plus fidèle ami. Robert étant mort, let a juillet 1035, à Nicee He duc Alain se déclare pour du diauna coatre ses competiteurs, et marche en Normandio, lois 1036, à la tête d'une " 'armée, pour soutenir ses, droitsé Alainorédaisit les rébelles au bout de quatre ans, après avoir pris Roger de Montgommeri leur chef, dans une de ses places. Mais, aussitôt après cette expédition, il fut empoisonné et mourutile, a petobre 1040. Son corps fut inhumé dans le chapitre de Fécamp. Son épitaphe nous apprend qu'il éthit beau, bien fait, très-liberal, plein de valeur et de piété. Il laissa de Berthe un fils agé soulement de trois intois, ou d'un an tout au plus, et une fille nommée Havoise, 'femme d'Hoël, qui devint duc de Bretague. Il eut de plus un fils naturel, notame Geoffrei , qui fut comte de Bennes Berthe \* se remaria, peu après la mort d'Alain, avec Hognes M, bothie du Maine; fils du fameux Eveille-Chien. Martin Language

# CONAN II.

première enfance. Le comte Eudon, son oucle, s'étant emparé de sa personne et du gouvernement, tint le jeune prince, pendant sept ans, dans une espèce de captivité. Les seigneurs iretons, craignant pour les jours de Coman, font irruption dans le palais en 1047, et le délivre des mains de cet usurpateur. L'année suivante, il est reconnu solennellement à Rennes souverain de Bretagne. Eudon néanmoins, après avoir donné des assurances de sa fidélité, fut continué dans la régence pour huit ans. Conan, devenu majeur, en 1057, se brouille avec son mucle (on ne sait pour quel sujet), lui livre bataille et le fait prion-

nier. Geoffroi, fils aîné d'Eudon, continue la guerre pendant cinu ans . soutenu dans ses actes d'hostilité par Hoël, comte de Nades kinfin la paix fut conclue en 1062. D'autres vassaux de Consu r'élevèrent ensuite contre lui, at mirent dans leurs interêts Guillaume de Bâtard, ducale Normandie. Il y eut des défits donnés entre ces deux princes, et des places assiégées de part et d'autre. L'an 1066. Conan, voyant Guillaume prêt à passer la mer pour alter à la conquête de l'Angleterne , rassemble toutes ses forces pour fondre sar la Normandie, à laquelle il prétendait comme descendant du duc Richard Lilla contre-tems met Guillaume hors de mesured. Un chambellan du thic de Bretagne qui avait des terres en Mormandier tire Guillaume d'ambarras par un expedient abombnable suit rempossonne les gants et le cornet de Conan: Ce prince les agant approché de sa bouche, fut saisi de la violence du poisson, pout il expira, peu de tems après. Son épitaphe met sa importran un décembre 1066; mais si elle a précéde le départede Guillanne pour l'Angleterre, elle doit être arrivée au mois de sépacimbres Quoi qu'il en soit, il fut enterré à Sainte Mélaighe de dhéhmes dan ignores il fut marié. Il ne laissa qu'un fils naturel ; nominé Adain: (Morice, hist, de Bret, t. I, pag. 45 20 26 W. of regod sine race.

The transmitted HOMMEN and the Basical and the state of t

of the later the Receiver's Some please of 1086. Horzicfila d'Alain Cagnara, comte de Cornouaille, est reconnu ducido Bretagire a après la mort de Conap. L'an 1074, il dobtae retraite à Ralph de Gael, acigneur, breton, établi en Angletebra, de rémulté contre Guillaume le Conquérant. Guillauther étant somulul'année suivante, mettre le siège devant Dol, Naise Fedgesst, fils d'floël , et Balph, se jettent dans la place, et la défendent avec rigueur, Mais, raisemblablement, ils cussent été forcés de la rendre à la fin, si Philippe I, roi de France, ne fût venu à lour secours. Guillaume, à l'approche de ce monarque, se retire avec perte. C'est ainsi que les historieus anglitis alucteris parlent de ce siège. Ceux de Bresigne persontent la chose d'upe manière un peu différente. Hoël, disentule dayant obtoun le duché de Bretagne, contre te mor, de plusieurs seigneurs du pays, qui aspiraient au même honneur, engagen le roi Guillaume à se joindre à lui pour les assiegen dans le château de Dol, où ils s'étaient retranchés. Mais Philippe, roi de France, étant venu au secours de la place, des obliges de se retirer. Quoi qu'il en soit, il rest certain que ce fut le roi de France qui fit lever le siège, bien qu'Ordério Vital ne fasse point mention de ce prince dans de récit de ceste expédition. Sans parler de Siméon de XIII.

Durham, de Bromton, de Mathieu Paris et d'autres chroniqueurs anglais, qui attestent cette circonstance; nous avons un acte de Barthelemi, abbé de Marmoutier, daté in anno et in ipsis diebus quanda ibat rex Francias Philippus in Britaniam contra regem Anglorum, qui ibi obsidebat Dolum castrum. (Mabil. Ann. Bened. tom. V, pag. 96.) Peu de tems après le siège de Dol, Hoël va faire le dégat sux les terres d'Eudon, fils du vicomte de Porhoet, qui le fait prisonnier; mais Alain, son fils, ayant ranimé le courage des soldats, a l'avantage de réndre la liberté à son père. Hoël mourut le 13 avril 1004, laissant d'HAVOISE, son épouse, fille d'Alain III, morte en 1072, cinq enfants: Alain Fergent, son successeur; Mathias, qui fut comte de Nantes; Eudon; Adèle, qui fut abbesse de Saint-Georges de Rennes, et une autre fille, nommée Havoise. (Morice, hist. de Bret. tom. I, pag. 81.)

# ALAIN FERGENT DUC DE BAETAGNE

ro84. Alain Fergent, dit aussi Le Roux, fils et successeur de Hoel, ayant commence son regne par déclarer la guerre à Geoffroi le Batard, comte de Rennes, le fait prisonnier, et l'envoie à Quimper, où il mourut la même année. Peu de tems après cette expedition, Guillaume le Conquerant exige d'Alain, comme il avait fait de son prédécesseur, l'hommage de la Bretagne; et sur son refus, il va faire une seconde fois, pour l'y contraindre, le siège de Dol. Repousse avec une perte considerable, il fait la paix avec Alain, et devient son ami. (Voy. les ducs de Normandie. ) Alain , à la sollicitation de Guillaume, marche contre Herbert, vicomte du Maine, qui de son chateau de Sainte - Suzanne, faisant des, courses frequentes et heureuses sur les Normands repandus dans le pays, Cette guerre, ou les enfants de Guillaume combattirent sous Alain, dura trois aus, et fut terminée à l'avantage du vicome. Alain avait épouse, peu de tems après sa réconciliation avec Guillaume, Constance, sa fifle, qui mourut sans enfants, le 13 août 1000. Orderic Vital, met par erreur, ce mariage en 1075. Le continuateur de l'histoire ecclesiastique de Bede Guillaume de Malmesburi, dit, ainsi qu'Albéric de Trois Fontaines, que cette princesse fut empoisonnée par ses domestiques. Alain se remaria, l'an 1093, avec Enmenganne, fille de Foulques le Rechin, et femme repudiée de Guillaume IX, duc d'Aquitaine, dont il eut deux fils et une fille : Conan qui duc d'Aquitaine, dont il eut deux fils et une fille : Conan qui finit ses lours à Jérusalem, l'an suit ; Geoffroi le Roux, qui finit ses jours à Jérusalem? 2116; et Agnès, dite Havoise dans la chronique de Saint-Brieux, femme de Beaudoin VII, comte de Flandre, dont elle fut

ensuite séparée pour cause de parenté. Alain se croisa, l'an 1096, et fil le voyage de la Terre-Sainte, où il passa cinq ans. Il fourmit, l'an 1106, des troupes à Henri I, roi d'Angleterre, pour schever, la conquête de la Normandie. (Henric. Huntind:) Frappe, vers l'an 1112, d'une dangereuse maladie, il forma le dessein d'embrasser la vio religieuse, et l'excuta en se retitirant dans le monastère de Redon. Il y passa le reste de ses jours, et mourut le 13 octobre 1/119. Ermengarde renonça an monde à l'imitation de son mari, et se mit sous la conduite de Robert d'Arbrissel. Mais quoique retirée à Fontevrault, elle n'y embrassa pas la profession religieuse : il est même certain qu'elle rentra dans le monde; ce qui lui attira les reproches de Geoffroi, abbe de Vendôme. Elle y renonça de nouveau, l'an 1134, ou au commencement de l'année suivante, pour aller s'enfermer dans le prieure de Larrei-sous-Dijon, où elle reçut le voile des mains de Saint-Bernard, comme le témoigne Conan, son fils, dans une charte du 28 juin : 135. (Bouquet, tom. XII, pag. 566.) Elle n'y persévéra néanmoins pas ; car nous la voyons assister, en 1146, à une assemblée de barons qui se tint à l'abbaye de Saint-Sulpice en Bretagne. Elle mourut quelques mois après , et fut inhumée à l'abbaye de Redon. (Morice ,) hist. de Bret. tom. 1, pag. 99.) (Voy. Guillaume le Bâtard, duc de Normandie.).

## CONAN III DAT LE GROS

FILE, COMAN III., surnomme EE Gnos, fils d'Alain et d'Ermengarde, devint due do Bretagne par la retraite de son père. Il prouva son zele pour les intérêts de la France, l'an 1124, en marchent au secours du roi Louis le Gros, contre l'empereur, qui ne les attendit pas et se retira honteusement. L'amour de la justice le porta, l'an 1126, à faire arrêter et enfermer dans la tour de Nantes, Ulivier, seigneur de Pont-Château, sur les plaintes qu'il recevait de ses déprédations. Il punit de même quelques autres seigneurs coupables de pareils crimes ce qui excita un soulèvement des harons contre lui. On en vint aux armes; et il fut battu, suivant la chronique de Nantes, dans un combat qu'ils lui livrèrent. Ce prince mourut le 17 septembre 1148, âgé de vinquante-neuf aus, après avoir désaroue publiquement Hoël, fils de MATHILDE, son épouse, fille naturelle de Henri I, roi d'Angleterre. Il laissa de plus une fille, nommée Berthe, qu'il avait mariée, vers l'an 1137, à Alain II, dit le Noir, comte de Richemont, fils d'Etienne, comte de Penthievre. Cette princesse, devenue veuve d'Alain, épous ludes, comte de Porhoet, qui suit.

## EUDES, HOEL VI, BT GEOFFROI L

1148. Epps, on Eudon, comte de Porhoet, fut reconna duc de Bretague, par ceux de Bennes, après la mort de Conan, et Host le fut par geux de Nantes et de Quimper. Les deux concurrents se livrèrent, l'an 1154, une bataille, dans laquelle Eudes a l'avantage, L'an 1156, Hoël est chassé par les Nantais, qui se donnent à Groundot, frère de Henri II, roi d'Angleterre. Geoffroi mourut sans alliange, le 27 juillet de l'an 1158, et fut enterré dans la gathédrale de Nantes.

#### 

OF A COMPANY ASSOCIATION AS

110c b 1153 cc 511156. CONAN IV, surnomme LE Perir, Gla d'Albin, dit le Noir, comte de Richemont, et de Berthe fille du de Conan III. revient d'Angletence , bit il s'était retiré , s'empare de la ville de Ronnes, déponille, Endez, non beau-père, et le fait prisonnier. Eudes, s'étant échappé de sa prison, se réfugio amprès de Louis VII, toi de France Lian, 1150 , après la most de Geoffroi. Conto se read maître du comté de Nantes, qui lui est enlevé, au mois de septembre do la même année, par Henri II. roi d'Angleterre. Il épage a l'an a form MAROUS-BITE, sœur de Malcolme, roi d'Ecosse, La duchesse Berthe étant morte. Endes révient en Breigene d'et prendile titre de comte de Vannes et de Cornouaille, soit que par un traite Consp lui out cédé ces deux comtes a soit qu'il s'an fit amparé de force. Il n'en demeurs pas-là, s'étant liqué avec Hervé, vicomte de Losa, Guiomarch, son fils, et d'autres seigneurs, il fit en leur compagnie des courses sun les terres du duc, ; qu'ils ravagerent, Tout plia sous l'effort de leurs armes. Conaris pour se mettre en état de défense, appelle à son secours. l'an 1867, Henri II , roi d'Angleterre : et pour mériter sa protection, nonsculement il fiance Constance y sa fille i agée pour lors de ciaq ans, avec Gooffroi, fils de se monarque, qui n'en avait que huit: mais il a la bassesse, quelque tams ancès « de lui abandonier la souveraineté de la Breidene de se rétervant que la comté de Guingamp. Tel fut le prix de la conquêre que Henri si peur lui du château de Fougères, dont le seigneur était l'unides conféderés, (Voy. les seigneurs de Fongères.) Honni était à paine sorti de Brettgue, que la ligue se renduvela. Cermonarque suit en ôtage Alix, fille d'Endes, sa cousine germaine, Honn et Borthe, mère difilix, étant enfants des deux sœurs. Sans respecter ni le droit des gens, ni la lision du sang, mi datreilgion. Henri se venge du père en ravissant l'honneurà la file.

Eudes fait à ce sujet retentir la Bretagne de ses plaintes. Un grand nombre de seigneurs en sont émus ; et jureit de s'unir à lui pour tirer une vengeance éclatante d'un outrage aussi criant. Henri les prévient avant qu'ils soient préparés à la guerre : 'et énlève rapidement à Endes le comté de Vannes' avec la moltie de celul de Cornouaille. Il triomphe également des lautres confédérés; et fait couronner à Rennes; l'an 1169, son fils Geoffroi; duc de Bretagne: ( Robertus de Monte, Gervash Chron. ) Conan IV 'ne stirvecut pas long-terms à cet événement qui achevait de le déshouvrer. Il mourut le 20 février 1171, n'étant plus alors considéré que comine simple comite de Richemont et de Guingamp. Il fut inhumé à l'abbaye de Bégar, au diocèsel de Tréguler. Constance, dont on vient de parler, fut l'unique fruit de son mariage. Une tante de cette princesse i sobur de son père, a nommée comme elle, avante élé destinée par sa mère au roi d'Écosse ; avait refusé sa muintdans l'espérance d'obtenir celle du roi de France. Louis le Jeune. On voit en effet oublid la sollicita par la lettre suivante, rapported par Duchêne (toqui IV, pag. 725), et dont la date appartient à l'an 1160, navant le mariage de Louis avec Alia des Champagne: 4 Je nerpaist dit la princesse bretonne, laister » ignorer de votre excellence (idignitati oestre ); qu'elle occupe » depuis long-terns mon esprit; et que d'un grand nombre de-» présents que l'amour a phrté divers princes à moffrir, ve » n'en ai famais vonlu recevoir auctine Mais je fais une encep-» tion en votre faveur; et si, touché de l'amour extrême que » je voss porte, vous voulez - hien mienvoyet quelque gage de " volvé retour (aliqued amoris insigne), soit anneau, soit quel-» que autre présent, j'en ferai plus d'estime que de la chose » la plus précieuse du monde. Le vous rends grâces du bont » acqueil que vous avez fait à celui que je vous avais envoyé. - S'il: y a dans ce pays quelque chose qui puisse vous faire » phisiry pleasur de proie, chiens, thewar, ou quelque » autré chose que ce soit, je vous prie de me le faire savoir par-» le porteur; je vous l'enverrai avec toute la joie que peut » avoir à vous obliger une personne qui préférerait à l'honneur, » po n'a dépendu que d'elle , d'être reine d'Ecosse ( en épouattant le roi Malcolme IV), celui d'être allide au dernier des » vômes, sicha fortunt ne veut pas à mon égard pousser plus \* loin ser favours. Vous verrex, aussitôt que mon frère Conan! » tera revenu d'Angleterre, qu'il n'y a rien de plus vrai que » ce quel je vous dis. J'irai à Saint - Denis en dévotion et pour " jouir du bonheur de votre présence. Ayez soin de votre santé » si la mienne vous est chère ». Des raisons d'état, ou quelque motif incommu, empéchèrent de monarque français de répondre;

aux vœux de Constance de Bretagne, et déterminèrent son choix pour la princesse de Champagne. Au reste, dans la traduction que nous donnons de cette singulière lettre, nous nous sommes écartés de celle qu'en a donnée l'historien moderne de Bretagne, parce qu'elle ne nous a point paru assez littérale. La princesse Constance épousa depuis Alain III, vicomte de Rohan. (Voy. Raoul II, baron de Faugères.)

#### GEOFFROI IL

1171. GEOFFBOI, It, fils de Henri II, roi d'Angleterre, no le 23 septembre 1158, fut universellement reconnu duc de Bretagne, quoiqu'il n'eût pas encore épouse Constance, fille et heritière de Conan IV. Il sit preuve de valeur, l'an 1179, contre Guiomarch, vicomte de Leon, qui, à l'assassinat qu'il avait commis, l'an 1171, sur la personne d'Hamon, son frère, évêque de Léon, joignait des brigandages qu'il ne cessait d'exercer avec ses fils dans le pays. Geoffroi le poursuivit si vivement, qu'il le réduisit à deux paroisses, dont il ne lui. laissa même la jeuissance que jusqu'à Noël suivant, terme auquel il se proposait de partir avec sa femme pour la Terre-Sainte. Mais Guiomarch mourut, sulvant dom Morice, au mois de septembre de la même année 1179. Le mariage de Geoffroi aveo Constance, fut enfin célébre, l'an 1181, au reteur d'une expédition qu'il avait faite avec ses deux frères, pour la défense du roi Philippe Auguste, contre le duc de Bourgegne, les comtes de Sancerre et de Flandre, et la comiesse de Champagne. (Morice, Hist. de Bret, stom, I, pag. 114.) Peu de tems après, il marche avec ses frères au secours du même monarque dans la guerre qu'il avait avec le rois leur père La paix ayant été faite, l'au 1182, entre ce dernier et ses enfants ; Geoffroit, par son ordren se sommit à rendre hommage de son duché au prince Henri, dit au Court-Mantel, son frère aîné. Ce dernier étant mort l'ap 1183, Geoffroi, qui avait pris part à sa dernière révolte, confinuait defaire la guerre en Aquitaine, Pour le contraindre à quitter cepays, son père fait passer en Bretagne des troupes, qui font le siège de la tour de Rennes, quelles réduisent en cendres, et rebâtissent aussitôt. Mais Geoffroi ne les laissa point franquillesdans ce poste. Etant revenu promptement en Brelagne, il les assiège à son tour, et les oblige de se rendre à discrétion. L'abbaye de Saint-Georges et une partie de la ville furent la proie destlamines dans ce second siège. Geoffroi traita de même la villeet le château de Becherel, pour se venger de Roland de Dinan, seigneur de ces lieux, qui s'était déclaré contre lui, S'étante

réconcilié avec son père, l'an 1184, il le suivit en Angleterre.

( Ibid.)

1.16/1

En Bretagne, de tems immémorial, les baronnies et chevaleries se partageaient entre tous les mâles de la même maison. Geoffroi, l'an 1185, tient une assise, appelée l'assise du comte Geoffroi, dans laquelle il règle, du consentement des barons, qu'elles appartiendront désormais en entier aux aînes, lesquels seront tenus seulement de faire une provision sortable à leurs cadets. L'assise laissa néanmoins au pouvoir des aînés, quand il y aurait dans la succession plusieurs terres, outre les baronnies et les chevaleries, de donner quelques-upes de ces terres aux

pulnes au lieù d'une provision.

La Bretague, après de fréquentes altercations de ses principaux seigneurs avec Gooffroi, subjuguée et pacifiée par ce prince, ne remplis ait pas l'étendue de son ambition. Il convoitait encore l'Anjou. En ayant fait la demande au roi, son père, il essuya un refus, qui lui fit prendre la résolution de se readre maître de cette province par la voie des armes. Dans ce dessein , il va trouver, au commencement de l'an 1186, le roi Philippe Auguste, à Paris, afin d'en obtenir du secours. Le monarque ravi de le voit de nouveau brouillé avec son père, le reçut avec toutes les marques de joie, d'estime et de cordialité. Aucun des plaisirs qui peuvent flatter un jeune prince, ne fut oublié pour lui. Le plus bruyant fut un tournoi dans lequel, ayant wenden s'exercer, il fut renverse par terre et foulé aux piada des chevaus Il mourat peu de jours après de cet accident, le 10 sout au 864. à l'age de vingt-huit ans. Son corps fut inhumé, par ordre due roi, dans la cathédrale de Paris, et ce fut le premier qu'on y enterra. (Martenne, Ampliss. Coll., tom. V, col. 841.) Consa tance, sa femme, dont il laissait une fille. Eléonore, ciait. enceinte lorsqu'il mourut, et accoucha, le 30 avril 1187, d'un fils qui Tui nommé Artur. Elle épousa, la même année, Ranule: phe, comte de Chester, Mais les Bretons le chassèrent après la :: mort du'roi Henti II, son protecteur, arrivée l'an 1189. Cons. lance le regretta peu; et dans la suite, prétendant que son marrage avec Ranulphe était nul, elle épousa, l'an 1199, Gui de Thouars, dont elle cut deux files, Alix et Catherine. La chronique de Saint-Martin de Tours dit de Geoffroi qu'il était beau de visage, habile au métier de la guerre, et si libéral que, lorsque l'on retenait dans ses arsenaux, faute de paiement, les armes que ses chevaliers y avaient commandées , il les payait ... dui-même sans qu'ils l'en priassent, et les leur fajsait remettre. Mais ses fréquentes révoltes contre son père, ont imprime à sa memoire une tache que ses bonnes qualités n'ant pu estacer. green was not been been been a green believe.

#### ARTUR ET CONSTANCE

r miller setan sentenne 1 196. ARTUR, fils postbume de Geoffini et de Constance, né, comme on l'a dit , le 30 avril de l'an is sa suest reconou comte de Bretagne dans une assemblée, des rélats citemes à Rennes l'an 1196. Richard, ripp. d'Angleterre ripique debente démarche, fait arrêter Constance par Banulabe dison setoni mari, et l'a fait conduire au château de Saint Jacques de Benvron, où elle resta prisonnière. Les seigneurs bretons députent à Richard, pour se planette de sette senduite l'Amponaque, loin de les satisfaire, envoie des troppes en Bretagne popur daire le dégat. Il arrive lui-même l'année sujyante pur les lieur, et y met tout à feu et à sang. Ce fat dans la semaine sainte qu'il eneme les plus horribles ravages. Les barons avant assemblée leus forces, marchent contre Richard, et le mettent en dérouse pes de Carhais. Surs qu'il n'en demeyresa point là , ils soussement le jeune Artur à sa fureur, et l'envoient à la cour de Philippe Auguste. Bientat la Bretagne ast de moukeau dévastéet par les Brabancons, que Richard y javait, fait kenir. Les Bretons in portent leurs plaintes, mais vainement lan roi de France il reste dans l'inaction. Artur , alors hien conseille, spaite, par es députés, avec le roi , son oncles et pracupe la libertagle la comtesse, ou duchesse, sa mere, Richard, Lington agence les seigneum bretans, et les met dans son parti Arturs acette nonvelle, quitte furtivement la france, et 7a, traveren le 1904 see oncle. Richard meure le 6 auril de l'année suivente, la Jean, son frère, s'empare du trâne d'Angleterre; aupréjudice d'Agur. Je légitime héritier par le droit de représentation, homme fils de Geoffroi, deuxième fils de Henri II. Les Lourangeaux des Angevins, les Manseaux, se déclargot pour Artus, qui fait son entrée solennelle le lendemain de Paques de cette unace, dans la ville d'Angers, au milieu des applaudissements, Constance s'étant remariée dans ces entrefaites avec Qui des Thouas, remet son fils entre les mains du roi de France. Auturcrend àce prince hammage-lige de la Bretagne, du Reitou, de la Tonraine, de l'Anjou, et du Maine, Cet acte de sonzgission ne peut néanmoins attacher Philippe Auguste, à ses intérets. Il oblige Artur, l'an 1200, à faire hommage de la Bretagness roi Jean. Constance ayantifini ses jours sur la fin de l'ap 1201, Artur aussitôt se rend en Bretagne, fait son entres à Rennes, et y reçoit solenuellement la coutonne duceles Lesprois de France et d'Angleterre s'étant brouilles l'année suivante. Artur va joindre le premier au siège de Gournait du Normandie Philippe lui fournit deux cents hommes d'armes , et l'opposa

hire la guerre en Poisqu. Plusieurs harons viennent se ranger sous sa bannière. Il attaque Mirebeau, où la reine Eléonore, son aïeule, s'était renfermée. Il prend la ville, mais le château lui-ditte! Le roi Jean survient forsqu'on l'attendait le moins. Amer est surpris dans son lit au milieu de la nuit du 31 juillet au premier août! fait prisontiler avec presque tous les siens, et conduit à Pulaise. Le roif son onele, l'étant venu trouver dans le chiteau de vette ville, ou il était enferme, n'oublie rien pour l'engager à Pompre avec le roi de France, et à se désister de ses preleptions. Artur: si l'on en croît Mathieu Paris, répondit à ce printe de la renoncerait famals aux droits que sa naissance lui donnait sur l'Anjou, 'la Touraine, le Maine, la Guienne, et l'Angleterre. De Falaise : Jean le fait conduire à la Tour de Rouen Ce fut au pied où peu lom de cette tour, que le roi, son oncle v l'égorges de ses propres mains, dans un bateau sur la Seine . le feudi saint 213 aviil 1203 (n. st.), puis le fit jeter dan la rivière, où il fut peche le lendemain, et ensuite inhumé scerètement du priedré de Notre-Dame du Pre ; aujourd'hui Notte-Daine de Bonne-Nouvelle." (Suit: Brit. apud Duchene. T. V., p. 167; Annal. Mark. Henr. Krypt., p. 2414; Matth. Pens de ani 1207. 36 Les Batons et les eveques de Bretagne indignés de cet attentat; s'issemblent à Varines et députent au roi Philippes: Gui de Thouars, qui avait pris le titre de duc de Breisegue, pour lui porter leurs plaintes touchant le meurtre d'Artur. L'ad 1206, Philippe, craignant que le roi Jean, qui' trait en su parissarice Eléonore, fille d'Artur, ne vint à s'emparce de la Brotagne, voulut le prévenir. S'étant présente devant Names, les portes lui en surent ouvertes par ordre de Gui de Thouses en manurais quoiqu'il eut formé de mauvais deseins contre ce prince. Philippe füt afors reconnu pour seigneur par les Bretons, pendant la minorité de leur princesse. et Gui de Thouars ne fat plus régardé que comme régent, en attendant qu'Alix, sa fille aînée, flit en état de gouverner. Il mourut; le 13 avril 1213, à Chemille, et fut inhume à Ville-Neuves auprès de Constance, son épouse, laissant de son mamage une seconde fille, Catherine, qui épousa, l'an 1212, André de Vitré. A l'égard d'Eléonore, fille d'Artur, elle finit ses jours; l'an 1241 : Clans le château de Brissol, où le roi Jean, on oncle, l'avait fair enfermer, et fut enterrée, comme elle l'avait viésiré , dans l'abbaye des religieuses d'Ambresburi. Sa mort calma les inquietudes du duc de Bretagne, Jean I, régnant alors, qui craignait toujours qu'Eléonore ne fût mariée à quelque prince qui voulût faire valoir ses droits. Comme elle était lance de la duchesse Alix, ses droits étaient incontestables sur la Bretagne. (Merice / tom: F., pag. 174:) XIII.

### 5.7 MEXICO JETO \* ABOUT LEVEL OF THE COLOR O

TIGE DES DERNIERS DUCS DE BRETAGNE!

exer par le pont e excondence e orbit et ent 1213. PIERRE (surnommé MAUCLERC, parce qu'ayant nté destiné à la cléricature, il avait embrassé le partides angles, ou, selon d'autres, parce que, de concert avec Henri plus de Bourgogne, il avait travaille à diminuer la juridiction ecclesias tique), fils de Robert II., comte de Deeux gui était petit-file de Louis le Gros uroi de France, sut choisi par Philippen And guste, l'an 1212, pour épouser Asix, fille jaînée de Cour de Thouars et de la duchesse Constance : A vant le mariage , Rhilippe exigea de Pierro, qu'il lui ferait hommage Maga [et qu'il lingevrait les hommages des Bretops : avec cotte clouses Sanfido fidelité due au rot de France, notre sire. Pintre fit cot pommese le 27 janvier 1213, et fut dès-lors regardé comme, duc (de Bretagne. Outre ce duché, sa femme, hi apportante de Richemont, en Angleterge, la avait, de pon côté, les scientiries de Fere en Tardennia, de Longinmean, de BrienComtenBo bert de Pantarci et de Cheillie Cerpringe était le plus apirituel et le plus habile de son tems, mais il avait plus de menchantes mal qu'au bien; et dans en qu'il avait de bon a il se glissait tour jours quelque vice qui en effaçait le mérite. Laquiet et turbulette il eut presque toujours, les armes à la main det des cimples tour à tour contre les ennemis de l'étate contre sensuietel contre son roi, et contre les infidèles. Son premier adversoire fut Jenn sans-Terre, roj. d'Angleterre. Ca monarque avant debetqué. l'en 1214, à la Rochelle, avec, une puissante armée atraversente Poitou, passe la Loire, se rend maître d'Augers, et mienties présenter devant. Nantes, que le sipo, était oncupé pour dom, à fortifier. Le duc, appès avoir considéré le nambre et la disposition des ennemis, murche à eux en bon ordre, et les starge avec tant de vigueur, qu'il les abliges preprése le fuite. Content de cet avantage mil rameno sastroupasmet santon dans la ville. Robert, son frère, moins prudent que hit, se laisse emporter à son courage, pourseit les fuyerde l'épéce à des main estion tue un grand inombre; mais es étant trop ayanté acil enterire par les canemis, avec dix chevaliens. Ce fut tout l'avantage que les Anglais remporterent de l'attaque de le ville in us un

Pierre Mantlerc, résolu de régner sur la Bretagne: avad une autorité absolue, entreprit d'abatara également la primente de clergé et celle de la noblesse de sus étais. Il communa par le clergé, dont il attaqua la juridiction et, les priviléges ils nésistance qu'il trouva dans les évêques na servit surà l'arriter. Celui de Nantes, qui était le moins disposé à céder eprouva les elus

grandes marques de son courroux. Ce fut en vain que ce prélat fulmina contre lui, l'an : 12174 Mne sérité ade d'excommunication, confirmée par l'archevêque de Tours : le duc sut la faire lever par le pape à des conditions qu'il se mit peu en peine de remplie (1977) : 1987 : 18 (1978) (1978) (1978) (1978) (1978) (1978)

himerair, on vit éclater la division dont le duc avait jeté les sementes parmi la noblesse. Les vicomtes de Leon, qu'il avait chassés de leurs terres sons prêtente qu'ils empiétaient sur ses donts, formèrent une ligue considérable pour se défendre. Le duc prouve mayen d'en détacher le vicomte de Rohan, avec sis vissaux, qui étaient en très-grand nombre. Il se réconcilie avec l'évêque de Nantes, et ressemble une grande armée, avec laquelle il va cherafter les minemis; occupés à faire le siège de Châtené-Briane. Leur ayant livré bataille le 3 mars 1222, il en montione partie en fuité, et taille en pièces le reste. Les viconites de Léon ne facent point décourages par cette victoire, et continuèrent la geserre avec le duc pendant quelque tens:

Lian 7246. Pierre Manclero jetle les fondéments de la ville et ilu chateau de Saine-Audinudiu-Cormier, ili prend la croix. Pan' rand ; out variounche l'armée que le roi Louis VIII avait assemblise a Bourges pour faire la guetre aux Albigeois. Ce momenus étant mortulains cette expédition; le 29 octobre de la midnia dunice: . Pierre Mauelerc cabale uvec plusicurs princes . equipp la reiné Blanelle, régente du régaume: Cemprince et le cointe de la Marche quabandonnés de leurs partisans, sont contranspirlania 27, de venin faire hommage au foi dans le chateau de Vendôme. De reteter en Bretagne, le duc recommence dipenséenten le clergé. Les evêques l'ayant excommunié, il saisit leur temporel; et on chasse tiols de leurs sièges. Etant entré, l'amula 1801 dans une mouvelle ligue contre la régétité, il entrepresti d'enliver la roi sur la route d'Orléans; mais son dessein expliseon voir, ev le comp est munque! (Nov. les ruis de France.) Oranguant les suites de cet attentat, il va se jetter aux pleds du refiret lui demande pardonpile roi lui fait grace, et ne le rend par plus scamus. Résolus de se venger du comte de Champagne qui les avait trahis; le dan et ses confédérés entrent l'année wiyante dans la Champagne, qu'ils dévastent. Le roi marche contractus ales oblige d'évacuer le pays, et les poursuit jusqu'au fond du Tonnebrois & Voy: les vomles : de Champagne. Le dur alors a relouirs au voi d'Angleterre, et l'excite à faire modescente en Prance: Il arrive lui-même, le g octobre, à Portsmouth quetry that homminge au rol Henri III. Saint Louis tient, llan 1230, une assemblée des pairs et des barons, dans laquelle il fait déclarer Pierre de Dreux, coupable de félonie, et par là déchu du dushé de Bretagne. La même année, le

roi d'Angleierre avant débarqué, le 3 moi, avec une appea formidable, & Saint Milo, le dut lui livre ses meilleures places et oldinge une partie de ses barons a lui faire hommage. Mais plusieurs de vonturent jamais y consentir, et fortifièrent leux châteaux, dans la résolution de s'opposer de toutes leurs fortis aux Anglais. Lorsoi saint Louis s'acheminait cependant yers is Brotagne; saprès avoir enlève au luc, Belleme, dont il lui avait laissé la garde, il vient faire le siège d'Ancenis. Henry Illi, ni osant ac mesuses avec le monarque français, se rembarque l'an 1231, avec la meilleure partie fit ses troupes, et pients après, un conclutant reve de ribis ans, entre le roi de france. le roi d'Angleterre; et le dec de Hettagne Ce traite he garanut pas, ce dermer de nouveaux trombies dans ses etats. Lian 1232, les basons de Bremene, souleves par Amauri de Craon, sens-chal d'Anjon, pressent les altines contre le duc, qui marche en diligence à leur rencourre. Il bat feur armée, le 3 mars, et fait, ab grand nombre de prisentifiers. C'est tout ce que nous apprend sun cette quetre miestifie, la chronique manuscrite de Bretagne; mais la sulte fait voir que les esprits demeurerent également irmités de part et d'autle.

"La trève dont un vient de parler cant expirée l'an 12341 Pierre Mauchere depasse en Angleterre pour solliciter de poureaux secous N'ayant pu' rien ditenif let' se voyant pressa, d'un câtés par le rei de France, pret à l'ecrater de l'autre, aban-Alonne de ses barons pil presid le parti de venir s'humilier devant le monarque à Paris. L'accideil que fui fit saint, Louis fot terrible, si Lon sien rupporte à Matthieu Paris. Le voyant à ses pieds la conde au con, " Mauvais traffie , lui dit-il, encare se que tu aies mérité une mort 'infante, cependant je te para démae en considération de la rioblesse de ton sang ; mais je me laissegai la Bretagne à ton fils que pour sa vie senfement, et je vous qu'après sa mort les rois de France soient les maim tres do la torre in L'historien, aureste, ne garantie pas le fail, et déclaror qu'al pe le rapporte que d'aprés un oui-dire Ce qui est certain sc'est que Pierre Mautlere se soumit à tout te que le roi et tameine sa muse voudrafent of donnet; qu'il promit de les aervir euvers es contre tous; que; pour surete, de sa pasola, il remit entre les mains du rui, pour trois ans, les chateaux de Saint-Aubin , de Chateauceaux et de Mareill; qu'il s'engagea de plus, des que son fils serait majeur, d'aller servir cinq aus à ses trais en Polestines et qu'enfin il s'obligea de retablir la nor blesse bretowne dans tous set privilèges. Pierre Mauclerc tuy parole; et des que le traité fut conclu, il envoya déclater au roi d'Angleterre qu'il renencait à l'hommage qu'il lui avait fait pendant sa revolte. L'Anglais se venges far la saisie du comis

DES COMTES ET DUCS DE BRETAGNE (1213) de Richelliont et des autres terres que les prince bretons posses. delt dans les états d'outre mer. Cetui ci de la se pas ce resite meht impunit. Ayant squipe quelques vaissemux, il se mit a courir la mer trouble partout le commerce des Anglais , et pilla tous ceux qu'il put joindre. Enfin, ham tuo, Pierre remit sou duche à Jean a son fils aine, et me se qualifia plus depuis que Pierre de Braine, chevolier. N'ayant abors plus rien à faire en France, il se croiss a commune al d'avait promis, pour la Teffe Sainte; avec plusieurs princes et seigneurs français don't fir nomme le chef par le pape Gragoire IX, et partir, Pan 1250, pour Lyon, ou ils devaient se ressemblert Mais ils recoreat en cette ville un contre-ordre du pape , qui leur enjoignait de s'en retourner, Pierre, et la plupart d'entre eux, n'en confinuèrent pas moins leur routen mais elle fur si dente, qu'ils ne l'embarquerent à Marseilla qu'au muis d'août de l'aus où ils s'arreterent que lauc tems. Rendant qu'ils giscournaient, Pierre Maucière enigya un gonyor considerable des infidètes destiné pour Damas, et passa, au 61 de l'épécha traupe qui l'est corrait Célte action, qui le gouyeit de gloiret, excua l'émaile mula le male l'article la companie de gouyeit de gloiret, excua l'émaile mula le male la la companie de gouyeit de gloiret, excua l'émaile le male la companie de gouyeit de gloiret, excua l'émaile le male la companie de gouyeit de gloiret, excua l'émaile le male la companie de gouyeit de gloiret excual l'émaile le male le companie de gouyeit de gloiret excual l'émaile de gloiret excual l'émaile le companie de gouyeit de gloiret excual l'émaile de gloiret excual l'émaile de gloiret excual l'émaile de gloiret excual l'émaile de gloiret excual le companie de grant de gloiret excual l'émaile e tion de l'antres croises. Ils se mirent commache, contre la défende mi voi de Navarre, pour aller surprendre les Tures. et sirent eux mêmes surpris par la garnison de Gaza; laquelle, étant fomble sur eux, en tha plusieurs a parmi lesquels se trouve de Bar, et en fit un plus grand nombre prisonners pière Mauclerc obtint leur délignance un moyen d'une trette un'il conclut en 1261 javec les, infidèles i après quei il s'embamua au mois d'avril, pour revenir en France. Il se conta de nouveau. Tan 1248, et accompagna saint Louis dans son e geninan d'Egypte, Son avis, en délanquant en ce pays, duit que l'on assiegeat Alexandrie, et det avis était sans contelli le melleur: mais il ne fut pas suivi, et colui du comte d'Avins qu'il etait pour aller droit au Caire, prévalut. (Joide d'origin 30.) Pierre avant accompagné ce prince à la mal-les leures à la Massoure, en réchappa non sans blessures et retourna joindre le roi. A mus tout droit, dit Join-'Me ful était reste avec le roi, pint le conte Pierre de Bretaigne, gul ventit tout droit de vers la Massoure, et estoit navré d'une espée parmi le visage, si que le sanc li cheoit en la bouche. Sur un bas sheval bien fourni seoit; ses renes quoit getes sun l'argin de sa selle, el les temut à ses deux mains, pour ce que sa gent qui estaient darière qui moult le pressoient, ne le getassent du pas. Bien sembloit que il

le prisast pou : car, quant il crachoit le sanc de sa houche, il disoit: Voi pour le chief Dieu, avez-veu de ces ribeus? (Ibid. p. 51) Il fut pris quelque tems après aver le saint, roi , le 5 avril 1250, et emmené à Damiette. Ayant été remis, en liberté après avoir payé sa rançon, le lendemain de l'Ascension, il partit ausside avec les comtes de Flandre et de Soissons, pour retopriner en France. Mais il n'eut pas la satisfaction de revoir sa patrie. étant mort sur mer trois semaines après son départ, sur la fin de mai, comme le marque D. Morice let non le as join, comme le prétend l'historien de Valois. Son corps fut rapporté en France, et inhumé, non à Ville Neuve, près de Nantes ainsi que le marque le P. Anselme, mais à Saint-Ived de Braine, où l'on voit encord sa tombe, avec som épitaphe mapposiés par D. Martenne. (Voy. Litt. 19. 27.) Hout d'Assic, 1821, première femme, morte, le, 21, roctobre, 222 in denix, fils, Jean en 1941 lui succeda, et Artur, mort jeung avek vne fille nommee iYolanda qu'il maria avec Hugues XI de Lusignan k fils aîne du come de la Marche. Pierre avait épousé en secondes noces, Marche-RITE DE MONTAGU, venye de Hugues, xicomte de Thomas, dont, il eut. Olivier, dit de Brainen, seigneur de Montagu.

entham biet tie ind engarend ob our reiment est te entham biet tie ind engarent est entham en

nace but l'écocope de Venter, avec le pour et the character de le seix

1237. JEAN, dit LE ROUX, ne l'an 1217, his aine de Pierre Mauclerc et d'Alix, ayant atteint l'âge de vingt, ans, est reconnu duc de Bretagne par les étaits. S'étant, rendu ensuite Paris, il fait hommage ligé au roi saint Louis, puis resient en Bretagne, et se fait couronner à Rennes, dans le mois de novembre 1237. Le nouveau duc, après cette cérémonie, réceilles hommages des barons, et promet de maintenir leurs liber tés; mais il refuse la même sûreté au clergé. Ce prince avaépousé, l'année précédente (n. st.), au mois de janvier BLANCHE, fille de Thibaut IV, dit le Posthume, comité d'Champagne, et d'Agnès, sa seconde femme. Marchant sur le traces de son père, il s'attira, comme lui, des excommunique tions; et, malgré sa fierté, il fut obligé, l'an 1256, d'aller Rome pour se faire absoudre. Mais les conditions de son absolution le brouillèrent avec ses barons. (Morice,) L'an 1257, Jean cède les droits qu'il avait, par sa femine, sur le royaume de Navarre.

Le roi d'Angleterre, Henri III, retenait toujours le comté

de Richemont, qu'il avait saisi sur Pierre Mauclerc. Le duc Jean s'était flatte qu'en considération du mariage de son fils ainé, contracté, l'an 1259, avec la fille de ce monarque, cette seigneurie dui serdit rendue. Mais Henri se contenta d'en payer la valeur l'étrétint le fonds. Pressé néanmoins par les importinités dé son gendre, il lai en céda enfin la propriété, la 15 juillet i 268, et lui permit d'en prendre le titre. Saint Louis systit entrepris, l'an 1276; une nouvelle croisade, le duc et la duchtesse de Bretagne, le comte et la comtesse de Richemont, leurs fils et Bru, voulurent être de cette expédition. Arlives est Africae; ils furent temoins de la mort du roi de France ! arrivée le 28 août de la même année. La plus grande partie des croisés s'étant alors déterminée à repasser en Europe. le comte de Richemont fair voile vers la Syrie, avec le prince Edouardid'Angléterre , Elniq cents Krisons et d'autres troupes, poxquelles vint se joinville sur la route le roi de Chypre avec les niennes: Leur dessein telant de forter le fameux Bondochar à llever le slège de Ptolemaide du Sant-Jean-d'Acre, auquel il s'obstinait depuis hong-terris. Celue expedition n'eut aucun succès. Le prince Edouard partit de Palestine le 22 septembre 1272, 'en ramena', comme on ne peut en douter, le comte de Althemont breezingsnegnend of the comment of

Le dire Jean le Noux entre frequentes altercations avec les request de sea etas au sujet de la regate et de leurs droits temporels. Celui qui lui résista avec plus de force et de perséverance fut l'évêque de Nantes, avec lequel il fit enfin une paix olide. Son caractère entreprenant le compromit aussi avec ses laruns. Il augmenta ses domaines par l'acquisition qu'il fit, en 1276, du comte de Leon. Il changea, la même aunée, le droit de bill pour les mineurs, qui leur était fort onéreux, en celui le actiat, et déclara que la succession des Juveigneurs, morts aus enfants, doit retourner aux aînes, nonobstant l'hommage, sil au sucreain. Ce prince termina ses jours, le 8,0ctobre 1286, l'agé de soixante et dix ans, et fut inhume à l'abbaye des l'elec. La duchesse, son épouse, était morte, le 12 août 1283, l'avait eu sa sépulture à l'abbaye de la Joie, qu'elle avait ondes De leur mariage sortirent six fils: Jean, qui suit; Pierre, ne l'an 1241, decède le 19 octobre 1268; et quatre autres fils, morts en lass age : avec deux filles; Alix ou Alpais, mariée en 1264, au retour d'un voyage à la Terre-Sainte; et Alienor, decède dans un age tendre.

Le duc Jean I quitta les armes de Dreux sur la fin de son ser et prit les hermines, telles que les ont portées ses succesques. (Nouv. Tr. de Diplam., tom. IV, pag. 180.)

#### ... i. , JEAN, H. . , . . .

1286. JEAN II (comte de Bichemont), fils aîne de Jean ! et de Blanche de Champagne, nei le 4 janvier 1236 (n. st.), et veuf, depuis l'an 1275, de BEATEIX D'ANGLETERRE', Vot le successeur du duc, son part, em 1286. A avait accombane. l'année précédente, le roi Philippe le Hardi dans son expédition d'Aragon; mais, l'an 1294, en qualité de comte de Richemont, il prit le parti de l'Angleterre confire la France. Après avoir tenu ses osts à Ploërmel, le 19 août, il s'embarqua, dans le mois d'octobre pour aller communuer l'armée arrelaise en Gascogne. Il changea bientot d'insérêts et l'année suivante, ayant recu des Anglais plusieurs sujets de mécontentement. Il guitta leur parti pour rentrer dans celui de la France. L'an 1297, il arrête le mariage de son petit-file Nean : fils d'Actur : avec labeau, fille aîuée de Charles de Valois, frère de Philippe le Bel, agée seulement de trois auss En considération de cette alliance, Jean Il est créé duc et pair de France au mois de septembre par le roi Philippe le Bel: C'est le premier exemple qu'on ait de ces sortes de créstions. La Bretagne m'avait eu proprement jusqu'alors que des touttes! Pierre Mauclere est toujours appelé comes Britannus par les unteurs du tems . et Jean I, son fils, n'a point d'autre titre dans Guillaume de Nangis. Il est vrai que d'autres historiens lui donnent celui de duc, ainsi qu'à quelques-uns de ses prédecesseurs. Mais la Brefagne ne fut reconque pour duché que lorsque Philippe le Bet, par son autorité royale, cut donné le titre de duc à Jean II: Et, ne possit in dybium renocari, dit le rei dans ses lettres d'érection, ducem ipsum, qui comes aliquando nostris in titleris fuit vocatus, ducem fore, et terram Britannies ducatum existere, ipsumque ducem in posterum debere vocari, auctoritate regià el ex certa scientia declaramus. Ces lettres, données à Courtrail, sont datées du mois de septembre 1297: Elles ont servi de modèle pour les érections qui se firent dans la suite de terres en duché-الانتخار ويتهالي موا pairie.

Le duc Jean tient, l'an 1300, une assise, où il interpréte celle du comte Geoffroi, st y ajoute de nouveaux réglements. L'an 1305, voulant terminer le différent qui subsistait toujours entre le clergé et la noblesse, il alla trouver à Lyon le pape Clément V. Mais un faneste sort l'y attendait. "A la procession qui se fit pour le couronnement de ce pontifé, il fut malheureusement écrasé sous les ruines d'un mur, le 14 novembre, et mourut de cet accident quelques jours après. Son corps fut porté à Plaërmel, en Brétagne, et inhume dans

l'eglise des Carmes. De BÉATRIS, Alle de Henri III , roi d'Anpleterre, qu'il avait épousée en 1269, morte, comme on l'a dit. l'an 1275 le duc Jean de suit six enfants: Artur, son successeur infeque camte de Richemont pet en 1266, decede l'ap 1334 prisonnien en Bensen a Bintre le vicomte de Laon ; Blanche amarice à Philippe d'Antois; Marie, qui epouss, l'an 1292, Gui de Châtillon et Alienor ; qui fut religiouse;

I tree a course I showever and never connecte kicheman one sound to some the AROUR Worten I the orien or may in

d zach atmisture it nor pant de Beaute d'Angleterre ne le 25 juille lui 364 ne lices de la la père ; regne hint ans, et meurt a le 27.39 ff. da d'anna 3 da ; au châtem de l'isle; près de la Roche Rerpard de santitrois fils de Manie, sa première femme, fille 181 hegitiere des Cedi IV ; vironite de Limoges . qu'il avait apousées Las lands Sambir, Jean Iti, son successeur Gui com trode Baubièvroletewicomete de Lamoges et Pierre mort sans 10stestie Adrèsile décès de la déchesse Marie, arnve lan 1201 m Artun arrio deduse en secondes noces, en mai 1204 5, YOLANDE 1 fille de Babert IV d' confte de Dreux, et de Beatra 19 Suppasse de Montfort l'Amouris dont elle fut heritiere, venue il Alexandro II luqui discosse i motte en 1322. De cette alliance a Achibr enti lemulo Montfort, qui disputa la Bretagne 4 Lharles de Bleien demane ween for mariee a Robert. de Flandre, seigneun de Cassel de Béatrin, qui le ponda Gui X seigneur, deut Briktich in p festoute ute Bouchard VI, comte de Vendomer Blanche , morte en hasinger et Matie, qui fut religieuse de Poissi. Le duc Autur fue enterre aux Carmes de Ploermel : Ynlande, sa femma de suivit se tornbest! l'an 1322. Le clerge de Bretagne expressitudeplis dong tems , lorsqu'Artur II parvint an duche, deux prétendus droits, wommes le tierçage et le past nuptial. que las laiques; et sur tour la noblesse, lui avaient vivement contasted sour le regat précédent. Le premier de ces dioits consistent à precident de triens des meubles de tout pere de famille après sa mort ; par le second, on se faisait adjuger une certaine somme arbitraire pour le repas des noces. Le due Jean II s'etalt, vainentent entremis, pour accommoder ce different Son successeun but plus heureux. Ayant envoye son fils aine , avec des conteillers schaires , a la cour d'Avignon , obtint all an 1384 un jagement contradictoire du pape Clément . V. Parinequel in futorent de qu'après le décès de chaque paroissien. Je recienti, ou cure, n'aurait que la neuvierne partie des meubles des des perins blendents déduites; que ceux qui n'auragent, mas, la valeur de trente sous en meubles seraient exempls du past nuptial, et que ceux qui en auraient au-delà XIII,

paieraient, les uns deux sous, les autres trois; suivant leux facultés, le tout à la commodité des nouveaux marjès. Le droit de tiorcage, ainsi réduit, fut appelé neume, et les nobles en furent exempts. L. Morice, observe qu'il s'est conserve jusqu'à nos jours (1765) quelques vestiges du droit de neume en basse Bretague, et d'ans les diocèses de Nantes et de Saint-Man.

to tenament and the first Plansk appetres obbes of Marine trees are a series and

1312. JEAN III, dit LE Bon, fils d'Artur et de Marie de Limoges, né à Châteauceaux, le 8 mars 1286, reçoit les hom-mages des Bretons et des évêques de Bretagne aussitôt après la mort d'Artur II, son père. Vers l'an 1338, il marie sa nièce, Jeanne, fille de Gui, comte de Penthièvre, avec Charles de Blois, fils puine de Gui de Charlillon, comte de Blois, ef de Marguerite de Valois, sœur de Philippe de Valois; rol de France, et designe Charles pour son successeur. Jeanne avait d abord eté offerte à Philippe, roi de Navarre, pour son fils Charles, surpomme depuis le Mauvais, à condition qu'il prendrait le nom, le cri et les armes de Bretagne. Mais Thimpse declara qu'il ne souffrirait jamais que son fils quittat fessitents de lis pour les hermines, et aima mieux laisser echapper la Bretagne. Charles de Blois, des le moment de son mariage, in regardé comme héritier du duche de Bretagne. Le duc Jean le Bon lut atraché au roi Philippe de Valois. L'au 1334, il mille hommes dans son expedition do Flandre. Il tomba malade à Caen, en retournant dans ses etals, et mourut en cette ville, le 30 avril 134r, ne lassant qu'un batard nomme Jean. Il avait épouse en premieres noch, l'an 1247 (n. st.). Isabeau, fiffe de Charles de France, comte de Valois, morte l'an 1309, et donna sa main, l'année sur-vante, à Isabelle, fille de Sanche IV, roi de Castille H'de Léon, décedée le 24 juillet 1328. Enfin il s'allia en Poisiemes noces, le 21 mars 1329, à JEANNE, fille d'Edouard ; comte de Savoie, morte à Vincennes, le 20 juin 1334, et influince aux Cordeliers de Dijon. Jeanne, par son testament, avait legoe ses droits ou ses pretentions sur le comte de Savoie et la seigneurie de Beauge à Philippe, duc d'Orleans, fils du cu Philippe de Valois. Le comié Amédée VI, possesseur de ces, demaines, fut obligé, pour les conserver, d'entrer en accommodement avec le roi de France. (Voy tes comtes de Millous) le
deug Jean, après la mort de sa troisième fémine, avait pense à faire l'échange de la Bretagne contre le duche d'Orleans. Mais l'opposition de ses barons ne lui permit pas d'executer ce des-

Sous le règne du duc Jean le Bon, l'an 1317, Galeran Nicolas, dit de la Grave, originaire de Quimper, fonda le collège de Cornouaille à Paris Up autre breton, Geoffroi du Plessis, d'une maison distinguée au diocese de Saint-Malo, londa. l'an 1322 dans la même ville, le collège qui porte son nom, et le dola de fonds pour deux cent quinze bourses, dont il adugea la collation à l'abbe de Marmoutier. C'est en vertu du testament de Geoffroi du Plessis que les abbés de Marmoutier ont gouverné ce collègé pendant plus de trois cents ans. Part III Live Box, ills d'Arton of springMold

# CHARLES DE BLOIS ET JEAN DE MONTFORT.

1341. CHARLES DE BLOIS et JEAN DE MONTFORT Prétendirent tous deux au duche de Bretagne après la mort de Jean le Bon; le premier, comme époux de la nièce de Jean le Boit, et désigné son successeur; le sécond, à titre de fils d'Artur H et d'Yolande, sa seconde femme. Jean de Montfort, ayant appris la mort de Jean III, son frère, se rend à Nantes, y est reconnu duc de Bretagne, et en peu de tems il s'empare de presque tout le duche. Charles de Blois en porte ses plaintes au roi de France : Montfort est cité à comparaitre ; il vient à Paris avec quatra cents gentilshommes, se presente devant le roi, ipuia se reure avant la décision de son affaire. Les pairs, assembles à Conflans, rendent, le y septembre 1341, un arrêt en fayeur de Charles, Le roi, pour faire executer ce jugement, envoie une armée en Bretagne, sous la conduite du duc de Normandie, son file aine. Après avoir pris Chateauceaux et Carquefou, le duc assiège Nantes; et Montfort, qui s'y était renleme se rond prisonner: ainsi la querelle semblait terminee; man la fermete de Jeanne de Flander, épouse de Montfort, empêque les facheux effete qui dévaient naturellement suivie de la captivité de son mars. Cette héroine, l'une des plus cou-rageuses princesses dant l'histoire fasse mention, rassura les esprits, et soulint un parti qui paraissait abattu. Od la vit taire joutés les fonctions du général le plus habile et le plus emegimente, et du plus brave soldat, marcher en campagne le casque en tête et l'épée à la main, soutenir des sièges, assie-ger des villes, combatte sur mer et sur terre.

vers le même tems une autre heroine signala sa valeur en Bretagne contre la France. Cétait Jeanne de Belleville, veuve d'Olivier de Clisson, que le roi Philippe de Valois, sur des accusations d'antelligences avec le roi d'Angleterre, avait fait decapiter publiquement à Paris, sans aucune forme de proces. (Vay, tom. I, pag. 500, col. 2.) Jeanne, dans la resolution de

wenger la mort de sch époux i marché à la tête de 400 hommes , vers un château qui tenait pour Charles de Blois. Etant pres de da place, elle détache 40 hommes de sa troupe pour l'actomspagner, laissant le reste en embustade. Sur la demande qu'elle dait d'entren dans le château, le respitaine qui me safair pu le sort de Glisson, lair fait ouvrir les portes, dans la persension qu'elle était en partie de châtse. Mais le son du cor uyant aussitôtiaverti ceux qui étaient embusques pils accourent, se rendent amaîtres de la place, et passent bout ce qu'ils rendontrent au fil de l'épée , à l'exception du capitaine qui se sauvé. Après de coup, la dame s'embarque avenda troupe y court da mer y et immble aux manes de son mari tous les machands français qui combent a untre ses mains. Le roi de France: pastruit de ces désordres, -bannit Jeanne du royamne, et confisque sons ses biens: Elle se retire à Hennebon, auprès de la comtesse de Montiget, entremant avec elle son fils, Olivier! qui fut depuis connétable de France. (La Band i kiete do Bretz pagzaty bi) (hater zeron e 👊 Jean de Montfort s'étant évadé de barpoison . Pau 1345 , par l'adlesse desquelques panvrus gerls quil le déguisèrent en mi-: chand , va dabord en Angletene uptin verient en Trance; et omeust enfin de ab septembre de la même in her kinsan in raks, mommé comme lui ; qui initidiai literate plaisible possesseur and aduché de Bretagne. La constance de Monstors ine futiple plus s déconcertée par la mortide sonsinari qu'elle l'avait été par sa -prison - et aver le secouts! des Ahelais : confuits par Thomas and geworte and le filotete la Charles de Blois peur leguel elle gagna abbis state de la local funcion local de la la local de la local d "Roche+Derien, qu'il pérdit le 18 (et mon le 20 ) juin 1847; éonte who goworte, generale des Anglais panipajeres avoic leterpris deux ndois et délivré deux fois, reinporta la victoire et fix Charles de Abbis prisonnier. Cie prince fut transféré l'année suivante en Anedeterre , et remenme dans la teur de Londres Jeanne de Poahlèvre il femme de Charles / fait alors pendant la captivité de i soni mani ce qu'avait fait Jeanne de Flandre ; éponse de Jeande ... Montiort, pendant la captivité du sien, et ce qu'elle faisant en-vigueur. L'an 1950; Cabloons attaque Ageworte, le tue!, et ait imain basse un cont hommes d'armes de sa suite. Les paysans, que les rayages des Amglais avaient réduits au désespoir; s'étant rassemblés sous la conduite de Pierre de Craon et d'autres cheevaliers; wont les assinger dans la Roche-Derien; forcent la place cet massacrent la garnisone

voi On vit l'an 1351 jour exemple singulier de l'espèce de fanttisme où l'esprit de chevalerie et de galanterie précipitait les apobles de ce tempolà. Le maréonal de Beaumagnir ; attaché u

parti de Charles de Blois, etcRichard Bembrough, capitaine anglais de Ploërenel; s'étant provoqués, convincent d'un ducl; et se rendiceme dans le champ clos qu'ils avaient choisi, adoompagnés chacen de trente chempions. Awant que d'en venir sux mains, Reaumanoir s'écria que cette journée prouverait qui estce qui avail la plus belle maltrasea. Les Anglais surent défaits; tues ou faits prisonniers pret/les-Bretons acquirent la pleine et ridiente liberté de nanter les attraits de leurs dames. On sait, et on l'aidéja dis ailleurs, que y dans une des charges (car il y an eut plusieurs ), Beaumanoir blessé et sugoombant à la soif, ayant demande à hoire. Geoffroi du Bois, un de ses compagnons, lui erra : Beaumanoir , basi ton sang); et que ce mot est devenu le cri de cette maison, libre ancienne chronique date ce combat du samédiamantke dimanche Lestere (26 mars ) de l'an 1350 (finès-Comment of the part santa Paquesile de un simple de sur m

Liamados our adodui Charles de Blois y taprès avoir été troité à Londres pendant plusieurs antiécir aussi d'ûremient qu'il cût pu l'être à Marot , recouvre da liberté pas un traité fait évec Edouard Way roud Angleighte Mass de traité avant été rompu par Edouard indicate abrico de retourner en Angletemodel ne redevient i libre que sur da fin dé a 326 den dominant pour lôtages deuxade edde. hes menunen es aga thiring hes best been best been seed a seed on the seed of the se les algun contendants avec sus anhara ément légal et dés suocès vacies. L'an 4363 U commendantaient sur le paint d'en venit à une liatable mangée dans la dande d'Evras, des évêques des eneagenti à faire inn accommadement par lequel ils partagent entre eux la Bretagne. Les traité fut signé le 12 juillet , malgré Jeanne de Penthièvre, femme de Charleside Bhois, Jaquellei refusa de Mratifien Elle écrit à son mari qu'elle l'avait prié de défendre wal hetitage , et qu'étant armé dine devait pas envatorifer une Partie Alama suis qu'una famme ; ajoute-t-elle ; mais je perdràis philolila vie , tet dela si jettes avuis, que de nousentir à une chose . 'si honteuse.. Charles aime mieux violor sa parole que de déplaire ià saifemme. Il est donc résolu de terminer le différent par la voie desarrhes. Enfin. Fan 1364, après une guerre de vingt ans. Charles de Blois, contre l'avis de Bertrand du Guesolin, que le 101 Charles V dui avait envoyé divre de 25 septembre, la fameuse bataille d'Ausai , dans laquelle il perdela vie, du Guésolin la libérté, et Olivier Clisson: qui combattait seus ce genéral, un œil. Charles de Blois était d'une rare dévotion, vivant au milieu des damps comme dans un cloître. Le jour de la bataille il avait entendu trois messes, s'était confessé et avait communié. On lui drouva une haire sous ses armes avec une ceinture de cordes. Avecitout cela le tort était de son côté ; ne sûte ce coué pour n'a-Will pas vouler par déférence pour sa femme adouteile était

eschave, tenir le traité de partage qu'il avait fait avec la jeune Montfort, Melecroconnetten expirant, ai les dernières pareles qu'on lui attribut sont vraiest J'ai long-teme guerrezé : lui faitpro dire . contre mon essient. C'het-à-dire contre ma conscience aven terrible en ce momenta et muli jetterait am grantimusge sur ses versus. Le jeune Montfort, vit, le carlavhe de sons risal et chorren des larents à soit sort. Lele l'ontre ocusin : is écrear-tiel , par as auden and authorise of renew this assert come wherethis look artise Bretagne. Dieu vous le pardonne l'Je regrette beaucoup que nous este denu à cette mule fin. Son vorps fut inhumé aux bondeliers de Guingamy. Charles laissa trois fils; dunt deux étaient prisonnient en Angletore, Jean et this qui y mourut. Monni, le traisième, Encore enfant prétait auprès dec Marient duthessand Augon, sa wew. La duchosse Jeanne, femmo de Charles y magnitoli se reduction to subside the computation of the Apple administration le mertons. Es accient, chasse tene der , pour éciter le joi q duhimes of Jeans is now with different participated and d angleteric action, we an travers des pion 2 ands can gette, come 40 at traditionale she are subject to the commentary of the decision of the second subject of the second subject of the second second subject of the second Jeanne de Flandre, petit fils d'Atturelli, desint manible posiwesseur du duche de Brutagna, span la mont de Charles de Blos et pan le tralté convluis Guerande le su divilipair el avendres de statementation de spermentalist des flacide sur y 2020 reinites Décembre suivant : mais le souvenir des obligations qu'il avait aux Anglais, et l'espoir d'en être toujours efficacement sessers dans leibesoin, en leur demeurant attaché une lui permirent per de mater fidèle à la france dans la guerre que cette puissance stom imment de de un fai et a Statant done liqué avec eur juit se ploiiges lui-mêmê et son duché dans de mouvestramalisents. Pour oblige de quitter ses états, et d'after chèreller une retraite dans le comte de Richemont en Angleleire! Sa mauvaise foi roim ses affaires au lieu de les avancer, L'an 1372, Jean renpuvelle ses alliances avec les Anglais, et envoie dans le même tems les ambassadeurs ou roude Krance a poun l'assurer de sa fidelité. Il mentarda pasah desebuseb or imbarang pira faisant yening a 1373; une fletteranglaise à Scient-Male. Le voi e pique de cette perfidic, fait marcher en Bretagne une armée commandéciper le Connétable Bertrand du Guesclin, qui se rend maftre de Rennes, de Vannes et de la plupart des viltes: Cependant le dut de Bretagne, qui s'dtait retiré en Angleterre, afrive à Calab wec sle duc de Lancastre, à la tête d'une nombreuse armée, et ravage -le l'icardie pri le con même égrice au roi pour le défier. Ce trat ediandase las aliena les cesera de ses sujets de la landa no 374 des voyant hai et abandonné des Bretons, il repasse un dingleteris dute la

dachesse som épouse. Charles ; un metiantiaons sa main les états de ce prince fugitif, ne competan pas d'abord se les appropries. Must après avoir vainement attender l'espace de duetre ats qu'il refintia résipiscence : il résolutide le pousser à bout, ne voyant phasenthai qu'un infecunciliable ermenni. Dans ge dessein, il le At éten à la contr des mairs, mais sans observer les formes légales. L'ijournement ne fut point sighifié au duc, on ne lui envoys point de sauf-conduit; he roi parle lui-meme contre son vassel. ot condut à la confiscation de son duché. L'azent, apriforme que conclusionsodur monarque; fuit rendu le 8 décembre 1378 (11, ). Phisicors des pairs siciaient disponets, sont divers prétextes ; d'assister à ce jugendéneu et seux qui futent présents n'y souscririrent qu'à begees : Charles ; d'année suivants , envoye une armés on Brownspoorsleadire exécutes, et commença par établis est ce duché la gabelle. Ce coup d'autorité, très déplacé nisquieve les Bretons. Ils avaient chassé leur duc, pour éviter le joug Anglais, ils la rappellerent pour éviter le joug française le revient d'Angleterre, et arrive au travers des plus grands dangers, le 20 auth, the Runnies plaintail bestrook comme con tricomples. At an (1880, les états sortiennent dans centre ville pretréprisent ples d'agrily. untilettre marior (.cletait cheore Charles N.), dand laquelle ils temelgnent beautouip distractionant pour loon duce ile : is janvier de fandée midante , la paixantalt à Guérande entre le pouyeau Direction survey mais to someour describigations qu'il aveit

roi Charles VI et le duc Jean: Celui-ci vint à Paris le 27 sept tembre, pour demander pardon au roi et lui rendre hommage. Ce devait être um hommage-lige qui engageait la personne ainsi que le duché, et qui mettuit le vassil dans le cas d'encourir la peine du crime de félonie r mins-le duc prétendait que ce ne devait être qu'un hommage simple; On se contenta de termes generaux, et l'hommage fut reçu tel qu'il devait être selon l'usuge et le droit ancien. Le duc envoya, l'an 1382, une ambassade en Angleterre pour redemander sa femme, que le roi Richard. frère de cette princesse retenait prisonnière. Elle lui fut rendue : mais l'Anglais fut sourd à d'autres propositions que le duc lui fit faire dans le même tems. Le duc Jean, l'an 1363, accompagna le roi dans sa seconde expedition de Flandre. Les Français etant sur le point de prendre d'assaut la ville de Bourbourg, où les Anglais, poussés de poste en poste, s'étaient renfermés, il engage le roi à les laisser tetirer frants et quittes; après avoir rendu la place. Ce conseil fut texe de trahison par notre armée. qui s'attendait à faire un riche butin dans celte ville, où les Anglais avaient rassemble celui qu'ils avaient fait dans la campagne, et api était considérable. Le siège de Bourbourg fut commence le 14 septembre, let finitude 17 du même mois. res**, d'aven** attrice ( Meyer: ) 🗀

Le duc de Bretagne s'attira, l'an 1388, une très-fâcheise affaire, par une perfidie insigne que la jalousie lui avait inspirée. Depuis trente-six ans le counte de Penthièvre gémissait dans les prisons d'Angleterre, fante de pouvoir fournir la somme de cent vingt mille livres (1) qu'on etige enfin d'an fançon. Le connétable Olivier Clisson s'oblige enfin d'an 1389, à la payer, et délivre le prisonnier. Cet important service n'était pas absolument gratuit. Le prix que Clisson y avait mis était le mariage de Marguerite, sa fille cadette, avec le comté, qui, ayant accepté la condition, l'exécute l'année suivante. Le duc de Bretagne prend ombrage de cette alliance, qui rendaît Clisson; à son gré, trop puissant en Bretagne, et milagine le moyen le plus violent pour en prévenir les suites. Il vénait de faire bâtir le château de l'Herininé; près de Vannés II y attire le connétable, et, l'ayant conduit d'appartement en

<sup>(1)</sup> En 1387, l'argent monnayé de la meilleure espère s'appelait gres d'argent, et valait 6 liv, le marc, étant à 11 deu, 6 grains de lei; ainsi, la livre numéraire vaudrait aujourd'hui 8 liv. 7 s. 11/16, par la raison qu'un marc, au titre de 11 den. 6 grains, vaut actuellement 50 liv. 2 s. 4 den. 1/8: donc 120,000 liv. ou 20,000 marcs, valent 1,002,343 liv. 15 s. de notre monnaie courante (en 1785).

ppartement, comme pour lui faire examiner le tent, il ... emmène, au donjon , où il le fait, enfermer et charger de 💛 ers. Le soir, même, il ordoupe à Bazvalen, cous de ses offiileis, de le faire mourir dans la nuit dondre, à son inse ... 3'est point exécuté. Le dun adont la fureur alétait convertie :: ···· . sioj sova: "niamelandel dagrapade ; abremen ne ine ta rusyan ni que le connétable est en vien il traite avec luis de son élerassement, Il en coûte au prisonnier dix mille, livres (4) pour a rançon, avec toutes ses places fortes qu'il code au duc. Remis : A n liberté . la connétable n'est joscupé qu'à se renger de l'afront qu'il a reçu. Ses partisans se déclarent contre le duc et... ui enlevent plusieurs places. Cette guerre dups neuf aus, penlant lesquels, on fit plusieurs itraites d'accommodement, qui urent presquausitôt violés que conclus. Enfin la médiation lu duc, da, Bourgagne repdit da paix, à la Bretagne, par de ... ina Clisson, dans, Paris ne l'an, 1302 de la tête d'une vinguine .... le scelerats, Le connétable n'étant pas mort de ses blessures p. /. pourspivit, son assossin réfugier chea le duc de Bretagne : qui par ui dit en le recevant: Kous avez sait deux suites dans la même ournée: la première, d'avoir attaqué le connétable; la seconde que l de l'appir manque, setter anti- en tota montrell more que

Le duc lean avait fort à cour le recouvement de Brest, qui tait au pouvoir des Anglais. Il l'obtiet du rois Bichardt les 12 juin 1397 à la demande durrai de France, avais à condition : de faire, sa paix avec de coppétable.

L'au 1369, le duc Jean, après avoir passé la plus grando partie de sa vie dans des guerres qu'il n'edit tenu qu'à kui d'éviler, et dans des alternatives de bonne et de manyaise fortune.

meut, à Nantes, le Le Ler movembre, empoisonné suivant le brui, public, il fut enterré dans la cathidrale de Nantes.

« Ce pruce était, extrême partont y aimantique qu'à la folio ;

» haissant jusqu'à la fureur que me revenant jamais de sea préventions. Ce fut lui qui institua l'ordre, militaire de l'Hermine. Ge qu'il y avait de partiquier dans cette sheva de lerie, c'est que les danns pouvaient y entrer. La devise était, « A ma vie. Deux chaînes formaient le collier, où pendait » une double couronne. Le duc voulait marquer par la devise

u'il avait exposé deux fois sa vie, pour conserver sa dignité;

et pan les deux couronnes ; qu'il avait conquis deux fois 
la Bietigne E. T.N. D. H. ) Il avait épousé ; 1°. Manié, fille 
"

<sup>(1) 83528</sup> liv. 12 s. 11 den.

d'Edovard III, roi d'Angleterre; 2° JEANNE, fille de Thomas Holland, comme de Kent; 3° JEANNE, fille de Charles Mauvais, roi! de Navarre. De cette dernière épouses, qui se remaria avec Henri IV, roi d'Angleterre, il laissa quatre fils: Jean, qui suit; Artur III; Gilles; Richard, et tunis filles; Marie, femme de Jean le Sage, due d'Alençan; Marguerite et Blanche. (Voyez Charles V et Charles VI, paqui les roi de Françe.)

#### JEAN V ou VI, but LE BON ET LE SAGE

13qq. JEAN V, né le 24 décembre 138q psuccède à son père, Jean de Montfort, sous la timelle et la régence de la duchese Jeanne sa mère. L'année suivante d Jeanne traite avec le sue de Clisson, et assure par-là le répos de la Bretagne Le jeune duc fait; l'an 1401, son entrée solennelle à mennes, le 22 mas. La duchesse; sa mère, hyant épousé par produceur, le 3 avril 1402, Henri IV, roi'd'Angleterne ; le duo de Bourgogne vient en Bretagne, et y est 'déclaré ; le 14 petabre, régent du duché et tuteur du jeune duc et de ses frères, par le plus grand nomine des prélats et des barons. Il part de Nantes de la 3 décembre suivant, pour retourner le Paris piensmensat des princes se pupilles avec lui. La dochesse Jeanne serrende, le sub duamème mois, 'à Camaret', où la flotle anglaise l'attendait pour la conduire en Angleterre. La guerre s'étant ralkontéequi an 463, entre la France et l'Angleteries, suite escadré sanglaise faitable prise considerable sur les côtes de Bretagnes des diretons, excités par le connétable de Clisson, grand enpenie des Anglais, mettent en mer une flotte de trume vaisseaux passurant atteint celle des Anglais dans la Manche, au spois de juilet, l'attaque, lui prendi guarante vaissement, et fait mille grischnien, outre cinq cents hommes des ennemis qui furent tuendans le combat. Arimés par ce succès , les Bretons fond un moure armement; avec lequel ils wone piller et brûker: Plimouth, et reviennent chargés de butin. Production de tômas des L'an 1404 ; le duc Jean avant été déclaré majour a faithfin mage au roi le y janvier. Deux aus après, il se brouille aves le nouveau duc de Bourgogne, fils de son tuscur, et premi le parti du duc d'Orléans. Le connétable de Clisson ayant été déponillé de ses charges par le duc de Bourgognet, saidingde réveilla la haine des ennemis qu'il avait en Bretagges Refire dans son château de Josselin , il y tombe malade. Cé fat alors qu'il se vit assigné pour répondre devant le juge de Ploëmel, sur plusieurs crimes et maléfices dont les officiers du ducide

Bretagne l'accusaient. Clisson n'ayant point répondu à cet ajour-

mement.) le disc marche avec des troupes pour l'assièger. Cent mille france qu'édivier fait offcir au due , détournent cet orage. It meust le 23 avril , laissant une fille , héritière de ses ressentiments contre la maison régnaute, et jalouse de pelle de Penthièvre ; (qu'elle gouvernait absolument,

Dan mana, Gilles de Bretagne, frèce du duc, jeune prince de grande espérance, meurt le 19 juillet à Cosne-sur-Loire. Il est inhumé dans l'église de Saint-Pierre de Nantes. Le duc Jean était plus sincèrement appréhé que, son père à la France. L'an 1415, il marche au secours des Français, contre les Anglais, avec dix mille hommes i mais ce secours arrive après la funeste tetaille d'Azincourt, Le roi, pour le dédommager de la dépense qu'il avait faite, dui rend la ville de Saint-Malo, Il va, l'an 1416. par ordre de ce monarque strouver à Lagni, le duc de Bourgogne, pour les ammet de se retirer dans les Pays-Bas, et n'est point écouté. Après avoie séjourné à Paris et dans les environs pendant le cours de l'hiver , il reprend , au printens de l'an 1417 y la route de les creats i résolu de passer en Angleterre pour y wair la reine sa mère, En passant à Angers, il conclut le mariage de sa fille Isabelle, aven Louis, roi de Sicile. Arrivé à Rennea, il ly timme accrétats at pour voit à la surcté de ses frondiènes. Novant la guerre se recouveler entre la France et l'Angleterren ikwai tgduwen lawai Henri V dans la ville d'Alencon, et oblient une mein die mein pour son duché. Il revient à Baras, Bariana 1811 pour aravailler à la pacification des troubles. dont le revenuenc est aginé. La poste qui désulait la capitale l'ayant ébligé d'allenge loger à Charenton , il y établit des conterences qui n'ent augun; succès. Étant retourné de là en Bretuene de recoit : l'amnée suivante (1419), deux hérauts du mid'Angleterre y qui l'invitent à venir le trouver à Rouen. doct in vermit de gemperer. Cente pouvelle entrevue des deux princes: devint égalgment, joutile pour la paix.

vert, tantôt en secret, des ducs de Bretagne. L'an 1420, le 13 février puis arrêtent le duc Jean, prisonnier avec Richard, son frère, dans le tems qu'il leur témoignait la plus grande confiance; tous deux sont enfermés dans une tour de Château-ceas, d'où ils sont transférés en diverses places, et en dermier lieu dans celle de Clisson. La duchesse de Bretagne, sœur du dauphin, assemble les états, fait retentir de ses plaintes toutes les cours, et implore leur secours pour venger l'insulte faite à son époux. Toute la Bretagne se met en mouvement, prend les armes, et oblige les Penthièvres à rendre le duc, qui est reçu avec une joie extrême de ses sujets, après cinq

CHRONOLOGIE HISTORIQUE

pajeraieut, les uns deux sous, les autres trois; suivant leux facultés, le tout à la commodité des nouveaux maries. Le droit de parcage, ainsi réduit, fut appelé neume, et les nobles en furent exempts. Le Morice observe qu'il s'est conserve jusqu'à nos jours (1785) quelques vestiges du droit de neume en basse Bretague, et dans les diogèses de Nantes et de Saint-Mario.

to residence to a Charle and Plasse questige abbes de M. ner

1312. JEAN III, dit LE Bon, fils d'Artur et de Marie de Limoges, né à Châteauceaux, le 8 mars 1286, recoit les hom-mages des Bretons et des évêques de Bretagne aussitôt après la mages des Brétons et des eveques de Brétagne aussible sprès la mort d'Artur II, son père. Vers l'an 1338, il marie sa pièce, Jeanne, fille de Gui, comte de Penthièvre, avec Charles de Blois, fils puine de Gui de Chatillon, comte de Blois, et de Blois, fils puine de Gui de Chatillon, comte de Blois, et de Blois et de Blois et de Blois de Blois de Blois de Brétagne. Mais Thilippe de Lis pour les hermines, et aima mieux laisset échapper la Bretagne. Charles de Blois, dès le moment de son mariage for regarde comme héritier du duché de Brétagne. Le dut Bear le Bon fut attache au roi Philippe de Valois. L'an 1330, it mille le prince à la tête de huit mille hommes dans son expedition de Flandre. Il tomba malade à Caen, en retournant dans se de Flandre. Il tomba malade à Caen, en retournant dans se étals, et mourut en cette ville, le 30 avril 1347, ne la sissat qu'un batard nommé Jean. Il avait épousé en premières nocs, l'an 1297 (n. st.), ISABEAU, fiffe de Charles de France, comie de Valois, morte l'an 1309, et donna sa main, Langer su-vante, à ISABELLE, fille de Sapche IV, roi de Castille fi de Léon, décèdée le 24 juillet 1328. Enfin il s'allia en troisièmes noces, le 21 mars 1329, à JEANNE, fille d'Edouard "comie de Savoie, morte à Vincepnes, le 29 juin 13342, et influme aux Cordeliers de Dijon. Jeanne, par son testament, avalt lege ses droits ou ses prétentions sur le comte de Savoie et la segneurie de Beaugé à Philippe, duc d'Orleans, ills do roi Philippe de Valois. Le comte Amédée VI possesseur de ces demannes, fut obligé, pour les conserver, d'entrer en accommodement avec le roi de France. Voy les comtes de Salotte, de duc Jean, après la mort de sa troisième femme, avait penses bire l'echange de la Beauge de la B faire l'échange de la Bretagne confre le duche d'Orfeans Mas l'opposition de ses barons ue lui permit pas d'executer de

Sous le règne du duc Jean le Bon, l'an 1317, Galeran Nicolas, dit de la Grave, originaire de Quimper, fonda le collège de Cornouaille à Paris Un'autre breton, Geoffroi du Plessis, d'une maison distinguée au diocèse de Saint-Malo, fonda, l'an 1322 dans la même ville, le collège qui porte son nom, et le dota de fonds pour deux cent quinze bourses, dont il adjugea la collation à l'abbé de Marmoutier. C'est en vertu du testament de Geoffroi du Plessis que les abbés de Marmoutier ont gouverné ce collège pendant plus de trois cents ans (D. Marice, )

# CHARLES DE BLOIS ET JEAN DE MONTFORT.

1341. CHARLES DE BLOIS et JEAN DE MONTFORT préten-dirent tous deux, au duché de Bretagne après la mort de Jean le Bon; le premier, comme époux de la nièce de Jean le Bon; et désigné son successeur; le seçond, à titre de fils d'Artir H et d'Yolande, sa seconde femme. Jean de Montfort, ayant appris la mort de Jean III, son frère, se rend à Nantes, y est reconnu duc de Bretagne, et en peu de tems il s'empare de presque tout le duche. Charles de Blois en porte ses plaintes au roi de France. Montfort est cité à comparante; il vient à Paris avec quatre cents gentilshommes, se presente devant le 101, puis se retire avant la décision de son allaire. Les pairs, asembles à Conflans, rendent, le 7 septembre 1341, un arrêt en faveur de Charles. Le roi, pour faire executer ce jugement, envoie une armée en Bretagne, sous la conduite du duc de Normandie, son file aine, Apres avoir pris Châteauceaux et Carquelou, le duc assiège Nantes; et Montfort, qui s'y était renleme, se rend prisonnier: ainsi la querelle semblait termince; mas la fermeté de Jeanne de Flandar, épouse de Montfort, empequa les facheux effets qui dévaient naturellement suivice de la captivité de son mais. Cette héroine, l'une des plus courageuses princesses dont l'histoire fasse mention, rassura les esprits, et soutint un parti qui paraissait abattu. Od la vit taire joutes les fonctions du général le plus habile et le plus spenmente, et du plus brave soldat, marcher en campagne Acasque en tête et l'épée à la main, soutenir des sièges, assiepretagne contre la France. Cétait Jeanne de Belleville, veuve d'Olivier de Clisson, que le roi Philippe de Valois, sur des ac-. Cheations d'intelligences avec le roi d'Angleterre, avait fait decapiter publiquement à Paris, sans aucune forme de proces. (Vay tom. I, pag. 596, col. 2.) Jeanne, dans la resolution de délibération prise, dans cette autrevue, six cents hommes des troupes du soi vont arrêter, au Guildo, le prince Gilles, et le conduisent à Dinan. Le duc fait de vains efforts pour le faire condamner en justice réglée. Résolu de s'en défaire, il

and the second section is

blanche, et Jeande St.-Paul, tous conscillars, officiers et serviteurs: Dumoment après, le roi sortit de sa chambre de retroit ( de son appartement) suivi du dauphin, des comtes de Vendamq et de Poix, du chanceine de France, des comtes de Fancarville et de Laval, de l'archeveque, de Vienne et de l'évêque de Maguelone, de MM. de la Trémoille. de Chauvigni, de Châtillon, de Montgascon et de Culant, du marechal de Jaloignes, de MM. de Précigni, de Blainville, de Lone, de Ville, de Maupas, de Regnault de Drosnoy, de Gilles de Saint-Simon, de maltre Guillaume Cousinet; Guir Bornard, Robert Thibbut, Jean Baillet, J. de Boury, Jean Barbin, Hélierde Pompadour, Gabriel de Bennes, Robert de Floque, dit Floquet, Charles Challgant, Matthew Beauvarlet, Adam Roland, et Etienne Chevalier. Alors, le duc, debout, sans chaperon, mit ses mains entre relles de Sa Majeste (le roi chant également debout ). Messire Pierre de Brézé, chambellan, premant la parole, dit : « Monseigneur de Bjetagne, vous faites soi et » hommage-lige de la duché de Bretagne et de ses appartenances au > roi vostre souvement et lige beigneur light fa foglet serfinelle de vostre > torps, lui prometter for et lavantal et de servir et pheir anven tons » et contre tous vivans et mourane : sans iquelponques persuanes et > excepter, et n'avoueraz jamais aultre spigneur souverain i fora le nor » et ses successeurs roys de France, et à ce, le roy vous rereit, sauf son droict et l'aultruy, en vous baisant en la bouche. Le duc tépondit: « Monseigneur, je vous sais hommage de la duché de » Bretagne, tel que mes prédécesseurs ont accoustume faire à vos » prédécesseurs roys de France. » Ensuite le roi le baisa à la bouche. et lui dit : " Beau nepveu, je sais bien que vous ever bon vouloir à » moi, et du vivant de nostre père radme ». A ces paroles obliguantes. et flatteuses, le duc répliqua : « Monseigneur , je vous verse bon, vmy » et loyal sujet et parent, et vous serviray envers tous et contre tous; » et aurois le cœur bien dur, veu que je suis si prochain vostre parent, si aultrement je le faisois » Après avoir fait l'hommage pour le duché de Bretagne, le duc sit ensuite celui du comté de Montfort et de la terre de Néaufle, ses appartenances et appendances, dans les mêmes termes que le premier. Après quei , maître Jean Barbin , conseiller et avocat du roi, requit lessits notaires, pour le roi, d'en dresser l'acte, ce qui fut exécuté sur-le-champ, pour rertir ta saltir audit seigneur ce qu'il appartiendra par raison. On fit une expédition double de ces foi et hommage. Dynn Morice, dans l'Histoire de Bretagne, en a publié une en latin. Celle-ci, tirée du château de Nantes, armoire L, cassette H, cote V, est en français, et su bas est écrit, Transsamptum cajusum instrumenti existentis in thesaura chartarum regis Paristus; et au bas, signé Budé neet paraphe, et est pareillement escript : Collatio fit; et n'est point soelle. Voità, dans l'exacte verité, ce qui se passa à la prestation de la foi et hommage du due François.

prend le parti de le laisser perit en prison. Le roi d'Angleterre intercède pour cet infertuné prince; et n'est pas mieux écouté. Pour se venger de cet affront, il charge François de Surienne, dit l'Aragonnais, d'alles surprendre Fongères; ce qui est ésécuté. Les Anglais refusant de rendre cette place, le roi Charles VII leur déclare la guerre. Le duc ayant fait, au mois de juin 1449, un traité avec le roi Charles VII, se jette aux la Normandie, et soumet rapidement le Cotentini De setour en Brêtagne, il achève le siège de Fougères, commencé par le prince Pierre, son frère, et force la garnison à se rendre le 4 noyembre de la même année 1449. Surienne alors, prévoyant les suites funestes qu'allait avoir cette guerre pour les Anglais, les abandonnes, et embrasee le parti du roi et du duc.

L'an 1450, le duc fait le siège d'Avranches avec le connétable, at s'en rend maître. Ce fut à ce siège qu'il apprit la mort de Gilles de Bretagne, son frère, qu'il retenait depuis quatre années en prison. Ce prince, plus malheureux que coupable. livre à set plus cruels ennemis, après avoir essuyé de leur part tous les traitements les plus indignes et les plus barbares, mourut encore d'une mort violente é étouffé, solon quelques uns entre deux matelas di an château de la Handinaiet:, la muit du 24 au ab ayril 1450. Un cordelier, qui l'avait confessé ; cita, diton-ondo sa part le door François au jugement de Dieu, pour y comparative à un certain jour, qu'il lui marqua même par écrit. Quoi qu'il en soit, François mourut cette année 1450, le 17 ou le 19 juillet, et fut enterre dans l'église de l'abhave de Redon, François, n'ayant point d'enfants mâles, avait institué. avant sa mort. Pierre, son frère, pour lui succèder; et en cas que Pierre me lousat point d'enfants mâles, le duché de Bretene devait zevenir/à Artur de Brétagne, comte de Richemout, connétable de France, plus à ses fils après lui. François wait épouse en premières noces, au mois d'août 1431, Yolande, fille de Louis II, duc d'Anjon et roi de Sicile, et veuve de Jean d'Alençon, morte le 17 juillet 1440. Il épousa ensuite, le 30 octobre 1441, ISABEAU STUART, fills de Jacques I, roi d'Ecosse, dont il eut deux filles, Marguerite, mariée à Framçois II., qui riendra ci-après, et Marie, qui épousa Jean II., stcomte de Rohan.

of the product of the second the second of t

الأحداد المتداعية والأراكات

1450. Pienne II ne Bretagne succède au duc François, son frère. Après avoir rendu hommage au roi le 3 novembre, il se transporte à Nantes, où il fait travailler au procès des

meurtriers de Gilles de Bretagne, son frère. Ils avaient prigla fuite et s'étaient sauvés en France. Les géns du duc, envoys à leur pouvsuite, les avant découverts à Marcoussi, pres de Monthéri, les arrêtent et les eminenent en Bretagne. Le roi de France se formalise de ce coup d'alithrité commis dans ses étais par le duc de Bretague. Il reclamb les coupables, promettant d'en faire bonne justice. Le due répond qu'ils sont ses justiciables, étant haturels bretons; et le crime s'étant commis dans ses états. On convient enfitt tignes séront famienes a Marcoussi pour être livres aux officiers all'roll, qui les remetta ensuite aux officiers du duc ; ce qui fut executé. Olivier de Meel, chef des assassins) eut la rete tranchée ; le 8 julii 145t, "a Vannes, ainsi que ses complices, dint' les corps, coupes en quartiers, furent portes en divers heux, 'et exposes' sur les grands chemius: Artur de Montauban , le plus coupable de tous, parce qu'il avait été l'âme du tomplot forme contre la vie du prince Gilles, trouva un moyen hour se soustraire à la séverité de la justice : ce fut de se faire célestin à Marcoussi, et, ce qui est surprenant, il devint archeveque de Bordeaux. (Gall. Chrono., t. 11, col 844.) a consumon in section at

L'an 1457, Prevre Il meurt le 22 (et non le 12) Septembre au château de Nantes, après un regne de sept ans: El printe avait épondé, l'an 1431, Françoise u'Amboise, fille antéé de Louis d'Amboise, vicomté de l'houars, agéé pour lors le bité oûte ans, laquelle lui avait apporté en dot la terre de Heirach di Benna. Pourvois de toutes les qualités du corps et de l'espiri, la jeune princesse était faite pour rendre son mari le plus heureux de tous les hommes aussi du fre de son mari le plus heureux de tous les hommes aussi du fre l'était d'abord téndéement attaché. Mais il eut la fabblesse de sombéonner sa vérité de l'était l'ét, dans les accès de sa jalousie. Il s'ombita jusqu'à lui freigher. Françoise n'opposa que la douceur et la petiène à cette bitére. Françoise n'opposa que la douceur et la petiène à cette bitére lité. Son mari réconnut bientôt son maraite union. L'était vécut constamment avec elle dans le plus pariaite union. L'était

en effet une femme non-seulement irreprochable dans sa conduite et dans ses mours, mais distinguée par les sentiments les plu éminents de la piété chrétienne. Elle inspira ces mêmes. sentiments à son époux, réforma, par son exemple, le luxe des dames de sa cour, et ue fut occupée que de bonnes œuvres et du soulagement des panvres. Les médecins ne connaissant ni les causes ni la nature de la dernière maladie du duc Pierre, on s'imagina qu'un magicien avait jeté un sort sur lui, et l'on se proposait d'appeler un sorcier pour détruire le charme. Le duc. ainsi que la duchesse, rejeta avec horreur ce projet sacrilège. disant qu'il aimait mieux mourir de por Dieu que de vivre de par le diuble. Il rendit l'âme entre les bras de son épouse d'une mamère très-édifiante. On dit qu'en mourant il déclara qu'il laissait cette princesse telle qu'il l'avait reçue, et que, d'un consentement mutuel, ils avaient vécu dans une continence parfaite: dévotion singulière dans un prince héréditaire et souverain. Il eut néanmoins une fille naturelle, nommée Jeanne. par une faiblesse trop ordinaire aux princes, et dont il est trèsrare qu'ils fassent une pénitence aussi sincère et aussi soutenue que celle qu'il fit. Nous verrons ci-après la constance que la duchesse sa veuve opposa aux efforts que l'on fit pour lui faire accepter une nonvelle alliance,

### ARTUR HI.

1457. Aprun III. comte de Richemont, connétable de France, fils de Jean IV, succèda à son neveu Pierre II à l'âge de soixante ans. Il conserva sa charge de connétable malgré les remontrances de ses barons, qui prétendaient qu'elle était audessous d'un duc de Bretagne. Je veux, leur dit-il, honorer dans ma vieillesse une charge qui m'a fait honneur dans mu jeunesse. Elant, parti de Nantes, il fait son entrée à Rennes, où il avait convoqué les états le 30 octobre 1457. De retour à Nantes, il. va joindre à Tours, peu de tems après, le roi Charles VII, qui l'y avait invité pour assister à la demande que les ambassadeurs de Hongrie venaient faire de la princesse Madeleine de France pour le jeune roi, leur maître. Mais il apprit avant son départ la mort de ce prince, et n'en fit pas moins le voyage. Il etait depuis un mois à Tours, lorsqu'il demanda à faire hommage au roi pour son duché : mais Charles VII ayant exigé qu'il le rendit lige, il le refusa, prétendant qu'il ne le devait que simple. Pour modifier nésamoins ce refus, il demanda permission au roi d'aller consulter ses états, et partit dans la resolution de ne plus revenir en France.

Le roi, déterminé à faire le procès au duc d'Alençon accusé XIII.

ζ.

de crimes d'étal (l'avait convoqué sour cet objet le parlement avec les pairs à Montargis. Le duc de Bretagne, invite à sy rendre en qualité de pair, répondit par écrit. le 44 main 438 « que de tout tems il avait servi le roi et son royaume i qu'il » était connétable de France; qu'en votte qualité il étalt fent » de se rendre aux ordres du roi; et qu'il était disposé à le faire; \* mais qu'en qualité de duc it ne dépendant de la couronne que » dans le cas de l'appel du parlement de Bretagne à celui de » Paris, ou dans le ces de déni de justice; que son duché " n'avait jamais fait partie du royaume de France, et qu'il m'en w était pas un demembrement ; qu'il était west déterminé ane » point violer le serment qu'il avait fait de conserver les pré-» rogatives de soit duché ; da'il n'était pas pair de Prance, et » qu'il ne voulait point comparante en cette qualité à Mon-» fargis ou ailleurs ». Le duc Arter ne persista point dans cette résolution. Il était oncle du duc d'Alendon, et cette considération ne lui permit pas d'abandonnes de prince dans le peril imminent of ilige trouvait. Le partequent ayant donc ete trans-Téré lle Montargis à Vendôme pour seuvrir le 15 août de la même année, le duc de Bretague s'i rendit i mais mayant pu empecher son neveu 'd'être' condamné à mort par jugement du 'io octobre', il se joignit's tons les this et parents du coupable pour demander au rol sa grace net Poblint. Etapt parti de Vesdome après un'sélour assez couré : l'invivient de Nantes avec une maladie de langueur qui le conduisit au rombeau le lendemain 'de Noët : 458. La Bretagne perdit en this le plus grand prince ip'elle eut jamais eu. Artur reunissan des plus excellences nul'îtes, la religion, la purefe des modurs, le sele pour le justice, hà valeur, l'habiteté dans le commandement des arméés pun da mot, rien de ce qui fait le grand hounine ne lui inducatit. Ce prince ne laissa point d'enfants, quelqu'il entuétés marié trois fois; "1": Pan 1423 ; "evec Manguantes sout de Philippe k Bon, duc de Bourgogne, et veuve du duc de Guienne, more le 2 fevrier 1441; 20. l'an 1442, avec Jeanne d'Albher, "morte Pan 1444; 30. l'an 1445, avec Externire pe Luxin Bound, fille de Pierre I de Luxembourg, comte de Saint Pol. sa cotte contrabaccà. Le cemera af la phrahou a l

# FRANÇOIS" its often chara, orbect

े रह नीका एंडिंड सुधारित स्टब्हरणी वीट

1458. Factions II, fils alne de Richard; combe d'Etampes, quatrième fils de Jean IV et de Marguerite d'Orleans, dans de Vertus, et fille de Louis, duc d'Orleans, fière du roi Charles III, sait son entrée solennelle à Rennes, le 3 février 1459, accompagné de sa mère; et de li, s'etant rendu à Monthazon, où était la cour de France, il y sit

en reis. le 28: du mêma mois hommage simple du duché de Bretagne, debout, l'épés au côté; sans s'incliner et sans prêter sement; puis il lui fait hommage-lige pour le comté de Mont-fort et paur la terre de Néaplie-le-t hâtel. Le chancelier prétendait qu'il le readit sussi pour la pairie; mais le duc répondit; Nons, je sue la fais point, et sur ne je n'ei point délibéré à mon conseil. Il envoie, la même année, une ambassade d'obédience au pape suivant la coutume de ses prédécesseurs. Le saint pèré la regut avec distinction; et l'année suivante, il fit expédier une hullet, datée du de avril, pour l'érection d'une université à Nantes ses mémorment à la demande que les ambassadeurs lui en avaient, faite de la part de leur maître.

Le mi Louis XI etant venu en Bretagne l'an 1462, le duc va le mesoir à Redon. Ce managque était en route pour porter du seconts mu non d'Aragon attaqué par les Castillans et les Navarreiscode Redon la duc, le suivit à Nantes, où il s'arrêta quelques journal Tandis que le miséjournait en cette ville, on y vit arriver da Aughanie Françoisen veque du duc Pierre II. Le traitemphican'elle assuya de la part, du noi dévoila l'un des motifs qui l'avaient conduit en Bretagge. On avait amené la duchesse pour la scontraindre dépauser le duc de Savoie. Elle résista constantement aux sollicitations et air menaces de sa famille approvés du roi nour la faire gonsentir à cette alliance. On était disposé à l'andre et les duct fut andigné qu'on voulut ainsi faire violente a active princesse sous likes yeux. De la Fosse, où elle était comme captive, llayant fait venir dans la ville, il établit des gardes pour veiller à sa sargré, et fit échouer par la le projet du roijett des nigomies de Theirars. Louis XI n'était pas de caincière à spardoupper an duc une résistance aussi formelle à ses voluntés de n'ent pas de peine à trouver l'accasion de se venger. laiduscayait un differente qu'il poussait très vivement, avec l'éveque de Nantes. Amauni d'Acigné, qui se prétendait exempt de la invidication ducals. Le rei voulut prendre connaissance de collegatiaire em première instance, et nomina, le 26 octobre Wood leagomate du Maine pour entendre ce que le duc avait à dite mear de soutien de sendrous, et pronuncet juridiquement sur cette contestation. Le comte, après plusieurs délais accordés au duc, rendit enfin à Chinon, le 39 octobre 1464, un jugement par defaut, portant en substance que le temporch de leveche de Mantes; et les fruits depuis le naissance du procès. seculent mis en requestre corre les mains du roi, avec défense an Asc d'empêcher les éveques de porter directement au triliuna de sa majesté les affaires qu'ils auraient avec lui. Le duc. Pour se mettre à convert des chicanes du roi, travaille à moitre dans ses, interets, les princes du sang. Il était de la en traite d'al-

liance, des le 18 juillet 1463, avec le comte de Charolin. La plupart des autres princes et des grands de l'état, mécontents du roi; se montrent disposés à seconder ses vues. Le rai aqui est instruit de ces intrigues, convoque, pour les rompre , l'assemblee des trats à Tours pour le 15 décembre 1464, Un parle wec force contre les perturbateurs du repos public. Les grinces parmient touches de son discours, et lui firent des protestations B'attachement, 'que bientot l'évenement dementit. Des lesses mencement de l'amee suivante, le duc de Bretagne regoit dans ses états le duc de Berri, et mande au duc de Rourgogon qu'il s'est mis à la têté des princes et des grands pour remedierant abus du gouvernement. Le comte de Charolais, ayeche per mission de son pèté, lève des troupes, de guerre, en la grande spécieux titre du bien public. Le duc de Bretagne, s'élant me du matche à la tête de dix mille hommes pour aller joude de comite de Charolais, campe ilans la plana de kongiumant est arrête à Châteandan par l'armée du roi : ce qui l'empêche de se trouver à la bataille de Monthern de projet le 16, 16, 1911 le compe et thom 8465. Ped de jours après, les deux armés, hectonne et boun guignone, se réunissent. La vue de la promière ét pans les Bourguignons et leur donne une grande idée de la guissance bestille les de la guissance du duc de Bretagne ; car toute celle companie : de Compines, vivait sur ses coffres." Weatt sur ser coffres. s emparent de Pontoise et font une vaine tegrative sier Mentoniq miss, le & petobie, ils se rendent maîtres d'Evreux-le reiche slore en conference avec les princes pour la paix les il mestes de dur de Bretagne etalent peut-etre, les plus difficiles la apanien Pur la composition que le roi ne avec lui sassentepec du combo du Maine, rendile contre le duc, fut cassée, et le sei dischan que, la regale des évêches vacants de Breiagne, Jateardanda eglises., le serment de fidelité des evêques et le ressest de leurs juridictions appartenaient au duni les lettrestpalente expedices à ce sujet furent enregistrées au parlement le fan ou tobre. Ainst finit la guerre du bien public. Par la deste de paix, le frère du roi venait d'être pourru du duché de Nom mandie. Le due de Bretagne, ainsi que plusieurs autres princeso l'accompagnent dans le voyage qu'il fait pour aller prendre post session de ce nouvel apanage. Mais la discorde s'étapt mire sotre oux, le duc de Bretagne reprend la route de ses états. Louis XI, ayant appris leur désunion à Orléans, va trouver le duc de Bretagne à Caen, et fait avec lui, le 23 decembre, un traite put lequel ils se promettent des secours, reciproques, course level ememis. Le due n'excepta de son chie que le duc, de Calebra et le comte de Charolais. Le roi payant plus rien à estinde

du thec de Bretagne, part de Caeri pour aller faire le siège de Rouen, dans la resolution d'enlever à son frère la Normandie, qu'il ne lui avait accordée qu'à regret. La place lui avant été brée après quelque résistance, il se dispose à faire la conquête de tout ce duché. Monsieur, dépouille de toutes les villes de son apange, à recours à la genérosité du duc de Bretagne, qui lui ouvre un asile dans ses états. Le roi lui fait défense de garder de prince. Il dépécha au monarque pour lui faire savoir le peté de succès des démarches qu'il a faites pour engager Munstein à sortir de Bretagne. La guerre avec le roi paraissant inévitable au duc, il se met en état de la soutenir par des traités d'alliance avec l'Angleterre, le Danemarch, la Savoie et le doc d'allencon Les Bretons, étant entrés dans la Normandie, s'emparent, l'an 1467, de Caen, de Bayeux, et de presque toute la basse Normandie. Mais, l'année, suivante, ils perdent toutés leurs rouguetes; à Texdeption de Caen, Le 10 septembre 2469, traité d'Angenis, qu'il avait entre le roi et le duc. Ge dernier perd, le 13 septembre 2469, la duchesse Manguantur, fille du duc François le, qu'il avait epousce, l'an 1455. Elle a s'epublic aux Camiès de Nantes.

La rectoricitation du due de Bretagne avec le spi de France était plus apparente que sincère; et, semblable à un seu qui conve sous la cendre, leur avecsion réciproque était toujours publicate. Il la première occasion. Le due manifesta ses dispublishes. Il sur l'All, par le refus qu'il fit du cordon de Saint-bisches, l'un s'All, par le refus qu'il fit du cordon de Saint-bisches, l'un s'All, par le refus qu'il fit du cordon de Saint-bisches, l'un s'All, par le refus par des prétentes spéderes de l'all d

ne dec de Bretagne st preuve de genérosité, l'an 1474; par l'equisif sivorable qu'il si aux comtes de Richemont et de Pembrock, tous deux de la maison de Lancastre, qui, pour se sous-feire à la fureur d'Edouard IV, usurpateur de trône d'Angles-tenses sous-sensus de la fureur de Edouard IV, usurpateur de trône d'Angles-tenses sous-sensus de Bretagne,

et aborderent au Conquet, Edouard les avant redemandes bour les immolèt à son ambition, le duc refusa poliment de les livier, alleguant qu'il leur avait donné sa for. Mais, pour calmer Edouard, il lur fit dire de n'avoir aucune inquietude sur leur compte, qu'il affait les mettre hors d'état de lui musie, et de rien machiner contre sa personne et son royaume. En enet, le duc les fit arrêter et garder surement, le comte de Richensont's Elven, et Pembrock à Josselm, d'où ils furent transferés à Nannes. Quelque envie qu'eut le tyran de les avoir en sa puissance, il fut obligé de dissimuler et pour engager le duc'à ne les jamais relacher, il lui fit les plus magnifiques promiésses. Ce fut en vain que Louis XI, dans la vue de brouiller le dut vet le roi d'Angleterre, revendique ces della seigneurs qui étaient ses parents et ses allies, et qui de plus étalent venus chercher un asile en France: le duc, qui devilla sans peine son intention, lui opposa un refus, dont il se fit un merite auprès d'Edouard. Les deux comites ne forent délivées que longreents après et celui de Richement su sortit de prison que pour monter sui bertoire a les menaces qu'il fait util d'enticHWilhelle de mon el anon

Le duc, cependant, entretemain des intelligences très étiones avec. Edouard. Incirément de leur mégociations o tlaris lesquelles ientra le duc de Bourgagne : futuane liguer entre des princes mentre le roi de France. Louis lititudità la somognimita en en adepuis la convertion par les détres du duer de Brethane puil acheta d'un secrétaire d'Edouard un pour sultante unaventilus. ment. Ge few alors we'il fit de nouvelles thevel avec le it birl'Angielegra: Lesdup, voyant adors que le projet de ligue serait sans ssifet:, fit proposor:au boi, par ses ambassadeurs; uni traité de mains, qui flut coniclu y le quo ctòbrem 4/6 y à d'abbaye de des Vicnoire, prèsi de Senlis: Cette: pais ne rétablit pas la conflanc mentre les deux princes. Le tlue, thajours en gardencontre h mauvaise foi du monarque, continua sesiliaisons avec levei al'Angleterre, afin d'en obtenis alu segours; dans le besoin Louis XI noui avait des émissaires partout, éclaira joutes ses démarches ; et ... l'ao , 1477 ... Chauvio ... chancelier de Bretagna, étant venu assurer le roi de la fidélité de son maître à Agras, il le démentit en lui montrant vinet-deux lettres en original , dont slouge étaient signées de la main du duc, et dix autres du roi d'Angleterre, qu'il lui sit lire. Chauvin, qui ne savait rien du mystère, découvrit dans ces lettres le fond d'une intrigue conchpite, par Landois, premier ministre du duc, et les promesses aque faisait le roi d'Angleterre de passer en Francél, à la première réquisition de ce prince. Chantin se retira confus, après \* avoir proteste de son innocence au roi! qui, conniissail sa probité, ajouta foi sans peine à son discours. A son retour, on

recomment ane c'était Gourmel, secretaire de Landois, qui s'était laisse corrompre pour livrer ces lettres. Il fut arrêté, conduit au château d'Aurai, et, peu de tems après, mis dans un sacet jeté dans la rivière. (Morice, ibid., pag. 133 et 134.) Jusqu'alors le due François II, comme descendant de Richard de Bigtagne et de Marguerite d'Orléans, prenait le titre de comte d'Etampes sans jouir de ce domaine, dont les revenus étaient en séquestre dans les maiss du roi, jusqu'à la fin du procès qu'il avait à cè sujet avec la maison de Bourgogne. Le roi, pour le punir, fit juger définitivement ce procès par arrêt du parlement du 18 mars 1478, qui débouta le duc de sa demande. Le parti de la soumission fut la seule ressource du duc. Mais ses nouveaux serments de fidélité, prononcés sur la croix de Saint-Lo, n'empêchèrent pas le roi de disposer, dans le mois d'août suivant, du comté d'Etampes en faveur de Jean de Foix, viccomte de Narhonne.

L'acchidur. Maximilion apar, son mariage avec l'héritière de Bourgagne, était devenu l'ennemi irréconciliable de Louis XI. Sur les menaces qu'il faisait d'entrer en France : ce monarque n'oublia rien pour mettre dans ses intérêts tous les princes voisins, par destraités d'allignes Mais, s'étant adressés, l'arr' 1479; au duc de Bretagna, il éprouss un refus. Itigeant par-là qu'il étais lui-imémo allié de Maxitollian, il charolle à lui donner de l'inquiétade de la réalisitien an faisant céden, par le comte et la centessa de Penthiève, eleurs droits ou prétentions sur le duché de Bretagne. Le duc, pour se venger des Renthièvres, fait revivre l'ancienne ibproprie d'Avangour compulse dans leur condétiet en investit a du consentement des étaits. François de Biotagnel, son fils naturel, qu'il fit ensuite (l'assc 1485), comme de Vertus. Ce file a cé la tige des comtes de Vertus, qui n'ont fui qu'en la gersonne de Henri-François de Bretagne, mort à Paris ple 27 soptambre 1746 (a) , suprement the of the sort

Aplès la miert de Louis XI, le duc envole, l'an 1484, une ambassac à Charles VIII, som successeur, pour lui faire des remainderes sul plusièurs griefs, dont il demande réparation. La tradquittié rependant ne régnait pas dans son duché. La tradquittié receptition midistre Landois, qui de simple tailleur l'unit is a constant de la const

<sup>(</sup>r) Hanri-François a eu pour héritiers ; dans ses biens paternels ; de pince de Rohan Squbise, et dans ses biens maternels ; le marquis de la Grange, Fouville, et sa sœur, Benée le Lievre de la Grange, marière, le planvier 1748, à Guillaume-François-Louis-Joseph Joly de Fleuri, procureur-général au parlement de Paris (lepuis 1740.

d'habits était parvenu, par degres, à ce poste éminent, celà mit l'indignation des grands et du peuple. L'un des fortaits qu'on pouvait le moins lui pardonner, était la mort du chancelier Chauvin, l'un des hommes les plus vertueux de la ame fausse accusation. Aliant toujours de vexations en verations envers ceux qui lui faissient ombrage, où dont il envisit la fortone, à la fin il poussa à bout la patience des Brétonse S'étant formés en corps d'armée sous la conduite du sire de Ghémene et d'autres seigneurs, ils s'emparèrent de plusieurs filaces. Le duc; à la sollicitation de son ministre, fait dresser config la figue des lettres patentes, que Chrétien, nouvelu chancelles, quoique oréature de Landois, resuse d'entégistres. Le peuple de Muntes, où résidait le duc, a cette nouvelle, s'attroupé el pourt au château. Lie comte de Foix, envoyé pour appaiser la sedition, revient et dit au duc ! Mondelgneuf, je bous fiire que f'aimerais mieux être prince d'un million de sangliers que de lel peuple que sont vos Bretons. Il vous faut de nécessité délivrer voite tréstrier (c'était le ministre ), authement hous sommes tous en dangent Le chancelier arrivé peu de tems après, et déclare au duc du'il est contraint d'arrêter Landois, set qu'il le supplie de ne pas s'y opposer. Le duc y consentit, i sous la promesse que le Chancelier lui fit de rendre justice à son favori. Livre à ses juges qui étaient en même tems ses parties ! Landon fur condamné, le 19 juillet 1485, & être pendu al vinsu du duc, et Inti étécute le même jour. La mort de Chauvin fut le seul crime dont il s'avous coupable. Le duc apprend avec un vif regret celle de son ministre. Il assemble les états à Nantes, et y déclare son parlement sédentaire, par, lettres-patentes du 22 septembres (Môrice, Mem., itom. 111, col. 478. ) The recognising and the process of

Le comte de Comminges et le prince d'Orange, principant auteurs de la chute de Landois, le reimplacerent aupres du duc François II, qui les déclara ses lieutenants-generaux en bretagne. Ce fut vraisemblablement par leur conseil qu'il assembla, le 8 février 1,86, les états à Rennes, pour assurer sa succession à ses deux filles. Anne et Isabelle. L'assemblée applaudit unanimement à ses vues, et promit avec serment d'observer la déclaration qu'il rendit à ce sujet. Mois on ne s'accordé pas égatément sur l'époux qu'il fallait donner à la princesse Anne le prince d'Orange était pour le rôt des Romains, le comté de Confiniliges voulait la faire épouser au sire d'Albret, et le maréchal de Rieux là démandait pour le fils du vicomte de Rohaq. Personne ne pensait alors au duc d'Orléans, parce qu'il n'était pas libre, ayant en ce moment pour épouse Jeanne, fille de Louis XI. Mécoatent de la dans de Resujeu, régente de France, il entre

tenal deanmoins des correspondances intimes à la cour de Bree tigne. La régente, atténtive à suivre aus démarches, ne put les ignorer. Mais le comte de Comminges, qui gouvernait absolument ledic de Bretagne donna la chauge a cette princesse, en lui initial antendre qu'elles n'ayaient rien de coutraire au service du joj: Commièges prompait la grincesse, et disposait le dug de Bretagne à quivrir un asyle dans ses états au duc d'Orléans. In the colon, ce, prince, l'an 1487, arriver, le 13 janvier, & Nantes Lies seigneurs bretons a larmerent de son arrivée, dans la crainté d'atticer les armes de la France dans leur pays. Mécont tents d'allieurs de Jeur duc, à cause de la préférence qu'il don-tent à lit é l'augers dans le gouvernement de ses états, ils s'assem-blent à Chalgan Briant, et forment une confédération contre lui s ils se liquett, chanite avec le roi de France, à certaines condi-tione Charles VIII fait entrec trois armées en Bretagne, et savance lui-même jusqu'à Aucenis Après s'esse rendu maître de Ploemiel et de Vannes, il fait assiegen, le Ly juin, Nantes, où le duc s'était renterme. La place est defendue ever tant de vigueur. que q le 6 août, de roi desenérant de la prendre, ordonne au seignour de la Tremoille de lever le siege. Le roi se dédommage de cet échec, par la prise de Vitre, de Saint-Aubin du Cormien, et d'Aussi. L'an 1483, les Bretons reprennent Vannes, mais le perdent Château-Briant et Angenis. Le 20 juic let, bataille de Saint-Aubin du Cormier, gagnée sur les Bretons par la Tremoille. Le duc d'Orleans et le prince d'Orange y sont faits prisonniers (1). Cette victoire est suivie de la parte de

ţ

31

XIII.

Saint-Malo. Laduc alors demande humblement la pair Elle est signée au Verger, le 21 août, entre les commissaires du sei et les ambassadeurs du duc. Le o septembre suivant , le duc Fran-Fols meurt de chagrin à Coiron. Son armée, detruite à la journée de Saint-Aubin, et son pays dévaste, cause rent le désespoir qui termina sa carrière : « car auparavant, dit saint Gelajan son heuple estait riche à merveilles, et n'euspiez scey aller en maison de laboureur, n'y aufre sur le plat pays que n'y euss siez trouve de la vaisselle d'argent; mais depuis lestites guerres commencées, leurs biens se diminuerent fort de De sa seconde femme; MARGUERITE, fille de Gaston IV, comte de Foix, qu'il avait épousée à Clisson le 27 juin 14710 morte à Nantes le 15 mai 1486, il laissa deux bligs, Anne, qui suit net Isabelle, decedee en 1490. D'inhumation de ce prince se fit aux Carmes de Nantes, où la duchesse, sa tille ajuee, fit eriger, en 1507, un magnifique tombeau, pour lui et sa seconde temme. Outre ses deux filles légitimes le duc François II eut plusieus enfants naturels, dont le plus distingue, nomme aussi François, fut gratifle par son pere l'an 1480, des châtellenies de Chateau Landon, de Lanvallon et de Pempos, en créé premier Baton de Bretagne.

Toute la vie du duc François II se passa; dans un cernle de guerres, d'intrigues, d'ambassades et de traites d'alliange, Sans ses maîtresses et ses favoris, dit D. Lobineau, on p'aurait pres-que rien à lui reprocher que de s'e)re tron melé des affaires. elrangeres. Ne pourrait-on pas lui reprocher oncore le peu de fidelite dans l'execution des traites? car on sait assez, qu'il. n'était pas trop esclave de sa parole. Ce prince d'ailleurs avait de l'amour pour son peuple et les manières extremement populaires, On raconte qu'ayant établi, du consentement des états, un tribut considerable, il trouva dans la campagne un paysan qui portait une poule, accompagne de sa femme, Lui ayant demande, sans se faire connaître, où il allait : " Je yaish dit » le paysan, à la ville me défaire de ces deux bêtes : de cellein là en montrant sa femme, en la mettant au service i de » celle-ci, sa poule, en la vendant pour avoir de quoi payer a l'impôt extraordinaire de notre duc, qui nous en charge plus » que nous n'en pouvons porter. »: Le prince, frappe de ceue réponse, cassa le tribut, et ne voulut plus qu'il en entrat rien. dans ses coffres. (Voy. Charles VIII , roi de France, Lie amon

ANNE, DUCHESSE DE BRETAGNE, pol mon en

rite de Folz, sa seconde femme, née à Nantes le 26 janvier.

: . ·

dellan 1447 (fr. st.), est reconnue duchesse de Bretagne aussion spres la mort du duc son père. Les commencements de son règie sont très orageux. La Bretagne, partagee en plusieurs factions, mondee de soldats flançais, espagnols, anglais allemands et bretons hest pfille et ravage impuhement. L'usage de conclure les malfages des princes er princesses au berceau, et quelquefor meme avant feur naissance, s'etait établi en Europe. Anne avait de prinnée, des l'an 172-1, a Edouard, prince de Galles, all Pridellard IV, voi d'Angleterre. Mais la mort violente de of confedence; assessine and mois de mai 1483, par Richard, son differe, a l'age d'onte ans, rompit ce mariage. Anne fut enwite Getheren par Alain, sire d'Albret, par Louis, duc d'Orletas par le foi Charles VIII, et par l'archiduc Maximi-lien, de de Nomains. La maivaise mine du premier, son peu desprit son caractère grossier, le firent bientot rejeter. peu destrit! son caractère giossier, le firent bientôt rejeter magge les effoits de la dame de Laval, gouvernante de la princesse, du comte de Comminges et du marechal de Rieux, pour le faire prevator, sur ses rivaty. L'inclination d'Anne était pour le duc d'Orleans? mais son conseil, par des raisons d'une fausse, politique, la decida pour Maximilien, qui l'epousa effectivement par procureur; ce qui se fit avec tant de mystere, que les domestiques memes de la princesse n'en eurent pour lors aucune confaissance set que la qu'al ces ou en eurent pour lors aucune confaissance set que la qu'a ce jour on n'a pu decouvrir la date précisé de le mariage. On sair péanmoins que, pour le mieux assuré! la mouvelle épouse se mit au lit. et que le principal, ambassadeur de Maximilleur, tenant en main la procuration de son ma Mazimilleur. son mattre; mit une jambe nue dans la couche nuptiale : ceremonte sittlecente, qui fit tourner en ridicule Maximilien lors quelle fat divulguee, et bien plus encore lorsqu'on vit le manage manque ; car il le fot en effet, et , l'an 1491 , Anue pous en personne Charles VIII, roi de France, pour lequel elle avait temoligite d'abord beaucoup d'éloignement. L'année précédente : Isabelle steur de la duchesse Anne, était morte Reinles le 24 sout! Anne devint veuve, le 7 avril 1498, du roi Charles quelle regretta beaucoup, jusques-la qu'elle demeura thuis fours sains prendre de nourriture ni de repos, ne distill abite chose a ceux qui venaient la consoler, sinon qu'elle avait' tesblu de suivre son cher epoux au tombeau. Les reines avalent flustra alors porte le devil en blanc; elle le prit en noir comme plus propre à moutrir sa douteur. Le duc d'Orteans devenu le roi Louis XII, qui n'avait point cessé de l'aimer mais pour lequel elle s'élait beaucoup l'efroidie, vint à bout neanmoins de calmer ses regrets et d'obtenir sa main. Anne épousa ce prince, à Nantes, le 7 ou le 8 janvier 1499, après avoir pris les mesures que son conseil juges convenables pour

perpetuer la louveranner de la Bestagne. In giniu idit, spaile Contrat' de mariage de Charles WHE avec la princesso due, is mourait avant elle , soms enfants majes, relle Bentle obligh d'épouser le roi successeur pourant poul con infine de out à un defaut le prince le plus proche de la componne de sucha pour ne pas laisser tombér la Bretande en des mains neuranne. Aline avait fait und espèce de arturep avec affantmiljenien epaiser Charles Vall ; et Land bit ban alt tomantes plud ged, en repudiant se femme (Jestine) Giller de Lanits X appipent epouler Anne. Cette princisse Bel inscreptistes ann soniste · marjage, que si elle donnaix uplusients enfants à som appus, ce serait le second qui tientemit de de le congression qui meleverait le nonf et les armes des cahoient ducs ques que contre-" Misatt son contrat de muriage averel hables with a retisure an elle Wen laissait point, la Bretages desournerate a are het istera Louis XH stant to be bergmetatten ban i so \$ 4 ha comme apigen de retires en Bretagne, et dans me leinein, elle shit confoller ses meubles les plus précionnes ses jupaix spinirs les impurel a Nautes par la Loire : le marathatoge die les fait sarrites 14 refine, exfremement plqueecalelce promide hahlient dimmi, Yelenu en sante; que le marechab sen practic papque son pines "Tul soft fair! It est conduid a Tomouse plant paroanni mendy s le 9 fevrier (1760) y il entuque pendu ide ian ichange ade improceda pendant cihq was II se retis aons dans anno populo o des Verger, en Anjour Mais peu de teme avantes moras arriveras Bars le 22 avrilv:513, will fur rappole à la douvoet resibli ant affect Lan 1574 ( wisti ) , la veise Amme menui & Blois ple 9 judans sal brende septiema année. Son carps fut morté à 6 Baint-Denis et son eteur à Names , pour être mit dans de gombeau de ses pere et more. De sons premier mariage li hane avalt en quatre emans, mobiscaous un berochus theiseoobd. elle laissa deux alles, Madame Glande Jariance, mossina, François, contre d'Anguildme, homies putequatif de la mouronne, et madenne Rence : ferome d'iderquie de de de made a En mourant, dit parlant d'elloudent ses Mengoines à louise - a de Savdie ; an bolle-sour, mend dangor Brangois lucalle ma and laises l'administration de ses bienes de sa foreune mandel ses filles , mesmement de madamer claude : (depais) momel de France; fernme de monville; staquelle pay, hormorablement \* a et amiablement sondnite à. Comprepare que emalgou son mersion pour Louise de Savoie, la reine Anne avait un grand sonds d'estime pour elle.

Aune de Bretagne remplie fieldement some devoire novement et deux maris purs elle fat plus seulement emée du geand qu'elle ne l'aine. Fière impeneuse course coraptel de son

duché, de Bretagne, miella ganvarra, toujeurs, en souveraine, elle affliges souvent; par ses contrariétés, le creur sensible de Louis XII: Il disnit, pour sientencoler, qu'il fallait payer le chateté des femines. Atribuant au caractère national l'inflexible opinianeto de l'espait de la reine il la nommait, en plaisantant; sa Bretonnol Cas defauts ful faut l'auguer, étajent ray chetes plan de grandes granités, at surtout par celles qui attirent le plus l'amournet the renégation des peuples. Appe était magnifique, et faishite l'usière lembus pable et le plus loughle de ses immenses regenus : « Ble en employant la meilleure partie. » dit. M. Garnier, à récomplenses les pervices rendus à Létat, » ou al montagen les malheureux y assignanti des gratifications » sur som tresos in à toris des afficiers qui s'étaient distingués a bat directing 19611000 1975 (1917) on assaulting the terraite y cube » que la visillesse on des blessures forçalent au repostile sura plus somani à l'entration d'angrand nombre de jeunes filles encondition, quiale formait dans con palais, qu'elle nomnomitoes files, at quielle marinit anantageusament saus qu'il en routablirien sin sparents a (Tel est le propries établisser mentiden fillen d'hommour de la kour. Il subsiste, jusqu'en 1473, qu'il bot supprimé pour faire place oux dames els paleis. ) Apris easit presidente taidle estudio creu boîteuse. C'est la preposère de merrominies equitaite joui idea da deserogative d'avoir des gardes à elle y etirle danner audience aun ambassadeurs (2). 👸 1 dus All ; après la most de la reine Anne y céile le duché de Bretsone', lie i modorel à madame Claude: Devenue reine de Frânce quielte grancusse transports qui roi François I., son troux tile don sque Louis XII dui apait fait du duché de Bretagne anet le dui donna à situe d'héritage parpetuels an cas Phil. has survécult sans avoir odienfants d'elle. L'acte de cette donation lest du au juin aba5, therrès, la mort de la reine, Claude, atrivéente 20-juillet, abadi, François environ des commissaires en: Bretagne pour recevoir, sent son noth, slesserment, et : les homminges de la problèce no qui fut executé dans l'assemblée deslétate : tentle: à Rennetile 26 phyembre de cette année. Bant ebox ( Brançois, Is, woulant que le duché fut treévocablément réuni à la couranne, avant que le dauphin, à qui

la veine Elaude avait dennérlet titre i de duc de Bretagne par montistament, cen pift possession con rendit en Bretagne pour la tenue des étais. La réunion fut demandée par les étais, et ou bre par les étais, et ou bre par les étais, et

<sup>(1) «</sup> Anne de Bretagne, dit l'abbs de Lenguerné, fit traduire le n'Nouveze Testament en bas-breton; c'est un ouvrage rare : je l'ai vu suchenchen avec grand soin par les Anglaist » (Longuezoen;).

mandaient. Les lettres-patentes de cette réunion, dressées à Nantes, en date du mois, d'août 7550, fur en tentes séées à Nantes, en date du mois, d'août 7550, fur en tentes séées à Nantes, en date du mois, d'août 7550, fur en tentes séées à Nantes, en date du mois, d'août 7550, fur en tentes séées à la septembre, et au tonseil de Bretagne le 8 décembre de la même année. C'est ainsi que la Bretagne a cessé d'avoir des souverains particuliers. (Voyez Charles VIII et Louis XII, rois de Françe,) François I, pour marquer au dauphin la satisfaction que la donnaient sa valeur et toutes ses belles qualités, lui donna, l'an 1539, la jouissance du duché de Bretagne, sans en rien retenir que la foi et hommage, que le dauphin lui fit à Amiens le 9 février de la même annéei :

L'an 1553 (v. st.), le roi Henri II, par édit donné à Fontainebleau dans le mois de mars, supprima les grands jours de Bretagne, et créa un parlement à Rennes. L'un des motifs exprimés dans le préambéle rest que l'es grands jours ne se tenaient que trente-six jours par an, depuis le les septembre jusqu'au 8 octobre, et que d'ailleurs les jugements qui y étaient rendus étaient sujets à l'appel, qui se portait au parlement de Paris.

Les etats de Bretagne se tenaient autrefois tous les aus mais depuis 1650, ils n'ont plus été assemblés que tous les deuts ans, si ce n'est dans des circonstances pressantes où les besoins de l'état ou d'autres affaires importantes ont déterminé à convoquer des assemblées étitaordinaires, comme en 1741, à l'occasion du dixième; en 1746, à l'occasion des quatre sous possibles de l'apitanon; en 1740, relativement au vingtième; en 2788 à l'occasion d'un reglement pour le rétablissement de l'ostre dans les assemblées.

venue co propressor de theragine, aver didit, the frees ency tant gone event to ductione two energy our conversage a , me depois he a superie , in proveyear a detail done le experience street of it was but considered at the incomment. and arrived I me goods, less de na breies pour cuire me an anne any wrage, hi lon ent com sa panches diouesis de Sour boreca " le Leguier, even une jurine un man du Bol et Lobeth . e de Saint-Mille. Alain eut je juguar de ces feur fliger en me ceux de Vanues et de Rennes; mas en récompe confice userva la propriete des grandes viles que mount dens le jutage de sou to ite, et is snevermen es soi mat et re lo Quite mounts of my parket be a more conference of the mount same. de faine la mentionen fruitan, qui cur le crassion e a consec ee int point content do cet outs your in Authors in ourse, विवाहर है विद्वारत वर प्रवास के तेता है क्षार कर वर्षावर प्रवाह है है जाते हैं जाति है है mount par a imparer when it de tot fold A jo worden

activitie from le rong avec les conditions auxqueites ils la Rea

# CHRONOLOGIE HISTORIQUE

PUIS DUCS DE PENTHIÈVRE

I in a series of the confluent H, per education of P addition of the confluence H, per education of the product of the confluence H, per education of the confluence H, the confl

Les conttes, abjourd'hai (1765) duche de Penthièvre (Penthièvre Pagus), est une grande terre qui comprend celles de Guingarille, Lamballe Moncontour, la Roche Esnard sib. Laniza et Jugon.

Laniza et Jugon.

EUDON PREMIER CONTENZES 200 (1919) enios

Eupon ou Bunes, deuxième fils de Geoffroi, gomte de que Remes et duc de Bretagne, mort en 1008, et d'Havoise, fille 10 de Richard I, duc de Normandie, ne l'an, 2004 demeura I comme co-propriétaire de Bretagne, avec Alain, son frère aîné, tant que vécut la duchesse leur mère, qui conserva. même depuis leur majorité, la principale autorité dans le gouvernement de la Bretagne. La mort de cette princesse étant arrivée l'an 1034, les deux frères procédèrent alors à un partage. Eudon eut pour sa part les diocèses de Saint-Brieux et de Tréguier, avec une partie de ceux de Dol et d'Aleth. ou de Saint-Malo. Alain eut le surplus de ces deux diocèses avec ceux de Vannes et de Rennes; mais en récompense il se téserva la propriété des grandes villes qui étaient dans le partage de son frère, et la souveraineté sur tout le reste. Cette réserve rendit les partages à peu-près égaux, et la condition de l'aîné la meilleure. Eudon, quoique le plus riche en terres, ne fut point content de cet arrangement ; il affecta l'indépendance à l'égard de son frère, prit les armes pour s'y maintenir. et commença par s'emparer d'Aleth et de Dol. A la nouvelle

de cette invasion, le duc Alain marche contre son frère; lui livre bataille près du château de Lehon, et remporte la victoire après une grande perte de part et d'autre. Les deux frères ensuite, par la médiation de l'évêque de Vannes et du duc de Normandie, font la paix sans qu'il en coûte rien au vainou. Il paraît même qu'Eudon garde la propriété de la ville de Dol, dont la souveraineté resta au duc son frère. Du reste Eudon et ses descendants; jusqu'au treizième siècle, se qualifièrent comtes de Bretagne, et se comportèrent comme

s'ils n'avaient point de supérieur en ce duché.

L'an 1040, après la mort d'Alain, Eudon se rendit maître du gouvernement et de la personne de Conan, son neveu qui n'avait encore qu'un an ou environ. Une conspiration des seigneurs bretons tira Conan, l'an 1047, de l'espèce de prison où son oncle le retenait; et l'année suivante il fut sonnellement reconnu duc de Bretagne à Retitles. Eudon néanmoins conserva la régence de la Bretagne pendant la minorité de ce prince. La guerre s'alluma, l'an 1057, entre l'oncle et le neveu. Le premier, tandis qu'il cherche à surprendre la ville de Rennes, est battu et fait prisonnier par le second. Les hostilités ne laissèrent pas d'être continuées pendant cinq ans par Geoffroi, fils d'Eudon. La paix se fit enfin l'an 1062, et depuis ce tems il paraît qu'Eudon demeura tranquillé jusqu'à sa mort arrivée à Saint-Brieux l'an 1079. D'ENOGUENT ou INNOGUENT, ou AGNES, son épouse, fille d'Alain Cagnart, comte de Cornouaille, il laissa Geoffroi, qui suit; Brient, dont descendent les vicomtes de Château-Briant; Alain le Noir, et Alain le Roux, tous trois successivement comtes de Riche mont, en Angleterre, domaine qui fut le prix des services qu'ils avaient rendus à Guillaume le Bâtard pour là conquete de l'Angleterre; Etienne, comte de Penthievre et Defien, fondateur du château de la Roché-Derien. Il eut aussi d'une concubine deux autres fils établis en Anglèterre, et une fille, mariée à Guisand de Pluveno.

### Geoffroi Boterel: 1:

to79. GFOFFROI BOTEREL, fils aîné du comite Eudon, est regarde comme son successeur au comite de Penthièvre, quoiqu'il ait partage par égales portions avec ses autres frères la succession de ses père et mère; car alors on ne connaissait pas encore en Bretagne la loi qui adjuge à l'aîné les deux parts dans l'lieritage et encoré sa part dans le troisième lot. La guerre, qu'il soutint pendant cinq ans avet l'aidé de Hoël, comté de Nantés, contre Conan II, duc de Brêtagne, pour vénge.

l'emprisonnement de son père, fait l'éloge de son cœur. Il y avait trente et un ans qu'elle était terminée par un traité de paix, lorsqu'il fut tué à Dol le 24 août 1093, sans qu'on nous apprenne la cause de cet accident. Il n'avait point été marié; mais il ent un fils naturel, nommé Conan, qui mourut en Syrie la même année que son père.

#### ETIENNE 1.

1003. ETIENNE, cinquième fils du comte Eudon, et comte de Lamballe, succèda à Geoffroi, son frère, dans le comté de Penthièvre, par des arrangements pris avec ses cohéritiers. Il augmenta encore, par la suite, son domaine de ceux de ses deux frères Alain le Roux et Alain le Noir, qui moururent sans enfants. A ces successions, Havoise, sa femme, ajouta le comté de Guingamp, dont elle était héritière. Mais Geoffroi. Boterel, son fils ainé; s'étant révolté, l'an 1123, contre lui. le dépouilla d'une grande partie de ses terrés, et le contraignit. après une guerre de deux ans, de lui ceder Lamballe et Penthièvre. D. Morice met la mort d'Etienne en 1138. Outre le fils dont on vient de parler, il eut de son mariage Alain, comte de Richemont en Angleterre, premier époux de Berthe, fille de Conan III, duc de Bretagne; Henri, comte de Treguier. et de Guingamp, à qui ses frères firent tous trois la guerre: et deux filles; Olive et Agnorie, dont la première épousa, 1º. Henri de Fougères, 2º. Guillaume de Saint-Jean, en Normandie : la seconde fut alliée à Olivier de Dinan, qu'elle fit père de deux fils et d'une fille. Le comte Etienne avait fondé. le 10 novembre 1130, avec sa femme, l'abbaye de Bégar pour des Cisterciens, et, l'an 1135, celle de Sainte-Croix pour des. chanoines réguliers, près de Guingamp, toutes deux au diocèse de Tréguier. Il fut inhume dans la première.

#### GEOFFROI BOTEREL II.

se mit en possession des comtés de Penthièvre et de Lamballe après avoir contraint son père, par la voie des armes, de lui en faire l'abandon. Il embrassa, l'an 1136, le parti de l'impératrice Mathilde, fille de Henri I, roi d'Anglèterre, contre Etienne de Blois, qui lui avait enlevé cette couronne. Alain son frère, suivit le parti contraire; ce qui prouve le peu d'intelligence qui régnaît entre eux. Le continuateur de Jean d'Hagulstad, sur l'an 1141, dit que Geffroi Boterel fut d'un grand secours à Mathilde, lorsque la défection des hàbitants XIII.

de Londres l'obligea de s'échapper furtivement de cette ville. Poursuivie par ses ennemis dans sai finite, voi me fist point sans livrer de combats et sans de grandes difficultés à suivant cet auteur, qu'elle évita le danger d'être prises Geoffroi Bolléel, ajoute tral, fut celui qui se distingua le plus dans tandéfense de cette princesse. S'étant mis à la tête de son arrière garde; il soutiet avec fermeté les attaques des ennemis pet les reposses vaillamment. (Bouquet tom Killjup, 8g.) De Morite mét en 1148 la mort de Geoffroi Boterel, let un donne un fils qui suit. Il avait fondé, l'ant 1236; l'abbaye relistercieme de Saint - Aulain - aux - Bois , dans ple diousse de Saint-Brieux.

magic Couri es, envolv MOSSAVIN.

1148. RIVALION, fils des Geoffroi Boteret II. dui succede aux comtés de Penthibere et des Lamballe. L'Alstoite du l'appear cueilli aucun trait de sa vieum marque l'année de sa filon, fi laissa deux fils, que saivent, avec une fille Edic, Pointé d'Olivier de Tourhémine, rend 1991 de se uno rais de la comment d

LTIENNE . it is if in the light pt, administration of the state of the light per second of the light p

et de Lamballe à son frère Etienne, dont il avait employé la sceau, n'en avant point encore de particulier, dans la charte qu'il fit expédiér, l'an vrij y pour confirmer les donations que ses prédécesseurs avaient faites à l'abbaye de Saint-Aubinaux-Bois. L'an 1205 il servoyant sans enfants, il fit don en présence du roi Philippe Auguste yules terres de Penthèvre, de Lamballe de Quintin et de Moncontoire à son plus proche parent Alain, fils-do-son grand ongle offents de Penthèvre, de Lamballe de Quintin et de Moncontoire à son plus proche parent Alain, fils-do-son grand ongle offents de Penthèvre, de la contra de Penthèvre, de Lamballe de Quintin et de Moncontoire à son plus proche quier au de la contra de Present de Penthèvre, de Lamballe de Quintin et de Moncontoire à son plus proche quier de Present de Penthèvre, de Lamballe de Quintin et de Moncontoire à son plus proche quier de Penthève de Penthèvre, de Lamballe de Quintin et de Moncontoire à son plus proche quier de Penthèvre, de Lamballe de Quintin et de Moncontoire à son plus proche quier de Penthèvre, de Lamballe de Quintin et de Moncontoire à son plus proche quier de Penthèvre, de Lamballe de Quintin et de Moncontoire à son plus proche quier de Penthèvre, de Lamballe de Penthèvre de Pen

et de Guingamp, et da Mahaut, on Mathide fille de Tréguire et de Guingamp, et da Mahaut, on Mathide fille de Uean ly comte de; Vendôme, était, en possession de oes nomtes des l'an 1190, époque de la mort de son père. Sept ans auparaunt (l'an 1183) il avait assisté à l'assemblée de librares des l'essa le fameux réglement menuel l'Assise au nomite Geoffini,

Breakfort & a track, who get been to see in take a rolling

suivant lequel serpartagent les fiels de haubert, et son nom se trouve parmi les souscriptions. Cermême comte ou duc Geoffroil, avants laisse en mourant, l'anti 1861, 4n fils en basage, promoné Miter, sous la régence de Constance se femme ; cette fonctione tenta l'ambition de Richard e oncle du jeune prince : lorsqu'il infuti partenu nau-uone d'Angleterie: Mais Alain fut un de ceux qui ilravaillerent de plot efficheoment d' fainte rejetentilal demande qu'ill'fit de la l'égence aux états de Bretagne. On ne penit guerre douter qu'après la impri de Richardal muit appune avec mile les justes pretentiens d'Arter au trône d'Angleterre contre le prince Jean son cocle, qui s'en était emparé. Ce qui est encore plus cortain, c'est que, cet usurpateur ayant consommé son crime par la mort de son neveu. l'an 1203, Alain se igignit aux surce batons da Bretagne wour demander, justice de on parricide au roi de France. La cour des pairs ayant, fait droit de cette demande, et dépauillé Jean des terres qu'il possédait en-degà de la men Alain en aucedant . l'an 1205, aux comtés de Penthièvre et ale Lamballe, deviati vassal immediat du roi de France. Ce comte mourut, suivant D. Lobineau, le 29 décembre de l'ani 1212, et fut enterré à l'abbaye de Beauport, ordre de Prémontre, qu'il avait fondée danaison comté de Goodle, qui faisait partie de celui de Lariinlie. De quatre femenes qu'il avait title vil me laissa que detit bls, Henri, qui suit, et Geffroi qui fit la branche des seigneurs de Quintin, laquelle finit au quinzième siècle dans la personue de Geoffroi V, dont la sœur, nommée Pleson, porta la seigneurie de Quintin à Geoffrai, siré un Perrier , son epour of the sold land from the word men applicated the 12

# HENRI-SUNNOMNÉ PAVAUGOURA CON PAR

121a. HERRI , fils and d'Alain, no le 16 juin 1205; luis succède. L'aut 1212; au comto des Penthièvres Ils fat d'aborde nomme comto de Goellout endoite d'Avangour; du nom d'un château qu'il fit bêtir inu que ses prédécesseurs avaient élèves aux extrémités des paroisses de Ploesedi et de Bourghriac. Des l'an 1209, par contrat du 7 décembre, passé à Paris en présence du roi Philippe Auguste, il avait été accordé avec Alix, fils aînés de Comis Thouars, duc de Bretagne, et de Constance. Mais le monauqué, ayant ensuite changé d'avis, fit rompre no traité l'an exerz, et donna le princesse à Pierre de Dreun; dit Mauschere, son parents Ce changement fut un trait de sa palitique. La puissance de la maison de Penthièvre lui donnat de l'ambrage; et l'indépendance qu'elle avait affectée. Jusqu'alors, était un motif pour lui de chercher à l'abaisser.

रक्षाकर्ग ५ । अस्त

M'en demeura point la c Olivier de Tournemine, Ms u Edie des Penthièvre, cousin germain d'Alain, pere de Henri, formait sur la Penthièvre des prétentions, au nomité su nere, mous supplément de sa dot. Le roi vint à son appuil et le die Bienrid, a son instigation, lit demembrer d'autorité, celuines ternes des domaines de Henri, qu'il adjuges au sire des Pour memine. Henri étant encore trop riche à son gre, 'il le déposseda, quelques appes après des rerres de Vauligarin, de Lambolle, de Tréguier et de Saint-Brieux. Le Conite vains makraite, lit delaten son ressentiment en se mettant à la tele de la ligue que les bargns firent, l'an 1230, "avec le roi same Louis . contre le duc Mais le zèle avec fequel if servit ce monasque ne lui procura, point la restitution de ses terres. Le duc Pierre, appes avoir fait sa paix avec le foi donnt les comtés de Penthièvre et de Porhoet à sa fille, en la mariant depuis son dépouillement, prit le titre de sire d'Avangon. Clétait la principale terre qui lui restait, et ses descendants alappelecent de même, il vecut jusqu'à un age très aume. Voulant sanctifier les dernières années de sa vie, il se di cordedier, sen 1228, su couvent de Dinan qu'il avait fonde; ily mourut le 6 octobre 1204, laissant de Mantorenire le Marzense, sa femme, Alain, qui lui succèda dans la tere indavaugome et al. mader of a configuration

# HUCUES DE LUSIGNAN!

ment a chart levale at their · 1912350 Hugues, onzième du nom de Lusignan, surnommé "In Brun, fils de Hugues X, comte de la Marche et d'Angouleme, deviat comte de Penthièvre et de Porhoet par le mariage qu'il contracta, au mois de janvier 1235, avec You Ande, fille des Pierre Manclers, duc de Bretagne. Il succedà, l'an 7240; l'à mon père aux comtés de la Marche et d'Angoulème Al etait alors en figupte, où son père, après l'avoir associé au "comté de la Marche, l'avait fait partir à la suite de saint Louis. L'abbe Velly, d'après le P. Daniel, dit " qu'il fut le seul » seigneur de marque qui périt de la main des ennemis. Il » avait, ajoute-t-il, cherche la mort en avanturier; il expira » perce de mille coups. » Puis, le confondant avec son père: Mar Meareux, s'écrie-t-il, s'il est en vue de donner son sang pour la foir, let d'effacer aux yeux de Dieu des fautes que la posterité qui ne sait point pardonner, reprochera \* seternellement a sa memoire! » (tom. II, in-40., p. 468.) Or voici ce que nous apprend là-dessus un témoin oculaire, le chevalier Gui, de la maison de Melun, dans une relation

de cette action, adressée en forme de lettre à B. de Chartres; son frère uterin, etudiant alors à Paris. Le roly divil, entre dans, la place vers la neuvième heure du jour trois heures appes midi) sans effusion de sang, sans chauets des amees, sans même effrqueer aucune "opposition"; et de les les sens vens que sans même, éprouver aucune opposition; et ue rous company enterent avec lui, il ny eut de blessé grievement que Hugues le Boun, comte de la Marche, qui, "ayant persu beaucoup de sang, ne put la ce qu'on croit; échappér à la mort pour les insuffes qu'il essuyait (de la part des insuffes) no lui permettant, pas de menager sa oie; il se feta remerairement au mettant, pas de menager sa oie; il se feta remerairement au million de la part d'autunt vlus facile; qu'un wilieu, des equemis; ce qui lui était d'autunt plus facile, qu'en l'avait place dans la première lighe, parce qu'il était ruspets. (Math. Paris, additain. page 160, col. 2.) Voils sur quoi la se fonde pour faire mourir Hogues le Brun à la prise de Damiette, qui peu de tems après. Miss il est certain qu'il guénit de ses blessures , revint en France, mourut, an 1260, a l'age de quaire vingts ans et fut entersé à l'abbaye de la Couronne, en Angoumois; comme le té-moigne le négrologe de certe maison! (Anselme, nom: 111, 113, 73). Du vivant de son père; il signait, Hugo Branc. Hugonis pomitis d'archio fituis, dominius Lumbullius; et dépuis, Husp la Brun gomes Engolisma, Marchine et Camballin. Den Lopineau (Hist. de Bret. tom: II, vers la fin ) à fait graver le sceau de Hugues et celus d'Younnes un Doreun ilsa femme, fille de Pierre Mauclerc, duc de Bretagne 4 quill avait épousée l'an 2238, paorle à Bouteville le 10 octobre 1272, et enterrée à l'abbaye de Villeneuve, près de Nantes. Le premier représente un homme à cheval ayant un chien en croupe, sur lequel il appuie la main droite; au contrescel, un écu burele d'argent et d'azur, avec un orle de six dions. le second represente sa femme, tenant un oiseau dans sa main droite, avec la legende, S. Yolendis mooris domini Hugenis Brunt an contrescel les mêmes armes que cirdessus aventla legende, Secretum Domina Polendis. Elle setait dame de Fène. en Tardenois, de Chilli; de Longiumaau, et domtesse de Porpoet, Les enfants qu'elle laissa 'ne succederent point au comie de Penthièvre. (Voy. les comtes de la Marche.) CONTRACTOR OF A

my case was an IEAN T, puc de Bretagnes deuts de la magneta de la companya de la

<sup>1272.</sup> JEAN I, duc de Bretagne, s'empara des commés de Benthièvre et de Guingamp, après la mort d'Yolande, es sour, ne laissant à ses neveux, de la succession de leur mère, que le comté de Porhoet. Il mourait le 8 octobre radii. (Voyez les sucs de Bretagne.)

fitting of the fitting the

# an to the JEAN H; due de Bretagne.

comtés de Renthième et de Guingamp, comme au duché le Bretagne, il mourut le 28 novembre de l'an 1305. (Voyez les duce de Bretagne.)

### ARTUR, DUC DE BRETAGNE.

1305. ARTRIB, fils sîné de Jean II; hérits de lui les comtés de Penthièvre et de Guingamp, avec le duclié de Bretagne, et finit ses jours le 27 août 1822 (Vayez Artur II; duc de Bretagne.)

# JEAN HI, DUE DE BRETAGNE.

sors Jean III, fils aine d'Artur, duc de Bretagne, et son soccesseur, après avoir jou des comtes de Penthièvre et de Guingamp, l'espace de cinq ans, les donna, Lan 1317, à Guin son fière, qui suit.

# OF THE PARTY OF THE BRETAGNE STATE OF

1317. GUI DE BRETAGER, dedicime fils du duc Artur, né l'an 1287, ayant reçu du duc Jean, son frère, les comtés de Penthièvre et de Guingamp, avec les terles de Pontrieu, de Minibriac et de la Roche-Derien, et les Salines de Saint-Gildas, éponsa, l'anualle, Jeanne, fille africe et principale héritère de Henri IV, sire d'avangour, de Mayenne et Goello, dont il eut une fille, qui suit, avec en fils mort dans l'enfance. Elle mourut le 26 juillet par août 1827, et fut enterrée aux Cordeliers de Guingamp, qu'elle avait fondés. Son mari termina, sa carrière à Nigetin, près de Paris, le 26 mars 1331, et eut sa sépulture aux Cordeliers de Guingamp.

# JEANNE, MITE LA BOITEUSE, ET CHARLES DE BLOIS.

1331. JEANNE, fille et héritière de Gui de Bretagne et de Jeanne d'Avaugour, née l'an 1319, succéda, l'an 1331, à ses père et mère, sous la tutelle de Jean Ht, duc de Bretagne, sou oncle. Quoigne boiteuse, l'opulence de son pairimoine, joigne à l'espérance qu'elle avait de succéder au duché de Bretagne, la rendit l'objet de la recherche de plusieurs princes, et en même tems celui de l'attention du roi Philippe de Valois. Ce monarque, dans la crainte qu'elle ne prit alliance avec un

de ses ennemis, la maria lui-même par contrat du 4 juin 1337. avec Charles de Châtillon, dit de Blois, fils puîné de Gui de Châtillon, comte de Blois. Le duc Jean III étant mort le 30 avril 1341, sans lignée, Charles de Blois, au nom de sa femme, se mit en devoir de lui succeder, à l'exclusion de Jean de Montfort, frère puiné de Gui, pere de cette princesse: il avait pour lui le droit de représentation, qui avait lieu dans la Bretagne. Mais Jean de Montfort, avec les trésors du feu duc, dont il rétait emparé, se fit un parti considérable! leta des troupes. et commença une guerre de vingt-quatre ans, dont l'issue, près des succès très-variés prendit enfin Jean, son fils, maître du duché de Bretagne. Ce fut, comme du l'a dit aitheurs, la bataille d'Aurai, où Charles de Blois périt le 29 septembre 1364. qui décida la querelle. Jeanne, sa veuve, qui, pendant tout le cours de la guerre, avait donné des preuves d'un courage héroïque, abandonna des prétentions qu'elle ne pouvoit plus défendre, en souscrivant au traité de Guérande, conclu le 12 avril 1363. (Voyez les ducs de Bretagne.) Elle mourut le 10 septembre 1984, et fut enterrée aux Codeliers de Guingamp, laissant de son mariage Jean', qui suit; Gui, mort en Angleterre après une longue prison; Henri, mort en décembre 1400; Marguerite, femme de Charles d'Espagne, connétable de France; Marie, alliée à Louis, duc d'Anjou, deuxième fils du roi Jean (Noyez les vicomtes de himeges d' and an art de la the stall of the most of the old of the stall of the stal

## and the state of t

He are set to be Reciped in sec. of the settle 1384. JEAN DE BLOIS, dit aussi de CHATILION, successeur de Jeanne, sa mère, an comté de Penthièvre, ainsi qu'à la vi-". comté de Limoges, apprit sa mort en Angleterre, où, depuis l'an 1351, il avait été mené en ôtage, avec Gui, son stère, pour la rançon de leur père. Il n'eut tenpuqu'à eux de recouvrer, sans frais, leur liberté sis'ils l'eussent voulu préférer à leur! devoir. En effet, le roi d'Angleterre, serité de l'accommodement que Jean le Vaillant, duc de Bretagne, avait fait, l'an 1381, avec la cour de France, leur offrit, non-squiement de les rédvoyer quittes de touté rançon, mais encore de les rétablir dans le duché de Bretagne, s'ils voulaient promettre de lui en faire hommage. La tentation était d'autant plus délicate, que Jean ! d'Auberticourt, en la garde duquel ils estaient, les troitait avec assez peu de ménagement, Ils eureut néammoins la générosité de rejeter ces offres, protestant que rien ne serait capable de les départir de la fidélité qu'ils devaient au roi de France, leur ... legitime, souverain. On peut jugen qu'uno telle réponse ne " tervit point à adqueir leur, captinité. Gui mourut quelque tems...

après sa mère. Cet événement, en réduisant le comte Jean à la solitude, aggrana le poids de ses liense Enfin., l'an 1387, un illustre breton, Olivier de Clisson, connétable de France; vint les rempre en payant la somme de 1120,000 : livres, de laquelle était taxée sa rangon. Cet acte de générosité foi l'effetide la haine que Glisson portait au duc Jean de Vaillants son sussrain. Ce fut par le même principe, qu'il fit épouser au comte Jean Marguerite, sa fille, afin d'avoir un gendre en Bretagne qui pât le seconder dans ses démilés avecilo duc. Le mariage se fit, le 20 janvier 1388, à Montontour, en présence d'un grand nombre de seigneurs bretons , dont les practipant, sans parler de Clisson, furent les aires de Laval de Liebri de Rochefort, de Derval, de Beaummoir, et de Bostgenen Le comte Jean ne trompa point les espérances sele som beau-père; il le servit de son bras dans toutes les occasions poù il eut à combattre, soit en attaquant, soit en se défundant contre le duc de Bretagne. Ces hostilités furent acrétées par le traité que les princes de la maison de France mesagèrent à le 26 janvier 1302, entre Clisson et la maison de Penthièvre, d'une part, et le duc de Bretagne de l'autre Lean de Blois fit hommagelige au duc, qui lui rendit les terres du comté de Penthièvre, qu'il retenait, et ne, s'on nésque que la souveraineté. Mais la retraite qu'il donna, cette même année, à Pierre de Craon, assassin du connétable, qui survécut, à sou accident, fit revivre la haine du beau-père et du gendre contre de prince, et replongea la Bretagne dans les horreurs de la guerre civile. Si durée fut encore de trois ans, au bout desquels on fit, per la médiation du duc de Bourgogne, un accommodement solide, qu'Olivier de Clisson jura et scella, le 20 octobre 1305, à Rieux, et Jean de Ponthièvre, cinq jours après, à Guingamp. Mais la mort du duc Jean IV, arrivée l'an 1300, réveilla l'anbition de Marguerite de Clisson. Le duc, par son testament, avait donné la tutelle de ses enfants et le gouvernement de la Bretagne au sire de Clisson, conjointement avec le dun de Bourgogne. Marguerite était au château de Josselin, avec son père, lorsqu'elle apprit la mort du duc. A cette nouvelle étant entré dans la chambre de Clisson, elle lui dit. Monsciencum mon père or ne tiendra-t-il plus qu'à sous si mon mare ne recouvre : son héritage. Nous acons de si beaux enfans; monseigneur je vous supplie que vous m'y aidiez. Clisson lui ayant demandé comment elle s'imaginait que cela pût se faire, il n'y a, répandit-elle, qu'à faire mourir les enfans du feu duc, avant que le duc de Bourgogne vienne en Bretugne .- Ah! oruelle et perverse femme, lai-réplique son père, si tuvis longuement, tu seras couse de détruire tes enfans d'honneur et de liens, En piême tems il saisit un épieu, dont

il l'entime isi elle mosse pris la fuite. Elle le fit evec tant de précipitation i quicile serrempit une cuisse tient elle demeura boitemente sente de so vier (Morico, t. I, p. 428.) Le comte Jose son épous ; éloigné d'elle pour lors, n'out point de part à cu détentable projet : le montre même des dispositions entièrement apposées, à celles de la femme envers la duchesse de Bretagne el ses enfants: S'étage rendu aux hâteau de Blein, il y signa. le se impier záou, avec le visomte de Roban, son beau-frère, et Cliston, dour been pere ; un traité ; dont un des principans artinles pontaite que rout se qui sécult passé sons le feu duc « semit mes en ouble, et que le comte de Penthièvre, le vicomte de Robat et Clieson, obéimient dorénavant à la ducheise, lour souverning dathe: Jean-de Peathièire demeurs fidèle à cet cheagementų inimalikas, mant aprivėd le 16. jampier 1404 (m. st. ). Son corre fus inhumé auté cordeliers de Guingamp. De son maringe il eun Olivier, ort suit; Jean, seigneur de l'Aigle; Charles : seigneur d'Ansugone; Geillaume, viennte de Limogas; et Jeanne ; maride auntemivement à Jean Happedane, seigneur de Muntague; et à Robert de Dintra, baron de Châr, team-Brianitus (Not) les siconaise de Limages. कर के इसे और वैशाद राज्य राजा है। के हरें हैं के कर कर

## with the many of the protection of the control of t

· 1404. OLEVERE, file sind de Jean de Blois, lui succéda dans le comté de Pentihèvre et la vivomté de Limages. En suivant son caractère il conticoulé des jours heureux au sean du repos; mais l'ambition de sa mère, qu'il écouta trop docitement, lui ea fila de malheureur; en réveillant dans son cœur les prétentions de sa maison sur le duché de Bretagne. Pour se procurer un allie capable de les faire valoir, elle fui fit épouser, l'an 1406. BABELLE, quatrième fille de Jean-sans-Peur, duc de Bourgogne. Pière de cet appui, elle profita, l'année suivante; de l'absence de Jean le Sage, duc de Bretagne, que le roi et la reine avaient appelé à Paris, pour faire plusieurs entreprises qui dérogenient à son autorité. Le duc, à son retour , assembla les barons et les prélats pour aviser aux moyens de réprimer la comtesse et son fils. Le résultat de l'assemblée fut de leur faire une députation pour les engager à traiter amiablumene avec le duc. Le jeune comte ; en conséquence, s'étant rendu à Ploermel, vy signa un projet d'accommodement qui surregle par des arbitres: mais la comtesse, à qui il fut enmite envoyé, ile rejete avec hauteur. Les choses s'aigrirent au Peint que le duc payant quit les armes, enleva rapidement au comts de Peathibyre; la Roche-Derien, Guingamp, Châteaulin et l'île de Brahat Alceut spousse phas loin ses conquêtes, sans XIII.

les murmures de ses barons, qu'un procede si violent commencait à indisposer. Le roi se mela d'accommoder les parties sur l'invitation qui leur fut faite de sa part : elles se remissent à Paris. Un nomma des arbitres : c'étalent les rois de Navane et de Sicile, le duc de Bourbon et le duc de Berri. S'étant assenbles à Gien l'an 1410, ils y prononcerent leur jugement Mais le duc, le trouvant trop ped favorable a ses intévêts pirafusa de s'y soumettre. Le duc de Bourgogne futuplus freureux dans se négociation. Après avoir conclu, le 18 juillet de la mêmeanne, un traite d'alliance avec le duc de Bretagne, il le sit comenir à rendre au comte de Penthièvre et à sa mère ples places qu'il leur avait prises, a condition do ils lui en feraient homotoge, et à leur payer deux milles livres de rente pourisbelle de Moncontour, dont' il 'avait' disposé en faveur du comte de Richemont. Cet accord, signe le 8 nout 1410, eut son execution : mais il ne réconcilia pas sincèrement la commesse et ses fils avec le duc. On ne voit pas néamheins que leur ressertiment aif éclaté pendant les deux années qui suivirent los casion sans doute leur manque la suite de fit bien wir. Le duc, jugeant de leuts dispositions par les siennes quelait sans défiance à leur égard. Le tottite ; par de feintes demonstrations d'attachément ; l'entrerenait dans cette sécurité. Enfin le tems arriva de lever de masquez Le b dauphin, qui fut depuis le Wil Charles VIII, ne pouvant sattirer dans son parti le duc de Bretagne depuis l'assessinate du aduc de Bourgogne, complote avec la comtesse de Penthièvre es son fils pour se rendre maître de sa person de l'une comte a sieunt charge de l'execution du projet, wa crouver le duc à Mantes et l'invite, après lui avoir fait les plus belles protestations d'attachement et de soumission, à une sete qu'il lui proparait, disait-il; à Châteauceaux. Le dud part ple 1 20 févrien 11420 (n. st.), avec Richard, son frère, et une suitsopeu nombreuse. Mais sur la route, ils tombent dans une embuscade que le comte et Charles de Bloiri sen frèrez dour avaient préparée au pont de la Troubarde (et non Troubade), sur la Divette, et sont emmenés prisonniers à Chiltenneux. La duchesse de Bretagne arme pour la deliveance de son épour et ses généraux, après dvoir entevé diverses placeous Renthièvres, viennent mettre le siège devant Châteauceaux. Le duc n'y était plus. Tratisfèré suocessivement, en diversuchéteaux par le comte de Penthièvre, il avait lété, en dernier lieu enfermé dans celui de Clisson. Tandis que la comiese mère défendait Châteauceaux, le comte ressemblait des troupes pour faire lèver le siège. Ayant forms une petits campéques Normandie, il en donna le commandement à Jean de l'Aigle

son frère. Mais commeral ayant été repousse par les assiégeants, et :la place: étant inéduite aux abois, il fallut parler de capitulation. La liberté du duc en fut la première condition redazreddition ide la plage la secunde, Le duc ayant été ambiné pa le 5, juillet (9), au ... camp, des, assiégeants par le sire du Migle : conspermit à la comtesse, à ses enfants et à ses pers a de sortit du château... qui fut ensuite rasé par ordra edun duce. Il fut question après cela de la réparation de l'attentat commis par les Penthièvres. Le comte et Charles son frène permirent de faire satisfaction au duc dans les presbains l'états que te donnérent pour ôtage Guillaume leur Mèrali Maismayans manque, de papole, ils furent proscrits : durs biens situes en Bretagne furent confisqués, par jugement dadassemblée, au profit du duc, qui en fit part à son frèrences à sea plus sidèles sujets. Mais il falut prendre bes sarmes i pour des anglère en possession. La résistance des Porthièures échoua presque par-tout. Le comte , obligé de fuir , see retien d'abordi dans sa vicomte de Limoges, de-là in passa can Genera neat entire, se rendit à sa terre d'Avenes dans le Hainauta la y suprariere par ordre du marquis de Bade: irrité d'univoliquion avait fait dans los pays à quelquestiuna de ses gensei Mais en vain le duc de Bretagne fit office and manquistables sommes somsiderables pour lui livrer an phisomier dain de se tendre à cette proposition, il traitanavece le compe dui mang de sa liberté, qu'il lui vendit pour la somme de trente mille écus d'or. Le comte, pendante saudemeuve en Hainaut , épousa, en seconde noces, JEARNE DE LARAIN, dame de Quiévrain. (Nous n'avons trouvé mulle partila date du décès de sa première femme.) Il mourus sans: laisser selenfants de ses deux mariages, le 20 aptembre : 2433 :: (Noy les gicamtes de Limoges.)

# t name one and took of the second of the sec

1433. Jeun me Bloss, seigneur de l'Aigle, accueillit, après le mort d'Olivier a son fière, les terses qui lui étaient restées en Bretagne; aigs: que la vivointé de Limoges. Malgré la décadence de sa maison sui fuit assez bon économe pour être en état d'adquérir i l'an 14674 de Charles d'Orléans, petit-fils du roi Charles V; par Louis, son père, des temes en Périgord, pour la comme de seine millei réaux d'or. Il fit aussi des démarches apprès de Jean le Sage, duc de Bretagne, pour rentres dans le comté de Penthièvre; mais elles furent juutiles. Il attendit le règne d'un autre duc, et continue de servir dans les troupes de

France, comme il avait fait jusqu'alors. Enfin, l'an 1448, le cornétable Artur de Bretagne, dont il avait gagné l'estime par ses belles qualités, et l'amitié par son assiduité à lui faire sa cour, touché de ses prières, voulut bien se rendre médiateurentre lui et Francois I, successeur de Jean le sage. Mans se dessein, il le conduisit à Nantes, et le présenta des inteme au duc son neveu. Quelque indispose que suit ce prince comme les Penthièvres, il se laissa fléchir aux laurnes de Jean de Moisset aux prières du connétable. On fit, le 25 juin, a Mantes, un traité par lequel le duc restituait sux Penthièvres une partie des biens qui avaient été confisqués sur cette maison. Cuillante de Penthièvre, en vertu de cet accommodement, sortitule prison après vingt-horit ans de captivité, pendant les quals il avait presque perdu la vue à force de pleures.

Quoique le roi Charles VII , malgré les services que les Penthièvres lui avaient rendus, n'eut en vien contribué à luir rétablissement, le comté Jean ne laissa point de le servir foujours avec le même zele. Son mérite le fit élever au grade de lieutenant-général. La guerre s'étant renouvelée cuire la France et l'Angleterre; il accompagna le marcehal de Culan, et fit sous ses ordres le siège de Bargerac, qui se rendit vers la fin de septembre 1450? De la vi alla faire avec le grand-écuyer, Poton de Saintrafflés, icelui de Gensac, près de la Dordogue, qui fut emporte d'assaut. Ces doux généraux ayant ensuite partagé lour armée , le courte de Penthievre conduisit ses troupes devant Montferfand du s'étuient renfermes les seigneum de Montferrand et de Langowaw. Il retint prisonniechle premier, après l'avoir contraint de rendre la place. Saintrailles assiegent copendent la ville de Sainte-Poi, dans l'Agénois. Le comte vint le rejoindre à cette expédition; et ce fot lai qui, pau de lours après son arrivée, reçut les dess de la place, que les habitants lui rendirent. Il acheva ensuite avec les comtes de Dunois, de Foix et d'Armagnac, la conquête des autres places situées sur la Dordogne, dont la principale était Castillon; après quoi la ville de Bordeaux leur ouvrit ses portes. Les Aughis ctant rentrés peu de tems après dans Bordesux dt dans la pluptif des autres places de Guienne et du Périgord, le comferde Par-Thièvre fut du nombre des généraux qui les réliuisirent de nonveau, l'an 1453, sous le foug de la France. Le comte den mourut l'année suivante ; au mois de movembre, sans laisser de postérité de Makouentre, son épouse, fille du seigneun de Chauvigni, en Berri, veuve en premières noces de Béraud III, Bauphin d'Auvergne, morte le 23 juillet 1493. (Beluze, Hish de la M. d'Aue. , tom. I , page 2009.)

## NICOLE DE BLOIS ET JEAN I DE BROSSE.

e and not a morte a sec-"1464" Nanoue, fille de Cherles de Blois et d'Isabelle de Vivorine psoccéda, en vertu du droit de représentation , à Jean ; sen uncle paternel, dans le comté de Penthièvre et ses autres domaines, auec Jean DE Brosse, vicomte de Bridier, seigneur de Saintes-Sarère et de Boussac, qu'alle avait épousé par contrat du 18 juin 1437. L'un et l'autre firent conjointement hommage du compé de Penthièvre à trois ducs consécutifs, Pierre II, anun alliet : François: H. Jean de Brosse rendit à la guerre des services considérables au noi Charles VII, qui le fit son nonseiller etronichambellan, en-1449, et en 1453 (m. st.), par lettres du mois de mars, lieutenant + général de ses armées. Il na temorgna pas mojos de fidelité au roi Louis, XI., dans les troubles qui s'élemèrent au commencement de son règne. Le duc de Brotague di François III si ayant convegué ses états. l'an 1465. pour y faire approuver la ligna du bien public, dont il était un des chois, dem de Brosse refues, quoique sommé dans les formes ; the say transver, il gefusa pareillement de suivre ce prince dans la guerre que cette ligue occasiona. Le duc, en conséquence de ces refeta, saisit et mit en sa main, le 7 juin de la même nomée, de comté de Ponthièvre. Le traité de Saint-Maur. venole le agrectobre spirant, japrès la bataille de Montlheri, retablissait : classificurs biens tena (ceux qui, à l'ocasion de la guerre, en amissas été depouillés. Mais Jean de Brosse et sa temme so donnépent d'inntiles mouvements, pour rentrer à la aveur de ce troité dans la counté de Penthièrre. Le duc François II duda toujours cotte restitution. Ce prince n'ayant qu'une fille, Louis XI engages, l'an 1479, le cornte et la comtesse de Penshièpre, à lui ceder à lui-même leurs droits sur le duché de Bretagne, pour les faire valoir en cas d'événement. Le prix de la vente fut expersomme de trente-cinq mille livres qu'il s'obligea de payer au comite de Nevera, Jean de Bourgogne, leur gendre, et une autre de quinze mille livres, dont il se chargea envers de la Four, leur créancière. Le roi, de plus, s'obligea de rendre à Nicole, ou à ses béritiers, dès qu'il serait en pessession de la Bretagne, toutes les terres et seigneuries qui evaient formé, sons Marguerite de Clisson, le comté de Penthieurs. (Voyeg les dues de Bretagne.) Le comte de Penthièvre mourut en 1485, et Nicole, sa femme ratifia, le 20 octobre de la même année, la cession qu'elle avait faite à Louis XI de tous ses droits sur la Bretagne. On ignore l'année de la mort de Nicole, qui survécut à son époux. En mourant ils laissèrent

deux fils et quatre filles, savoir : Jean; qui suit; Antoine; chevalier de Rhodes; Paule, femme de Jean II de Bourgogne, comte de Nevers; Bernardine, alliée à Guillannie Pacologue, Ve. du nom, marquis de Montferratgreti Hölème; première femme de Boniface V, marquis de Montferratgreties de Guillaume.

### JEAN H DE BROSSE, DIT DE BRETAGNE

early there were a new real about the high the transport

in all the contractions of the Land of the second : 1485. JEAN II. DE BROSSE, fils aîné de Jean I de Bébsse et de Nicole de Penthièrre, poursuivit toute sa vie avec ausi bea de succès que son père, la restitution de ses terres de Bretagnes Le roi Charles VIII avant éponsé l'héritière de Bretagne ple tems d'exécuter la promesse stipulée dans le mané faite entre Louis XI et les cointe et domtesse de Perthièvre semblait être arrivé. Mais Jean II fit là de sujet de vaines représentations Charles, qu'il suivit dans toutes ses guerres y se contempodede gratifier d'une pension de douze cents livres sur con tréson la reine Anne de Bretagne, son épouse me contribuait pasulte rendre favorable aux Penthièvres: Somaversion pourcette maison éclata sous le règne de liouis XII , son settond époux, au nom duquel elle la fit sommer de quitter le nom et:les armes de Bretaghe. Quelque précis que fut cet ordre, il parait qu'il ne fut pas totalement exécuté. Jean de Brosse, i il lest vrai , répondit que pour obéir au roi, il consentait à mo prendre plus le nom de Bretagne; mais René, son fils, représenta qu'il avait jusques-la porté le nom et les armes de Bretagne, parce que ses ancêtres les avaient portés, et que son aïeul en avait eu la permission expresse du duc François, en 1448; que d'ailleurs la bordure de gueules suffisait pour distinguer les armes de Bretagne d'avec celle de Penthièvre. La dame d'Avaugour, sœur de René, fils de Jean, fit la môme réponse, et ajouta qu'elle n'était pas dans la disposition de changer. Le maréchal de Rieux . le seigneur et la dame de Pont-l'Abbé : furent les seuls qui promirent d'obeir au roi, et de faire ôter les hermines de leurs armes et de leurs maisons. (Moricé, Hist. de Bret.; tom. II; pag. 231.) Jean de Brosse mourut en 1502, à Boussac, où il faisait sa résidence. De Louise, son épouse, fille de Gui XIII du nom, dit XIV, comte de Lavel; il laisse René, qui suit; Madeleine, femme, 1°., de Jean de Savoie, comte de Genève. 20., de François de Bretagne, comte de Vertus et baron d'Avaugour, fils naturel de François II, duc de Bretagne; Isabelle, femme de Jean IV, sire de Rieux; et deux autres files. I have a say that a last granteter

### . RENÉ DE BRETAGNE.

and the state of the state of

2502. RENÉ DE BRETAGNE, seigneur de l'Aigle, fils aîné de Jeans de Brosse, lui succeda au titre de comte de Penthièvre et dans la viconté de Bridier, de même qu'aux seigneuries de Boussac, de Sainte-Sévère, etc. Il continua les poursuites de son père et de son aïeul, pour le recouvrement de ses terres héréditaises de Bretagne, dont mêmé il fit hontmage, le 20 janvier de l'an 1503 (v. st.), au roi Louis XII, dans la ville de Lyon GH monarque le paya de belles pareles qui furent sans effet ner l'opposition scorète de la reine Anne: Le roi François I, auprès dupubl il renouvela ses instances, lai fut encore moire favorable, l'he deplaisir qu'il ressentit de ce déni de justice, le parte à quitter la firanco et à passer au service de l'empereur. llistivitile connétable de Bourbon dans sa désertion, et comhattifiche a 4 février : 1525, à la bataille de Pavie, où il fut tré. Il avaid épousé, ao l'an abou (n. st.), Leanne, fille du célèbre Philippe de Commines (morte le 19 mai 1503) ; 20., JEANNE DE COMPENS, ditte de GOUFFY, dame de Pahsau, de Boorg-Charente di et d'autres lieux. Du premier mariage il·laissa un fils , qui suit, et deux folles pe Charlotte personne de Françoise de Luxinabaurg, deunième du nom, vicante de Martigues; et Jeanne, mariée à René de Laval , seigneur de Bressuire. Du sexund/mariage sprit Françoite, mariée à Claude Gouffier ; due, de Roannais, grand-écuyer de Francei entiment to the compart of the more and comment of the comme

### 20 ) . R. W. JEAN-HIDDECBRETAGNES AND THE CONTROL

1544. JEAN DE BROSSE, fils de Bené, ne recueillit que des titres après la mort de som père, dont tous les biens avaient été confisqués pour le punir de sa tlésertion. Après en avoir inutiblement sollicité le recommement pendant plusieurs années; il prit enfin le partit, l'an 1530 (et non 1536), d'accepter la main d'Anne un Pisselleu, comtesse d'Etampes, que le roi François I, dont elle était maîtresse, lui fit offrir avec toutes les espérances qui pauvaient le flattet. Elles ne furent point vaines. En effet le monarque, l'aunée suivante, en attendant qu'on pût discuter à louir ses prétentions, le nomma lieutettant général de Bretagne, érigea, l'an 1536, le comté d'Etampes, et l'an 1545, la terre de Chevreuse, en duchés, pour sa vice et celle de sa femme.

L'au 1552, le comte duc Jean accompagna le duc de Vendôme en Picardie, avec des troupes, qu'il·lui avait amenées de Bretagne, et l'aida à reprendre Hesdin, avec plusieurs autres

places. Il défendit avec le duc de Bouillon, l'année suivante, la ville de Terrouenne, assiégée par le duc de Sayoje, au nom de l'empereur Charles-Quint. La valeur, la constance et l'habileté, que ces deux commandants firent paraîtes dans cette defense, no servirent qu'à retarder la reddition de la place, et furent cause de sa ruine totale, Charles-Quint, pour se vonger de la peine qu'elle lui avait coûtée à prendre, la fit entièrement disparatire de dessus la 'terre : vengeance plus digne d'un sultan , que d'un prince chrétien. Le comte-duc Jean , peu de tems après cette expedition, perdit son duche d'Etampes, que le roi Henri H, sur des soupçons ou plutot des preuves d'intelligence de sa femme, avec l'ennemi (1), lui retira pour le donner à Diane de Poitiers, sa maîtresse. On lui conserva neanmoins sa lieutenance de Bretagne, ou il se retira; et nous voyons grien 1558, après le siège de Calais, il défendit le pass coutre une descente des Anglais, qu'il contraignit de resourner en désordre à leurs vaisseaux. L'an 1562, accompagne du vicointe de Martigues, son neveu, il amena, par ordre du roi Charles IX, des troupes en Basse-Normandie, où il fit rentrer sous l'obeissance du roi la plupart des villes, dont les flugueitots s'étaient emparés. De là il alla joindre l'armée royale au siège de Roueni L'année suivante, il se trouva à celui d'Orleans, dont les opérations routerent en grande partie sur lui, après l'assassinat du duc de Guise. La paix s'étant faite le ra mars, il retourna en Bretagne, ou is mourut, le 27 janvier de l'an 1565 (n. st.). dans son château de Lamballe, sans laisser de posterité. Son corps fut influme aux cordeliers de Guingamp, dans le tombeau des comies de Penthièvre. Sa femme vivait encore en 1575. Este fut, protectrice thes sciences et des arts, et protectrice telairee. On l'appelait la plus savante des belles. (Voy. les ducs d'Etampes.) even the above special degree of agree the wine the

<sup>(1)</sup> Il est certain que, dans les dernières années de la vie du rois Année de Pisseleu le tranissait et avait des intelligence avec l'empereur. Il est prouvé qu'elle força le brave de Rueil, comte de Sancerre, à sondre Saint-Dieler, en lui en faisant parvellir l'ordre par une lettre de la partiduous de Guisse; société de son seem qu'elle for avait fait décober. Sons cotte tradisons, fameis d'empereur n'est forcé faint-Dizier. Elle avait envie de se faite un appui de ce printe à la mortise roi, qu'elle voyait bien ne pouvoir pas tarder. Son confident, et le mistre de ses trainisons, était le comte de Bossu de Longuegal. Il fut impliqué dans le procès du comte de Vervins, sous le règne de Hemill, et il ne lui en coûta pas, comme à lui, la têle, mais sa belle terre de Marchils, près de Laon, qu'il abandonna au cardinal de Lorraine, alors tout puissant: Moyennant ce sacrifice on le laissa traniquille.

#### SEBASTIEN DE LUXEMBOURG,

PREMIER DUC DE PENTHIÈVRE.

1565. SEBASTIEN DE LUXEMBOURG, fils de François de Luxembourg, vicomte de Martigues, seigneur de Baugé, tué au siège de l'errouenne, et de Charlotte de Brosse, sœur de Jean III de Brétagne, succéda à son oncle maternel dans le comté de Penthièvre, de même qu'il avait succède à son père dans la vicomte de Martigues. Il remplaça encore le premier dans la charge de lieutenant-général de Bretagne, dont il s'était montre digne par divers exploits, ou ses talents et sa prudence avaient autant brille que sa valeur. Il avait été l'un des défenseurs de Terrouenne, et s'était signalé aux siéges de Calais, de Rouen, d'Orleans. L'an 1559, il avait mene du secours, en Ecosse, à la reine régente contre les Protestants rebelles de ses états et les Anglais qui voulaient envahir l'Ecosse à la faveur des troubles domestiques. Nommé colonel-général d'infanterie après la mort du comte de Randan, il contribua beaucoup au gain des hatailles de Breux, de Jarnac et de Moncontour. Le roi Charles IX, dont il était également aimé et estimé, pour couronner les services qu'il avait rendus à l'état, érigea, l'an 156q, en duché-pairie le comté de Penthièvre par ses lettrespatentes du 15 septembre, où il fait un éloge pompeux de la force et prouesse, fidelité et magnanimité du vicomte de Martigues. Ce qu'il y a de singulier dans ces lettres, q'est qu'il y est dit que avenant que nostredit cousin n'eust non plus qu'il a à présent. awuns enfants males nes et procréés en loyal mariage, les enfants mbles qui seront procréés de ses filles, et les plus capables d'iceux, tiennent et jouissent ledict duché et pairie tout ainsi que s'ils étoient nés et procrées de nostredit cousin ou d'un sien enfant mâle en loyal mariage, comme dit est. Et aussi qu'en défaut que les enfants males et femelles .... qui pourront être procréés de nostredit cousin en loyal mariage, n'ayent aucuns héritiers mâles, ou les males descendants d'iceux enfants n'ayent aussi à l'avenir aucuns enfants males tellement que la ligne masculine vienne à défaillir. la dignité de pair et duc demeurera éleinte et supprimée, et retourneta la terre et seigneurie de l'enthièvre en son premier état de comté, tout winsi que si ladite création de duché et pairie n'avoit eté saite. Ensuite le roi dérège à l'édit de juillet 1566, suivant lequel les terres, dorénavant érigées en duchés, marquisats et comtés, devaient être réunies au dom une faute d'hoirs mâles. Cest la première exception; et Charles IX la fit en considérahon de la grandeur, de la naissance et du merite personnel de XIII.

Sébastien de Luxembourg, déclarant que l'intention de cet édit était plus pour exclure et empêcher ceux qui, par importunité et sans mérite, voudraient aspirer à tel honneur, que pour autre intention. Sébastien de Luxembourg jouit à peine de cette récompense. Ayant accompagne le duc d'Anjou au siège de Saint-Jean-d'Angéli, il y reçut, le 29 novembre de la même année, un coup d'arquebuse dont il mourat quéfques heures après en héros chrétien. Son corps fut porté aux Cordeliers de Guingamp. Il ayait épouse Manie, fille de Jean de Beaucaire, sénéchal de Poitou, dont il ne laissa qu'une fille, qui suit.

### MARIE DE LUXEMBOURG ET DHILIPPE EMMANUEL DE LORBAINE

1569. MARIE, fille de Sébastien de Luxembourg et de Marie de Beaucaire, née à Lamballe, le 15 février, 1562, succeda à son père dans le duché de Penthièvre, la vicomté de Martigues et le seigneume de Bangé, sous la tutelle de sa mère. L'an 1576 (et non 1579.) le roi Henri III lui fit epouser, le 15 juillet, PHILIPPE-EMMANUEL DE LOBBAINE, son beau-frère duc de Mernour, ne le 9 septembre, 1558, de Nicolas de Lorraine, comte de Vaudemant, créé duc de Mercœur le 15 février 1575, et de Marguerite al Egmont, Héritier, de la valeur de ses ancetres, Philippe-Emmanuel s'endurcit de bonne heure aux -travaun de la guerre. Mais son ambition tourna ses talents milisaires au détriment de la France et à la perte du monarque qui l'avait comblé de bienfaits. Le mariage avantageux que Henri III lui avait procuré, loin d'exciter sa reconnaissance, lui servit de moven pour travailler à soustraire à ce prince une des plus grandes provinces de la France. Marie de Lauxembourg, sa semme, était petite-lille de Charlotte, héritlère de la maison de Penthievre, Il entreprit de faire revivre les droits de cette maison sur le duché de Bretagne, et ce fut dans cette vue qu'il traita du gouvernement de cette province avec le duc de Montpensier et le prince, de Dombes. Le roi, trop facile, et à son ordinaire aveugle par l'amitie, donna les mains, en 1582, à ce dangereux traité sans en prévoir les suites. Le duc de Mercieur entra dans la Bretagne comme dans un pays dont il se preposait de faire la conquête. Pendant neuf ans, à compter depuis la mort du duc de Guise, arrivée le 25 décembre 1588, cette malheureuse province fut un théâtre de meurtres, de trahisoits, de massacres, dont il était l'auteur. On ne peut surfout lire sons horreur le récit, des cruantes que ses troupes exercèrent sur les habitants de Blavet, aujourd'hui Port-Louis, après

l'avoir emporté d'assaut le 11 juin 1590. Sa perfidie ne parut pas moins en livrant cette place, comme il fit dans le mois d'octobre suivant, aux Espagnols avec lesquels'il était en traité depuis quelque tems, pour leur servir de place de sûrete. C'est ainsi, qu'en feignant d'agir pour l'intérêt commun de la ligue. il travaillait à l'établissement de sa propre fortune. Les plus clairvoyants n'y furent pas trompés. Un conseiller au parlément de Rennes lui disait un jour : Est-ce que vous songez à cous faite dua de Bretage? - Je ne sais pas, repondit-il, si c'est un songe; mais il me dure depuis dix ans. On assure meme qu'il porta ses vues plus loin, et qu'aux états de la ligue il osa se mettre sur les rangs pour être élu roi. Mais Henri IV fit évanouir ses chi-meriques prétentions. Après avoir souints toutes les autres parties de son royaume, il s'approche enfin, l'an 1598, des frontières de la Bretagne. L'épouvante saisit le duc de Mercœur. Au lieu de penser à se défendre, il envoie promptement sa mère et sa femme au devant du monarque, pour tâcher de le flechir. Elles trouverent la cour à Angers, et s'adressèrent d'abord à Gabrielle d'Estrees, qui jusqu'alors avait été l'objet de leur mepris. Ce fut'un tribmphe Men flatteur pour cette favorité de voir à ses genoux ces deux fières princesses ; fondant en larmes et la priant d'agréer le mattage de mademoiselle de Mercoeur, la plus riche heritière du royaume avec Gésar, duc de Vendôme, qu'elle avait eu de Henri IV (1). Elles furent exaucées. Le duc de Mercheur vint ensuite, parut devant le roi avec un air déconcerté, 'et s'én rétourna avec son pardon et le mépris de la cour. Blentôt après ; il prit le parti de slabsenter

<sup>(13</sup> Commu alors: Csiari de Vendôma n'avait; que quatre ans a ce mademoiselle de Mercentr que se, on se contenta de les fiancer. Mais l'an 1609, lovaqu'il fallut procéder au mariage, la mère et la grand mère de la jeune, princesse, douairières l'une et l'autre de Merceur, témoinnent qu'elles aimeraient mieux donner l'eur fille et petite-fille au prince de Condé qu'à un fils l'estimé du roi. Elles inspirérent même à celle-ci une il grande répugnance point le dut de Mendôme, qu'elle ne pouvait en étitendre parter. Henri IV, qui avait extremement à pour cette affiance, fut très-piqué de ce changement de dispositione. Il memages jet y voyant que les menaces n'apéraient signe, il négocia, par le moyen du P. Cotton, fort habite dans l'art de manier les consciences. Le confesseur tripmpha de la vieille douairière. Mais pour convertir la seconde et sa fille, il fallut faire venir de Verdun le pieux évêque Eric de Vaudemont, prélat fort attaché au roi. Ses semonces chrent l'effer qu'on espérait, et le mariage fut rélébre à Fontsinebleau, dans le mois de juillet 1600, avéc béauconp de mégnificence. Henri IV y parut tous de juillet 1600, avéc béauconp de mégnificence. Henri IV y parut tous chillant de prererrès, courat la hague, of l'emporta parage, toujous.

du novaumes où il se voyait sans nulle considération. Les Tures faisant alors la guerre à l'empereur en Hongrie, il y mena deuze cents gentilahommes à ses frais, et s'y distingua non-seulement par des actions courageuses, mais, par des apprations, dent les olus habiles capitaines se servient fait honneur (Saint-Foix) Il mouset à Nuremberg , en revenant en France, diune have pourprée, le 19. février 1602. à l'âge de guangité-brois pas klami IV, qui estimait sa valour, lui fit faire ma servico 1942 auril duivant, à N. D. de Paris, au milion duquel saint François de Sales, alors coadjuteur de Genère, proponça son eraison funèbre avec beaucoup de discrétion, ne louant que ce qui était vraiment digne d'éloges dans la vie du duc de Mercœur. Outre la fille dont nous venons de parler. It avait eu de son mariage un fils, mort à onze ans, l'an 1590. Sa femme termina ses jours au château d'Anet, le 6 septembre 1628, agée de soixante et un ans, et fut enterrée aox Caputines de Paris.

## FRANÇOISE DE MERCŒUR ET CESAR DE VENDOME.

1623. FRANÇOISE DE LORRAINE, née l'an 1592, Elle anique de Philippe: Emmanuel, duc de Mercœur, et de Marie de Luxembourg, alliée en 1609, par dent contrats de mariage, passes, l'un en 1598, l'autre en 1608, à Cesan, fils naturel de Henri IV et de Gabriel d'Estrées, duc de Vendome, succeda avec son mari, l'an 1623, à sa mère dans le duché pairie de Penthièvre, comme elle avait succède à son père en 1602, dans le duché de Mercœur et autres domaines de ce prince. Cependant, le duché-pairie de Penthièvre, aux termes des lettres d'érection, devait être éteint à la mort de sa mère, puis qu'elle n'avait point laissé d'enfants mâles. Il faut donc qu'il y ait eu quelque dérogation à ces lettres. Mais on ne trouve aucun acte où elle soit énoncée. On pourrait dire que la donttion du duché-pairie de Penthièvre, faite à Françoise de Lorraine et à César de Vendôme dans les deux contrats dont on vient de parler, fut agréée par le roi Henri IV, en présence et par la volonté duquel ces actes furent passés, sa majesté ayant voulu que la duchesse de Vendôme jouît de la terre de Penthièvre à titre de duché-pairie, comme avait fait sa mère, et ayant par conséquent étendu à la perite-fille de Sébastien de Luxembourg, la grace que les lettres d'érection de 1569, attribuent à sa fille. Mais dans la suite, les duc et duchesse de Vendôme ayant plusieurs enfants et petits-enfants, furent bien aises qu'il ne restat aucun doute sur la qualité de duché et pairie attachée à la terre de Penthièvre, qui pouvait devenir 4 partage de quelque puiné; et l'on voit par les lettres de 1650

et de 1659, qu'ils eurent soin de faire confirmer ce titre à la terre de Penthièvre, conformément aux lettres de 1569, et sais déroger à l'ancienneté d'érection ni au vang de séance, avec la clause néanmoins d'extinction de doché pairie, faute d'hoirs malés. C'est ainsi qu'ils tachèrent de rectifier qu défaut d'execution des conditions des lettres de 1569, suivant les quelles le doché pairie devait être éteint, si la fille de Sébas-tien de Luxensbourg n'avait point d'enfants males. Devenue veuve en 1865; la duchesse françoise termina sés jours le 8 septembre 1669, un mois après là mort de Louis de Vendôme, son fils ainé. (Voy. les dues de Vendôme.)

#### LOUIS-JOSEPH DE VENDOME.

1660: LOUIS-JOSEPH, fils aîné de Louis, duc de Vendôme; et de Laure Mancini, né le 30 juin 1651, devint le successeur de son aïeule paternelle au duché de Penthièvre. Mais, l'an 1687, ne duché fat adjugé, par décent sur lui ; le 10 décembre, à ANNE-MARIE DE BOURBON, princesse de Conti. (Voy. les ducs de Mandôme.)

. ... FRANÇOIS LOUIS DE BOURBON....

ibos. Francois Louis of Bounson, prince de Contimaison duquel il a subsiste jusqu'à la révolution, "norm on in admission as then as not some has somet, as a will the one of the action to be settled in the second of the s ्र १८५ । (इस्टिट्रोट) अन्यवसम्बद्धाः वस्तानसीयअकेष्टे Who may be not good to have As Bondoth time a greater property or open a \$4 big surpress of the to merender for the state of the control of the Alaska Dick and the control of and the mark the greek and the years, the second of the administration and the second of the second contraction of the second second second contractions. Photo is an epison of the manufacturing of the 18 to 18 of the of the second profits of the contract of the c I to be a more in way to state of its of the more of the fact of t tions in many of the many to be about the second to the second to think and the street of the street o grove at the Mountain Plants of the testing the serve List de Biet, pri te in venite in

Extra torra en allet en la mart al l'interna propriat de la company de la final de la company de la

# CHRONOLOGIE HISTORIQUE

est en apartique de la laction of the control of the laction of the laction of the control of th

on sy this (the name is the day no Amore is a core; a dessita guerre qu'il thusas a son terror, in mont a core a dessita guerre qu'il thusas a son terror, in mont a conserve de leurs properer de conserve de leurs properer de conserve de la formation de la conserve de co

LE FOUGERAIS est un cartion de la haute Bretagne, sur les confins du Maine et de la Normandie, divisé en trois territoires lits le Désert, le Coglais et le Vanderais, il a pour chétuleu la ville de Fougères, en latin du viloyen age, Fligerium, du Flitterium, et dans son enclave et dépendance les villes d'Antrain, Entramium, et de Bezonges, Busilieu. Le Fougèrais fait partie du pays dont Cesar désigne les habitants sons le nom de Biablintes, ou Diaulita.

La batonnie de Fougeres est l'one des premières et des plus anciennes de Bretagne, et de la méme dignifé qui les anciens comtés et vicomtés de cette province, les ufies et les autres de ces terres étant également l'apanage donné à des puinés de anciens souverains de Bretagnes.

La préséance sur le baron de Vitré avait été reconnue, par Aldin Fergent et par les états, appartenir à ceux de Tougeles; et le duc Pierre, en accordant, en 1451, l'alternative aux barons de Liebn et de Vitré, et réservant les throits de ceux d'Avaugour et de Fougères, dominait en effet le premier rang parmi les pairs de Bretagne à ces deux derniers barons. (Morice; Hist. de Bret. pr. coll. 25-30.)

<sup>(\*)</sup> Cet article a été dresse par M. de Pommereul, lieutenant-colonel

#### MÉEN I.

MEEN I, fils puine de Juhel Bérenger, comte de Rennes, frije de Conquereux, et neveu de Wicohen, archevêque de Dol, eut en apanage la baronnie de Fougères vers 972. Suivant cette filiation avouée par les historiens de Bretagne, ce prince descendait, par les rois Noménoé, Erispoé et Judicaël, du roi Hoël II, assassiné en 547. Ce dernier, selon les conjectures les plus vraisemblables, pouvait être issu de Conan I, qui, de la Grande-Bretagne, était passé avec le tyran Maxime dans l'Armorique, à la tête d'un corps nombreux de Bretons insulaires, qui s'y établirent en 42br

Méen I se réunit au duc de Bretagne Alain III, et le servit dans la guerre qu'il faisait à son frère, le comte Eudon de Penthièvre, au sujet de leurs prétentions réciproques sur les territoires de Dol et de Saint-Malo. Il finit ses jours vers 1020, laissant un fils, qui suit. (Morice, Hist. de Bret., tom. I, page

10 et 11 de la préf. et 17 de l'Hist.)

### of noting and world ALFRED A for the restriction of

ALTRED I, fils et successeur de Méen, fonda, vers l'an 1024; un collège de chanoines dans l'églisq de Saint-Pierre de Billé, et fit, en 1034, le siège de Lehon, sous les ordres du duc Alain III. Il mourut en 1048, laissant un fils, qui suit, et deux filles, Enoguent, mariée à Tristan, baron de Vitré, auquel elle porta en dot le Vandelais, et N., qui se fit religieuse avec la princesse Adèle, sœur du duc Alain III, à l'abbaye de Saint-Georges, qu'Adèle venait de fonder à Bennes. (Morice, Hist. de Bret., tom. 1, pag. 68, 70.)

#### MÉEN II. And I have a second

Méen H, successeur d'Alfred, son père, confirme, en 1050, la donation faite par l'évêque de Rennes des églises de Poilless et de Villamée à l'abbaye, du mont Saint-Machel. Al donna luis même à l'abbaye, de Marmoutier, en 1050, celle de Louvigni et moust, avant l'an 1084 (1), après avoir eu ide sa femme

<sup>(1)</sup> L'ancienne édition porte qu'il donna, en 1090, à l'abbaye de Marmoutjer, celle de Savigni, avec la collégiale de Fougères. Mais la fondation du prieure de Fougères à précede l'an 1004 (U. Martenne.

ADÉLAÏDE, trois fils, Juthaël, Eudon et Raoul, dont les deux premiers moururent avant lui sans postérite, et sont enterres ainsi que leurs père et mère, à Saint-Sauveur-des-Eandes, dont Méen avait donné, en 1049, l'église, à Marmoutier. (Morice, pr. de l'Hist, de Brett, tom 1, cott. 394, 398, 410, 470.)

#### RAOUL L

RAOUL I, long-tems avant de succèder à Méen II, son père, avait fait ses preuves de valeur en suivant Guillaume, duc de Normandie, à la conquête de l'Angleterre. Il y fut mis par ce prince en possession de très-grands biens dont il fit depuis différentes donations à l'abbaye de Rillé et à celle de Savigni qu'il fonda en 1112. Il confirma la fondation du prieure de la Trinité, faite par Adélaïde, sa mère, et donna ce prieure, ainsi que l'église de Saint-Sulpice de Fougères, à Marmoutier. Par se dernier acte, il se soumit, ainsi que les gens de sa maison et les habitants de son château, à recevoir le baptême et la sépulture dans l'église de Saint-Sulpice, en se réservant le droit de faire dire la messe pour lui et les siens dans la chapelle crientale de son château. Raoul fit un voyage à Rême, et en passant à Marmoutier il confirma à cette abbaye tous les dons qu'il lui avait précédemment faits. Il mourut, en 1124, ayant en de sa femme, Avoya de Bienrait, sept enfants, Méen, Henri, Gauthier, Robert, Guillaume, Avelon et Béatrix, (Morice, pr. de l'Hist. de Bret., tom. I, coll. 423, 488, 525.)

### MÉEN III.

MEN III, fils et successeur de Raoul I, ouvrit un asyle à Robert, baron de Vitré, vaincu et poursuivi par Conan, duc de Bretagne. Ce prince l'engagea à violer l'hospitalité qu'il avait accordée à Robert son parent; mais la fuite de ce dernier, qui se retira chez le sire de Mayenne, épargna un crime à Méen. Le duc de Bretagne récompensa l'attachement ou plutôt la trahison et la mauvaise foi de Méen, par le don qu'il lui sit de Gahard, et d'une partie de la forêt de Rennes. Méen termina sa carrièrre en 1138, sans laisser de postérité. (Morice, hist. de Bret tem. I, pag, 94.)

Hist. de Marmontier; MM. de Saint-Marthe, etc.), et la mort de Méen II a précédé cette fondation. (D. Morice, Mémoir, pour servirée preuves à l'Hist. de Brêt., sont. 1, coll. 423.)

### HENRI L

HENNE I., frère puine de Méen III, auquel il succèda, n'est guère commes que par ses donations faites aux abbayes de Savigni, de fillé et de Saint-Florent. Il introduisit des chanoines réguliers dans l'église collégiale de Fougères, et se retira, en 1154, à l'abbaye de Savigni, où il prit l'habit de moine de Cîteaux, et mourut la même année. De son mariage avec OLIVE DE BRETAGNE, fille du comte Etienne, et sœur d'Alain le Noit, comté de Richémont, il avait eu trois fils, Baoul, Frangal et Guillaunte, avec trois filles, Alix, mariée à Robert, baron de Virre; Anne allée à Robert de Montfort, seigneur de Hédé, et N., mariée à Robert Giffart. (Pr. de l'Hist. de Bret. Tom. 1, pag. 879, 586, 583, 585, 605.)

### 

RAOUL II, succeda en 1154, à son père Henri I, et s'inti-tula dans ses actes, Raoul, par la grace de Dieu, baron de Fougeres. La possession de la Bretagne excite une violente division entre le comite Eudon et Conan son beau-file Celui ci demandait à son beau-père la jouissance du duché, comme héritier de Berthe, duchesse de Bretague, sa mère, à laquelle : il appartenait. Sur le refus, d'Eudon, la guerre fut déclarée. Raoul embrassa le parti d'Eudon, et Count défait, se réfugia à la cour d'Angleterre. Ce prince repassa bientot en Bretagne : et Raoul II, devenu alors le soutien de sa cause, poursuivit le comte Eudon, et le fit prisonnier. Celui-ci vint à bout de seduire son vainqueur, qui, au lieu de le livrer à Conan, son nouvel allié, lui facilità les moyens de se retirer à la cour de France, et rentra dans son parti. Rapul se suisit en conséquence de Dol et de Combourg, en 1162, et les fortifia. Mais : Conari ayant intéressé à son sort la reine d'Angleterre, Eléonore d'Aquitaine, en avait obtenu la promesse d'un secours. En vain Raoul se croise pour la Terre-Sainte, en 1463, pour se mettre sous la protection de l'église, Henri, roi d'Angleterre descend en Bretagne l'année suivante, et au lieu de partir. pour la croisade, Raoul ne s'occupe plus que du soin de défendre Fougères. Henri II en forme le siège. Il fut long et meurtrier, prouva le courage et l'habileté de Raoul, et cependant la ville et le château furent pris, pilles et rasés en 1166. Cette destruction pouvait suffire à exciter le ressenti--. ment de Raoul; mais un nouveau motif l'anima encore à la vengeance. Constance, fille unique de Conan, et héritière de la Bretagne, venait de la faire passer sous le joug des Anglais, ··· en epousant Geoffroi, fils de Henri II. Un etranger, appele XIII.

à la succession de la Bretagne, et préféré aux princes de la maison souveraine de ce duché, de laquelle descendait le belliqueux Raoul, lui fournissait assez de prétextes plausibles pour former une ligue de seigueurs opposés au parti anglais. Raoul y réussit, se présente devant Saint-James et le Tilleul, défendus par des Brabançons, amenés par Henri II, enlève ces places, les livre au pillage et les fait brûler. Il relève les ruines de Fougères, et fait construire, en 1173, dans la forêt voisine, de vastes souterrains, pour y renfermer les femmes, les vieillards. les enfants, ses richesses et celles de ses sujets, et les dérober ainsi à ses ennemis. Ces souterrains se voient encore dans la forêt de Fougères, et se nomment les Celliers de Landan. Tant de précautions pour opposer une vigoureuse défense devinrent inutiles. Le convoi qui devait peupler et habiter ces souterrains s'acheminait pour s'y rendre, lorsque les Anglais parurent et le pillèrent. En vain Raoul accourt pour le défendre. Les Anglais, satisfaits d'avoir ainsi rompu ses mesures, s'enfuirent. N'ayant pu les joindre, Raoul marche sur Dol et Combourg, leur reprend ces deux villes, entre en campagne, et livre une bataille où il perd presque tous les seigneurs ligués avec lui. Il n'a, pour echapper lui-même, que le tems de se jeter dans Dol où il est investi. Henri II accourt de Rouen, met le siège devant Dol, et force Raoul à se rendre prisonnier avec toute sa garnison. Afin d'obtenir son élargissement, Raoul donne pour otages ses deux fils, Guillaume et Juhel, à Henri II; mais, toujours son irréconciliable ennemi, il n'use de sa liberté que pour continuer la guerre. Henri lui donne enfin la paix, et lui rend ses enfants. Alors, Raoul assiste, en 1185, à l'assise du comte Geoffroi, et est nommé sénéchal de Bretagne. C'était la première dignité de ce pays, et Raoul la meritait par sa haute naissance et sa rare valeur.

Henri II meurt. Richard son fils lui succède au trône d'Angleterre, et veut, après la mort du comte Geoffroi, son frère, obtenir la tutelle et la garde de son neveu Artur, duc de Bretagne. Les états de la province s'y opposent; et Raoul, pour seconder leur opposition, forme une nouvelle ligue qui fait échouer, en 1189, tous les projets de Richard. Raoul part l'année suivante pour la croisade, et meurt, en 1196, dans cette expédition. Il avait, de ses deux mariages successifs avec N. GIFFARD et JEANNE DE DOL, quatre fils, Geoffroi, Juhel, Guillaume, Henri: et quatre filles; Mabille, mariée à Alain IV, vicomte de Rohan; Constance, mariée à Hugues, comte de Chester; Marguerite, alliée à Galeran, comte de Meulan; et N., mariée à Payen, seigneur de Saint-Brice. (Morice, Hist. de Bretagne, tom. 1, pag. 102, 103, 106, 111, 117, 120, 125, et pr. tom. 1, pag. 588, 606, 623, 627, 631, 635, 643, 650.)

#### GEOFFROI L

Geoffroi I se montra, comme son père Racul II, aussi attaché aux intérêts de son pays que l'ennemi des Anglais qui voulaient l'envahir. Devenu, par son mariage avec MATHILDE, fille ainée et principale héritière du comte de Porhoet, issu, comme Geoffrai, des princes de Bretagne, l'un des plus riches et des plus puissants seigneurs du duché, il marcha contre les Cottereaux, troupes de brigands à la solde de Richard, roi d'Angleterre', qui désolaient la province, et les défit. Richard se vit sorcé de consentir à la paix en 1197. Le jeune Artur, duc de Bretagne, sortit alors du château de Brest, où les seigneurs bretons le retenaient, dans la crainte qu'il ne tombât dans les mains des Anglais, qui', 'ayant ci-devant enlevé la duchesse Constance, sa mère, n'avaient plus que ce seul obstacle à lever pour s'emparer de la Bretagne. Jean-sant-Terre, en succédant à Richard, suivit tous ses projets, et parvint enfin à s'emparer du duc Artur, qu'il sit assassiner. Après cet attentat, ne pouvant pardonner à Genffroi 1 d'avoir si long-tems conservé la vie au duc Artur, en s'opposant aux projets sanguinaires que les rois d'Angleterre n'avaient cessé de méditer contre lui, et conmaissant les haisons que Geoffroi entretenait avec la cour de France, il entra en armes sur les terres de la baronnie de Fougères. Jean-sans-Terre y tronva une résistance qu'il n'attendait pas. En effet, Geoffroi avait hérité des talents militaires de Raoul II, et Guillaume de Fougères, son oncle, que depuis il envoya à la tête de ses troupes, en 1205, aider le roi de France au siège de Loches, s'étant réuni à lui, les troupes de Jeansans-Terre se retirérent après avoir ravagé, en brigands, les environs de Fougères, qu'elles craignirent d'attaquer. Geoffroi mourut en 12-2, laissant un file Racul, qui suit, et une fille mariée à Foulques Paynel. (Morice, Hist. de Bretagne, tom. 1, pag. 122, 131, 134, et pr. tom. I, pag. 797, 798, 810, 819.)

#### RAOUL IIL

RAOUL HI s'unit au duc de Bretagne, Pierre Mauclerc, et défit le parti des seigneurs bretons ligués contre leur prince en 1222. Mais le duc Pierre, quoiqu'issu de la maison royale de France, ayant, en 1229, appelé les Anglais en Bretagne, et ayant été condamné pour ce crime de félonie, par le roi et la cour des Pairs, à perdre son duché, Raoul III, à l'exemple de ses sieux, l'éternel ennemi des Anglais, quitta le parti du duc

Pierre, et rendit hommage, en 1230, au roi de France; Louis IX. Le duc Pierre, irrifé de cette défection, forme cettemême année le siège de Fougères, et prend cette ville, que les troupes du roi de France lui enlevèrent sur le champ pour la rendre à Raoul III. Par deux actes successifs de 1237 et 1239, Jean le Roux, duc de Bretagne, exempte la baronnie de Fougères des droits de bail et de rachat, auxquels était soumise toute la province, donne à Raoul toute autorité sur les Juifs établis dans ses terres, permet qu'il fortifie Marcellié, et lui promet prompte justice contre ses co-héritiers, dans la succession des comtes de Porhoet (tige originaire de la maison de Rohan actuelle.) Raoul s'engage alors à lui rendre hommage dès que le roi de France le lui aura permis. Cette permission lui ayant été donnée, Raoul rentre sous l'obéissance des ducs de Bretagne. Le roi de France, meditant de nouvelles croisades, et voulant pendant son absence assurer la paix intérieure de ses états, exige, en 1239, un acte, par lequel le duc de Bretagne s'engage à ne lui faire la guerre pendant sa vie, ni directement ni indirectement, et veut que Raoul III soit le garant de ce traité. Dans le cas où le duc de Bretagne y aurait manqué, il ctait stipulé que Raoul ne connaîtrait d'autre suzerain de ses terres que le roi de France. Raoul meurt en 1256, laissant de son mariage avec ISABELLE DE Chaon une filte unique, Jeanne. (Morice, hist! de Bretagne, t. I, pag. 150, 151, 160, 163, 166, 167, 170, 173, 174, et t. II, pag. 869, 872, 881, 890, 891, 901, 906, 907, 910, 911, 912, 914, 916, 917.)

#### JEANNE.

JEANNE, fille et héritière de Raoul III, avait épousé, l'an 1253, Hugues XII de Lusignan, comte de la Marche et d'Angoulême. Elle mourut en 1269, et laissa deux fils, Hugues et Gui, avec quatre filles: Yolande, dont il sera parlé ci-après; Marie, qui épousa Etienne II, comte de Sancerre; Isabelle, mariée à Hélie Rudel, sire de Pons; et N. (Morice, pr. tom. 1, pag. 968.)

#### HUGUES XIII.

HUGUES XIII DE LUSIGNAN succéda à sa mère, Jeanne de Fougères, et mourut sans enfans en 1303. (Voyez la chronolhist. des comtes de la Marche.)

GUI.

;1

ab wit

Gui, frère et héritier de Hugues XIII, s'étant allié avec les

Anglais, fut condamné par la cour des pairs à la confiscation de ses biens, en 1307. Le roi de France à cette époque laissa la jouissance de la baronie de Fougères à Yolande, sœur de Gui-Yolande étant morte en 1314, le duc de Bretagne se saisit de Fougères. Philippe le Bel, roi de France le cita aussitôt à comparaître à sa cour, et le duc se hâta de restituer Fougères, dont le roi investit, en 1307, Charles de France son fils, Ce prince, devenu roi de France, donne Fougères, à Philippe de France, comte de Valois, lequel, en 1322, le cede à son fils Jean, qui, lorsque son père fut parvenu à la couronne, le donna, en 1328, à son oncle Charles de France, comte de Valois et d'Alençon. (Ibid. pag. 1350, 1351, 1353.) Ce prince ayant eu de son mariage avec Marie d'Espagne quatre fils, Charles, Pilippe, Pierre et Robert, les deux premières possédèrent successivement Fougères depuis 1346 jusqu'en 1361, mais étant devenus, l'un archevêque de Lyon, l'autre cardinal, ils cédèrent leurs droits à leur frère Pierre, qui étant mort en 1404, eut pour successeur son fils Jean II, duc d'Alencon, qui mourut en 1415. Jean III, son fils, lui succeda: mais ayant été fait prisonnier à la bataille de Verneuil, pour payer sa rançon, il vendit Fougères à Jean V, duc de Bretagne, qui réunit cette baronnie au domaine du duche. Les ducs de Bretagne l'ont depuis possédee sans interruption jusqu'à la réunion de cette province à la couronne. Fougères par cette réunion s'est trouvé incorporé au domaine, du roi, dont il n'a pas cessé de faire partie jusqu'à ce jour.

Le roi François Ier. donna cette baronnie, le 2 février 1524, etant au camp devant Pavie, au marechal de Montejan; pour en jouir seulement durant sa vie et sous la clause de réversion à la

couronne, à la mort dudit maréchal.

Henri II la donna depuis au même titre, le 14 avril 1547,

à la célèbre Diane de Poitiers, duchesse de Valentinois.

Le duc de Mercœur, pendant les troubles de la ligue, s'empara de Fougères, le 28 mars 1588, et en fit l'une de ses places d'armes en Bretagne. Elle rentra sous l'obéissance du roi par le traité d'Angers, le 20 mars 1598.

Louis XV aliena le domaine utile de cette baronnie, à titre d'engagement, en 1753, à son altesse monseigneur le duc de

Penthièvre.

Louis XVI, enfin, aliéna à perpétuité, à titre d'affeugement, par arrêt du conseil du 20 juillet et lettres-patentes, du 8 août 1784, le château de Fougères, son parc, moulins; èt autres dépendances, à M. de Pommereul, lieutenant-colonel d'artillerie, chevalier de l'ordre de Saint-Louis.

Les droits seigneuriaux, tels que la juridiction et même une

partie des droits utiles, sont malgre ces alienations, toujours

restes dépendants du domaine du roi.

Il n'est peut-être pas hors de propos de développer, au sujet de la baronnie de Fougères, un fait qui a échappé à presque tous nos historiens: c'est que la prise de la ville de ce nom a entraîné le plus grand évenement de nos annales, l'expulsion

totale des Anglais hors du royaume.

La France et l'Angleterre avaient signé, le 20 mai, 1444, une trève dans laquelle était comprise la Bretagne, et qui ne devait finir que le premier juin 1449. François I, duc de Bretagne, sous le prétexte, vrai ou faux, que le prince Gilles, son frère, entretenait des correspondances avec les Anglais, l'avait fait renfermer dans la tour de la Hunaudaye. Les Anglais sollicitèrent vivement sa liberté, et sur le refus du duc, essayèrent de le forcer d'acquiescer à leur demande, en relevant les fortifications de Saint-James et de Pontorson, et en faisant des courses sur les terres de Bretagne. François 1 s'étant plaint de ces infractions au roi de France, des plénipotentiaires anglais et français s'assemblèrent à Louviers pour terminer ces disserends. Pendant cette négociation, le rdi d'Angleterre jeta les yeux sur François de Surienne, dejà fameux par la prise de trente-deux villes, et le chargea de s'emparer de Fougères. Surienne, après avoir fait reconnaître la place, promet de s'en rendre maître. Le roi d'Angleterre, pour l'encourager à cette entreprise, lui donna l'ordre de la jarretière, la seigneurie de Vorcester, le gouvernement de Verneuil et de Condé-sur-Noireau, et y joint mille livres de pension, trois cents nobles de rente, et la charge de conseiller du roi. Surienne assemble ses troupes à Conde-sur-Noireau, en part le 19 mars 1448, et arrive sous les murs de Fougères, la nuit du 23 au 24; il se glisse dans les fosses, dresse des échelles, escalade le château, surprend et égorge la garnison, met la ville au pillage, et y fait un butin estimé plus de deux millions de notre monnaie. François I, indigné de cette trahison, envoie Michel de Partensi vers Surienne, pour savoir par quel ordre il avait pris Fougères. « Ne m'enquerez plus avant, lui répondit Surienne; ne voyez-» vous pas que je suis de l'ordre de la jarretière? -- Mais, reprit » Parthenai, on dit que vous avez pris Fougères pour ravoir » monseigneur Gilles; qui vous le rendrait avec un pot de » vin, seriez-vous content? - J'ai pouvoir de prendre et non » de rendre, » répliqua Surienne. Le duc, convaincu alors que Surienne n'a fait qu'exécuter les ordres du roi d'Angleterre, envoie un héraut au duc de Sommerset, pour le sommer de restituer Fougères et de réparer les dommages qu'y avaient faits les Anglais. Sommerset se contente de désayouer Surienne,

sans promettre satisfaction. Alors François envoie vers le roi de France, le chancelier de Guéménée et l'évêque de Rennes. Le roi promet secours, et veut tenter d'abord les voies de négociation; des conférences s'ouvrent au port Saint-Ouen. Le roi d'Angleterre desavoue Surienne, traîne l'affaire en longueur, et ne promet ni restitution ni indemnité. Révolté de cette mauvaise foi, le roi de France s'empare de Pont-del'Arche, de Conches et de Gerberoi, et propose leur restitution en échange de Fougères. Les Anglais refusent. Alors le roi de France s'engage, par un traité aver le duc de Bre-tagne, à lui faire rendre Fougères ou à déclarer la guerre aux Anglais. Sur un nouveau refus de leur cour, les armées de France et de Bretagne s'assemblent, le siège de Fougères est resolu et consié à messire Pierre, frère du duc. La place, en bon état, était défendue par Surienne et une nombreuse garnison. Pendant le siege, le duc de Bretagne s'emparait, de Saint James, Mortain, Coutances, Saint-Lo, Carentan, Valognes, etc. et le roi de France soumettait Verneuil, Pont-Audemen, Lisieux, Mantes, Joigny, Vernon, Gournai, Harcourt, Fécamp. Mossike Pierre avait amené au siège de Fougères, les seigneurs de Guingamp, de Rieux, de Montauban, de Combourg, de Derval, et de Villeblanche, et fait bâtir deux forts pour s'opposer aux sorties des Anglais. Le duc. après ses conquêtes, revint, avec le connétable de Richemont, au siège de Fougères. Surienne se défendait avec autant d'intelligence que de courage; des maladies contagieuses infestaient le camp des assiègeants; on murmurait de la longueur du siège. et quelques seigneurs s'en étaient déjà retirés. Le duc, force par les murmures et la crainte d'une plus grande désertion. profita d'une nouvelle demande de capitulation des assiégés, et leur permit de sortir vies et bagues sauves, le 4 novembre 1449. Les vivres manquaient à la garnison, la place était délabrée, et Surienne, qui l'avait si vaillamment défendue, quitta le service de l'Angleterre, et passa à celui de France. La guerre continua l'année suivante, et les Français enlevèrent toute la Normandie aux Anglais, et successivement toutes les provinces qu'ils possédaient depuis long-tems en France, et les reduisirent enfin à n'y avoir plus que la seule ville de Calais, qu'ils perdirent dans le siècle suivant.

### CHRONOLOGIE HISTORIQUE

COMTES DE FLANDRE

to be one business of tiebs I

LA Flandre, portion considérable de l'ancienne Belgique; s'étend sur les contrées autrefois habitées par les Morins, une partie des Nerviens, les Atuatiques et las Menapiens. Les premiers occupaient les côtes de la mer entre la Somme et l'Escaut; les seconds, les terres situées entre l'Escaut et la Sambre; les troisièmes, le pays de Namur; les derniess, les bords du Rhin-Le nom de Flandre, employé nour la première fois dans la vie de saint Eloi, écrite au septième siècle par saint Quen, ne designait alors que le territoire de Bruges, Municipium Flandrense, Municipium Brugense; deux expressions synonymes en ce temslà. La Flandre était encore renfermée dans des hornes étroites, sous Charles le Chauve, en 853. Le territoire de Courtrai n'y était pas même compris. Les historiens flamands prétendent que dès le tems de Charlemagne, et long-tems même auparavant, la Flandre était possédée par des seigneurs qui la gouvernaient sous le titre de forestiers, titre qu'on leur donnait à cause des forêts dont il était rempli. Ils décorent successivement de cette qualité Lideric, établi, disent-ils, par Charlemagne, vers l'an 792, Inghelrand, ou Enguerand, son fils, et Odacre, son petit-fils. Mais il n'y a aucune preuve que ces seigneurs (en les supposant des êtres réels) aient gouverné la Flandre, aimême qu'ils y aient habité. Tous les anciens écrivains s'accordent à reconnaître, pour le premier comte de ce pays, Baudouia, qui suit. Le cri de guerre des Flamands fut dans la suite Arras. Company of the same of the company A . . . A

#### BAUDOUIN I, DIT BRAS-DE-FER.

L'an 86s, BAUTOUIT : isurnomme Bris-de-fur; à cause de sa force extraordinaire, fils d'Odacre et arrière-petit-fils, par son père, et Enguerand son aïeul, de Lideric, suivant d'anciennes généalogies qui nous sont à la vérité fort suspectes, enlève JUDITH, fille du roi Charles le Chauve et veuve d'Etelwolphe, roi d'Angleterre, de concert avec Louis, frère de la princesse. C'était le second amant dans les bras duquel elle passait depuis la mort de son époux. Adhelbald ou Ethelbad, son beau-fils, l'avait déjà prise pour épouse au commencement de son veuvage par initioeste dont son aveugle passion dérobait à ses yeux l'énormité. Renvoyée depuis en France, soit par ce prince revenu de son égarement, soit après son décès, par son frère Ethelbert qui lui survécut, elle se retira par ordre de son père dans le palais de Senlis. Ce fut la que l'enlèvement se fit. Baudouin l'ayant en son pouvoir, s'enfuit avec elle en Lorraine pour se soustraire au ressentiment de Charles le Chauve. Le monarque, irrité de cet attentat, fit excommunier, la même année, le ravisseur dans un concile tenu à Soissons. Baudouin ne vit point alors de meilleur parti à prendre que d'aller se jeter. aux pieds du paper C'était Nicolas I, dont la sagesse était, pour ceux qui se trouvaient dans la peine, un grand motif de recourir à lui. S'étant rendu à Rôme, Baudouin réussit à le mettre dans ses intérêts; en lui exposant que Judith s'étant, donnée volontairement à lui, il ne pouvait être qu'injustement accusé du crime de rapt. Le pontife écrivit, le 23 novembre 862, en faveur des deux coupables, au roi et à la reine Hermentrade, et chargea de sa lettre deux légats qu'il envoya pour ce sujet en France. Il revint'à la charge l'année suivante par deux autres lettres, l'une au roi, l'autre au concile de Soissons. (Bouq., tom. VII, pag. 391-397.) Elles produisirent leur effet; et sur la fin de la même année, Baudouin épousa Judith à Auxerre, en présence des envoyés de Charles, qui bientôt après lui rendit suos honores, comme s'exprime Hincmar, écrivant au pape. (Ibid. p. 214.) Mais il ne paraît pas qu'il ait alors rien apouté à ce qu'avait Baudouin avant d'encourir la disgrâce du roi. C'est ce qu'insinue une lettre du même, écrite au roi l'an 866, par laquelle, en lui rendant graces d'avoir pardonné à Baudouin, il le prie de consommer cette faveur par des effets marqués de sa libéralité. (Ibid. p. 416.)

L'an 879, suivant les Annales de Saint-Waast et Ipérius, Baudouin meurt à Arras, quoi qu'il n'en fût pas encore maître. Il fut inhumé dans l'abbaye de Saint-Bertin. L'auteur de la via

de saint Winoc, écrivain du onzième siècle, parle ainsi de Baudouin : Vir cujus ingenio et militla nil in viris clarissimis gloriosius unquam habuit Flandria.... milite enim multo et militià de hbslibus triumphare non parum erat strenuus. (Ibid. p. 370.) H laissa deux fils, Baudouiri, son successeur, et Baoul, comte de Cambrai, avec une fille, Winidide, épouse de Wifred le Velu, comte de Barcelonne. « Dans le comté de Baudouin. » ou de Flandre, dit Lambert d'Aschaffembourg (adain: 1071), » c'est une coutume immémoriale que le père transmette en » héritage son nom et le comté à celui de ses fils qu'il lei plat » de choisir; et la condition des frères de celui-ci est telle » qu'ils sont réduits à mener une vie obscure en lui demeurant » assujettis, ou à s'expatrier pour aller acquérir de la glaire par » leurs propres exploits, plutêt que de se consulez dans la pa-» resse et l'indigence par le souvenir des beaux faits de leurs » ancêtres. La raison de cet établissement est d'empêcher que. » la province étant divisée en plusieurs portions, la pauyreiene » ternisse la splendeur de cette illustre famille ». Ge récit de Lambert n'est nullement exact, puisqu'on vient de voir Raval propriétaire du comté de Cambrei, quoique fils poiné de Boudouin. On verra dans la suite d'autres exemples qui prouvest que la condition des cadets, dans la maison des comtes de Flandre, n'était pas aussi déplorable que l'ambert le veut faire with a min M entendre.

" « Après que Charles le Chauve, roi de France, eut écigé la Flandre en comté, en faveur du mariage de sa fille Judich » avec Baudouin BRAS-DE-PER, ce comte, voulant affermir et donner du lustre à son état, y crés divers officiers hérédin taires, à guise des rois ses voisins, dont le prenner estoit "l'évesque de Tournay, et après luy le prévost de Saint-Donat de Bruges fut faict héréditaire. Il ordonna de plus douze pairs des premiers seigneurs de son pays, et les honoratous » du titre de comtes, dont ceux qui avoient séance, à droite du cointe Baudouin, estoient les comtes de Gand, d'Har-» lebeke, de Therrouenne, de Tourway, d'Mesdin et de » Guise; et à gauche les comtes de Mangis, de Bruges, a d'Arras, de Boulogne, de Saint - Pol et de Messines ... (Franc. Vinchant, Annal. de Hainaut, pag. 8.) Sans vouloir garantir la haute antiquité qu'on donne ici à cette institution, nons dirons que les pairs de Flandre n'ont pas tonjours été les mêmes, et que la pairie a été appliquée tantôt à un fief, tantit à un autre.

BAUDOUIN II, DIT LE CHAUVE.

879. BAUDOUIN II, dit LE CHAUVE, non qu'il le set,

mais pour faire revivre la mémoire de son affeul maternel. succéda à Baudouin I. son père, dans le comté de Flandre. à l'exception du comté de Cambrai, qui fut donné, comme on l'a dit, à Raoul, son frère. Toute sa conduite fait voir qu'elle avait l'intérêt pour unique mobile. L'an 892, sur le refus que fait le roi Eudes de lui donner l'abbaye de Saint-Waast d'Arras, il se révolte contre ce prince, et se tourne du côté de Charles le Simple. Eusles après l'avoir fait excommunier pour ce sujet par les évêques, suivant les Annales de St.-Waast, se met en marche pour les réduire. Baudouin le prévient les armes à la main, et l'oblige à s'en retourner sans avoir rien fait. Les évêques du concile de Reims écrivent, l'an 893, à Baudouin, pour se plaindre des déprédations qu'il exerçait sur les biens ecclésiastiques, et le menacent d'une nouvelle excommunication. L'an-895, il se réconcilie avec le roi Eudes, et abandonne son rival. brités de sa défection, les partisans du roi Charles viennent, l'an 896, faire le dégât sur ses terres. Il use de représailles: mais le comte Raoul son frère est tué par Herbert, comte de 'Vermandois, comme il revenait du pillage de l'abbaye de Saint-Quentin. Brouille de nouveau avec Eudes, le comte Baudouin lui enlève, l'an 897, la ville d'Arras et le fort de Saint Waast. L'an 898, après la mort de ce prince, il promet fidélité au roi Charles, parce qu'il ne voit plus de concurrent qui lui dispute la couronne. Mais son caractère était trop violent pour en faire un vassal soumis. Des l'année suivante, il oblige Charles à reprendre les armes contre lui, et perd le château de Saint-Waast d'Arras, dont le monarque s'empare ainsi que de l'abbaye de ce nom qu'il donne à Foulques, archevêque de Reims. Celui-ci l'échangea presque aussitôt pour l'abbaye de Saint-Médard de Soissons avec le comte Altmar, à qui Charles avait donné le château d'Arras. (Bouquet, tom. VIII, pag. 93.)

Baudouin était l'irréconciliable ennemi de ceux dont les interests croisaient les siens. L'an 900, il fait assassiner Foulques, archevêque de Reims, le 17 juin, pour se venger de ce que le roi lui avait ôté l'abbaye de Saint-Waast d'Arras pour la donner à ce prélat. Il exerça deux ans après la même vengeance contre le comte de Vermandois, auteur de la mort de Raoul, son sière. Charles lui ayant retiré, l'an 912, la villé d'Amiens pour la donner au comte Altmar, Baudouin par ressentiment embrasse le parti d'Herbert II, comte de Vermandois, fils de celui qu'il avait sait assassiner, et le plus satal ennemi du roi Charles. Enfin, l'an 918 (n. st.), le a janvier, Baudouin meurt après avoir gouverné la Flandre trente-neus ans. La chronique de Saint-Bertin met sa mort en 917, parce qu'elle toumence l'année au 25 mars. Son corps sut inhume dans

l'abbaye de Saint-Bertin, qu'il possédait depuis dix-sept ans; mais sa femme Els raude, fille d'Alfred, roi d'Angleterre, le fit transporter deux ans après à l'abbaye de Blandigni, ou de Saint-Pierre de Gand, où elle fut elle-même enterrée le juin 929. (Meier.) Il laissa deux fils, Arnoul, son successeur, et Adalolphe, ou Adolphe, comte de Boulogne et de Tertoilenne.

L'abbaye de Berg-Saint - Winoc rapporte à Baudouin le Chauve sa fondation. Ce fut aussi lui qui, l'an 903, entours de murs les villes d'Ypres et de Bruges, et acheva le fort de Saint-Omer, commence par Foulques, archevêque de Reims.

## ARNOUL I, DIT LE VIEUX ET LE GRAND, ET BAUDOUIN III, DIT LE JEUNE

organity of regulations 918. ABNOUL I so dit LE VARUK et RE GRAND, fils de Baudouin le Chauve et, d'Elstrock, succède, l'an 908, à son père. L'an 932 , il augmenta sea domaines duichâtean d'Arras, dont il se rendit maître par la force des armes. A cette usurpation il ajouta, yers l'an 042, celle du château de Montreuit, qu'il epleva à Herluin II, comte de Ponthieu. Guilleume Longue - épée, duc de Normandiel avanti pris la défense d'Herluin, marche à Montreuil; avens un corps de troupes, reprend la place et la remet au légitime propriétaire. Arnoll ne pardonna pas au duc cet acte de justice «Llayant envité à venir le voir, il le fait assassmer, le 17 décembre 943, près de Pequigni sur la Somme, au sortir de la donférence qu'il avait gue avec lui (1). Cet attentat fut la source de grande malheurs Le roi Louis d'Outremer en ayant témoigné son indignation, Arnoul tente de lui persuader qu'il n'y a cu aucune part, et lu fait passer dix mille livres d'or pour l'apaiser. Le comte Hugues le Grand parle en sa faveur, et parvient à le réconcilier avec le roi, qu'il accompagna ensuite avec ses troupes dans son expédition de Normandie. Arnoul, avant répandu la terreur dans le pays par la conquête du château d'Arquies qu'il emporta d'assaut, disposa par là les habitants de Houen à ouvrir leurs portes au roi des qu'il se présenta. Louis étant maître de la personne du jeune duc Richard. Arnoni veut l'engager à lui faire brûler les jarrets et à charger les Normands

<sup>(1)</sup> Meier dit que cet assassinat fut la sulte d'une ligue qu'Arpoul avait faite avec le roi Louis d'Outremer contre le duc, de Normandie. Cette ligue était inconnue aux auteurs contemporains, qui ne donnest pas même l'eu de la soupçonner. (Voyez-les dans D. Bouquet, 1. VIII)

d'impôts: conseil affreux que le monarque semble avoir approuvé. Toujours fidèle néanmoins à sa haine, Arnoul, l'au 946, entre dans la ligue du roi de France et du roi de Germanie contre Richard, et vient avec eux faire le siège de Rouen que ce dernier avait recouvré; mais ils schouent dans oette expedition. On accuse Arnoul d'avoir décampé le premier sans mot dire.

Arnoul avait toujours des vues sur le Ponthieu. Ayant échoué, l'an 947, à l'attaque de Montreuil, quoiqu'aide par le roi de France, il revient l'année suivante devant cette place, l'emporte, et se rend maître ensuite de presque tout le comté; ce qui l'occupa l'espace d'environ trois aus. (Frodoard, ad an. 951.) (Voy. Les comtes de Ponthieu.)

Arnoul recoit, l'an 453" une visite funeste à laquelle il ne s'attendait pas. Les Hongrois commandés par Bulgion leur roi. dant venus fondre sur la Flandre, pillent le Cambresis, et se retirent avec un immense botin. L'an 958, Arnoul, dans un ago quidemandait du repos péassocie Daspouin; son fils; malé la patito vérble, soivant la chronidue de Saint-Bertin, loi enlève ce collègue le 1 janvier 962 (n. st.). De MATHILDE, son éponse ; fille de Conradile Patifique, voi d'Arles, suivant la généalogie de saint Arnquissous d'Herman Billing, duc de Baxe, selon d'autres écrivains plus anciens : Battdouin laissa un fils nominé Arnonl, qui viradra ci-après , et une file appelée Berthe', qui donna sa main à Alman Im. comte de Genève. Mathilde se remaria à Godefroi, comte de Verdun. Ce qui avait determiné le comte Arnoul à se donner un collègue, c'était sans doute l'incommodité de la pierre dont il était tourmenté. Les chirurgiens voulurent l'engager à souffrir l'opération de la taille ; et comme il la craignait extrêmement, ils la firent en sa présence sur dixbuit personnes attaquées de la même maladie, qui toutes, à l'exception d'une seule, en furent guéries en assez peù de tems. Le comte, malgré or succès, ne put se résoudre à se faire tailler. Les douleurs à la fin étant dévenues excessives; il fit venir saint Gerard : alsbe de Brogne, et le pria de demander à Dieu sa guérison. Gérard, après l'avoir efficacement exhorté à réparer le mal qu'il avait fait et à mener une nouvelle vie, célébra la messe devant lui, le communia; et le renvoya guéri. C'est ce qu'atteste l'auteur presque contemporain de la vie de saint Gérard. (Surins, octobre, pag. 516, et Bolland. ad diem 3 octobris, pag. 316.) Cetté anecdote dément ceux de nos historiens modernes qui rapportent au tems de Louis XI la première opération de la taille en France: Arnoul mourut le 27 mars 985 ( D. Bouquet ), dans la 40° année de son gouvernement et la 92° de son âge. Il fut enterre dans l'abbaye de Blandigni ou de Gand, qu'il avait rétablie. D'ALIX ou ATHELE, fille d'Herbert II, comte de Vermandois, qu'il avait épousée l'an 934, il eut cinq enfants qui moururent tous avant lui, à l'exception d'Elstrude, femme de Sifrid le Danois, comte de Guines, Zélé pour le bon ordre depuis sa conversion, il établit la réforme dans les monastères de ses états, par le ministère de saint Gérard ou Géraud. C'est le plus bel endroit de sa vie, et peut-être le seul qui lui mérita le surnom de Grand qu'il prenaît lui-même dans ses diplômes.

#### ARNOUL II. DIT LE JEUNE.

965. ARNOUL II, dit I.E. JEUNE, fils de Baudonin et de Mathilde de Bourgogue, et petit-fils d'Arnoul le Vieux, reconsu souverain de l'landre du vivant et à la demande de son aïeul, lui succéda le 27 mars de l'an 965. Le roi Lothaire, profitant de la minorité d'Arnoul, se jeta sur la Flandre, y fit le dégât, conquit Arras, et reprit Douai qui avait été enlevé par Arnoul le Vieux, au roi Louis d'Outremer, Guillaume, comte de Ponthieu, qui était de cette expédition, non-seulement recouvra tout ce qu'Arnoul I lui avait pris, mais fut mis en possession du Boulonnais par le roi de France. Les tuteurs d'Arnoul ne se trouvant pas en forces pour résister à de si puissants ennemis, appelèrent les Dancies à leur secours. (Voy. les comtes de Pouthieu.)

L'an 987, sur le refus qu'Arnoul fit de reconnaître Hugues Capet, roi de France, celui-ci porta la guerre en Flandre, s'empara d'une partie du pays, et obligea le comte à se réfugier auprès de Richard, duo de Normandie. Le duc reçut généreusement le petit-fils du meurtrier de son père, vint trouver le roi de France, et fit la paix du comte avec lui. L'an 988 (n. st.), le 23 mars, Arnoul meurt dans la vingt-quatrième année d'un gouvernement faible et mou, suivant l'expression d'un ancien auteur. De Susanne, fille de Bérenger, roi d'Italie, appelée ROSALLE par l'auteur de la vie de saint Bertulfe, il laissa un fils, qui lui succéda. (Bouquet, tom. X, pag, 165.)

### BAUDOUIN IV, DIT LE BARBU.

989. BAUDOUINIV, surnommé LE BARBU, en latin honeste barba, comme il signait lui-même, fils d'Arnoul le Jeune et de Susanne, succèda en bas âge à son père. Un ancien auteur remarque que, pendant sa minorité, ceux qui avaient des domaines en bénéfices du comte Arnoul se les approprièrent et les rendirent héréditaires dans leurs maisons. (Bouquet, t. X, pag. 365.) L'an 1006, Baudouin ayant pour allié entr'autres

le comte de Louvain, beau-frère d'Otton, duc de la basse Lorraine, s'empara de Valenciennes sur le comte Arnoul avec lequel il était brouillé depuis long-tems. (Bouquet, tom. X. pag. 196.) Meier ajoute à cette conquête ou asorpation celle du château d'Einham et de plusieurs autres places appartenantes à Godefroi d'Ardennes, duc de la basse Lorraine après Otton. Le roi de Germanie, Henri II, l'ayant fait citer plusieurs fois inutilement à ce sujet, prend les armes contre lui. Le roi de France et Richard, duc de Normandie, s'étant venos joindre à Henri, ils font ensemble le siège de Valenciennes, ou ils échouent par la valeur de Baudoura. ( D. Bouquet . tom. X, pag. 197, 290, 295, 320.) Le roi de Germanie n'était pas dispose à demeurer sur ses pertes. Mais Baudouin l'étant venu trouver à Aix-la-Chapelle, fit sa paix avec lui en lui remettant Valenciennes et lui prêtant serment de fidélité. Henri, dans la suite, ayant besoin du secours de Baudouin, lui abandonne Valenciendes à titre de fief avec le château de Gand: A ce don il ajouta encore, l'an 1012, les îles de Walcheren et toute la Zéelande en-deca de l'Escaut; d'où naquit une

longue querelle entré les Flamands et les Hollaudais.

L'an 1027, Baudouin; fils de notre comte, qui l'avait marié. l'année précédénte, avec Adélaïde, fille du roi Robert, se révolte contre son pere, "le chasse de ses états, et le contraint d'aller chercher une retraite auprès de Robert, duc de Norte mandie. Ce prince avant assemblé des troupes. les amène en Flandre, oblige le fils rebelle à demander grâce à son père, qui était présent, et s'en retourne, l'an 1030, après les avoir réconciliés. (Will. Gemmet.) L'an 1036, le comte Baudovin meurt à Gand, le 30 mai, suivant Meier. Son corps fut inhumé dans l'abbaye de Blandigni. Il laissa d'Ocive, fille de frédéric, comte de Luxembourg, sa première femme (morte le 21 février 1030), Baudouin, qui suit, et Hermengarde femme d'Adalbert, comte de Gand. (Duchêne, Généalog. de la maison de Gund., pag. 1112. ) ELEONORE, fille de Richard II. duc de Normandie; sa seconde femme, ne lui donna point d'enfants. Ce prince était grand et bien fait. Il fit environner Lille de murs et de fossés. (Bouquet.) Hériman de Tournai (De restaur. S. Mart. Tornac.) nous apprend une anecdote remarquable sur ce prince. Hardouin, evêque de Noyon, ayant fait raser une tour que le roi Robert avait à Noyon, parce que le châtelain, qui en avait la garde, voulait dominer dans la ville, encournt par-la l'indignation du monarque, qui le fit condamner par sa cour au bannissement. L'évêque, pour l'apaiser, eut recours au comte de Flandre, promettant de lui donner en fief, pour trois générations, douze autels qu'il possédait en الخارات بعلا

Flandre. Baudouin réussit en effet à réconcilier Hardouin avec le monarque, et jouit en conséquence des douze autels qu'il sous-inféoda ensuite à ses barons. Ce comte est regardé comme le fondateur du commerce en Flandre. Pour le faciliter, il établit des foires dans plusieurs villes : institution qui fat bientôt imitée par les autres princes de la Belgique.

### BAUDOUIN V, DIT DE LILLE ET LE DÉBONNAIRE.

. 1 . 1 .

1036. BAUDOUIN V. fils de Baudouin le Barbu et d'Ogive de Luxembourg, surnommé de Lille à cause des embellissements qu'il fit à cette ville (1), et LE DÉBONNAIRE pour la douceur de son gouvernement, fut investi du comté de Flandre après la mort de son père. L'an 1045, sur lerefus que Thierri IV. comte de Hollande, fit de reconnaître sa suzeraineté sur une partie de la Zeelande, il fit une invasion dans la Prise, d'où il revint, disent les chroniques, après avoir triomphé partout, Bandouin n'était pas tui-même vassal plus soumis que le comte de Hollande. L'an 11044 ; il se ligue avec Geoffroi III , duc de basse Lorraine, contre l'empereur Henri III, et s'empare du pays de Waës, du comté d'Alost et du château de Gand. Il aide Godefroi, l'an 1047, à s'emparer de Nimègue et ensuite de Verdun, dont ils rédussirent en cendres la cathédrale après avoir pillé la ville. (Iperius.) Mais l'empereur avant amené son armée en Flandre, se fait ouvrir les portes de Lille et s'en retourne. A peine eut-il repris la route de Germanie, qu'ils recommencerent les hostilités. L'anuogo d'empereur, accomnagné du pape Léon IX et de roi de Dansmarck, retourne vers les Pays-Bas avec une nombreuse armée pour châtier les rebelles. Effrayé à son approche, le duc Godefroi va le trouver à Aix-la-Chapelle et fait sa paix avec lais Baudouin persiste dans sa revolte; mais voyant l'orage près de fondre sur lui, et ne se trouvant pas en état de résister, il a recours à la clémence de l'empereur, et lui donne des otages pour l'assurer de sa soumission. Mais oo ne fut qu'une paix platrée. L'an 1053, Baudouin se ligue de nouveau contre l'empereur avec le duc Godefroi. Ils ravagent ensemble les villes situées sur la Moselle.

<sup>(1)</sup> L'origine de cette ville, appelée dans les anciens monuments tantôt Isla, tantôt Illa, et plus souvent Insula, à cause de sa situation dans un terrein marécageux, ne remonte guère au-delà du neuvième siècle. Ce sut Baudouin le Barbu qui commença, ainsi qu'on l'a dit, à l'entourer d'un mur et d'un fossé, qui surent achevés par son successeux.

L'empereur entre, l'année suivante, dans la Flandre, où il fait le dégat à son tour et prend la ville de Tournai, où il faft des prisonniers de marque. L'an 1055, Baudouin et Godefroi assiegent dans Anvers, Frédéric, onche du premier, qui est délime par les Lorrains. (Sigebert.) La guerre continue : et 🐃 l'an 1056, Baudouin, attaque par l'empereur, le met en fuite. le poursuit et va brûler le palais impérial à Nimégue. Cette expedition fut, la terme des hostilités. L'an 1056, traité de paix conclu à Cologne entre le nouveau roi de Germanie . ` Henris IV., su plutôt Agnès i sacmère, et le comte de Flandre. Ce dernier y gagna la pays situé entre la Dendre et l'Escaut c'est à dire la comté d'Alost, le château de Gand, avec les quatra districts pet rendit hommage du tout à l'empire. ( Meier d'après Iperius.) Ce fuil pendant le cours de cotte guerre que Bandouin, pour mattre son pays à couvert ; fit faire ce fameux canal nommé le Rossé inempreque sépara aujourd'hui l'Artois de . la Flandre. Bandonio , malgré ses fréquents démèlés avec l'empereur a diait pregande commune de meilleurs prince de son tems. L'an 11060, laprès la mort des Henri I, roi de France; il " fut chargé de la tutélle de Bhilippe, con file cet de la régence. du royaume. C'est l'opinion générale des instoriens. Cependant 📑 nous avans une preuve da fait que se roi commença de régner avec sa mière aussitôt après la mort ide son père dans un de o ses diplâmes , donné l'anjanba en favour de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés: Digerà Henrica obenate, y dit ce monarque, dum ego Philippus; filius njus; regnum una cum mutre suscepissem. (Labbe, Mill. eur. tom. 11, pu 580.) Le noi Philippe assurant que la reine a mère, avait pris avecibit les rênes de l'état après agoir pendu son époux, ma ne peut récuser ce témoignage. Mais les deux opinions peuvent se concilier en disant 🗥 que la reine eut d'abord la régence du royaume, et que la comte de Flandre fut sous elle le premier ministre ou de lieutenant-général de l'état ; ce qui dara jusqu'à ce que cette. princesse, par quelque dégoût dont on ignore la cause, se retira à Senlis, où bientôt après, elle épousa le comte de Valois. La régence avec: la tutelle du jeune monarque passa ' pour lors au comte de Flandre. La sagesse avec laquelle il slacquitta de ces emplois lui mérita les applaudissements de tous les ordres de l'état. C'est ce que disent les chroniqueurs de Flandre. Mais la nation française ne lui pardonnera jamais d'avoir trahi son devoir en secondant sous main l'expédition qui mit la couronne d'Angleterre sur la tête du duc de Nor-.. mandie, son gendre, et en fit, par cet agrandissement de fortune, le plus redoutable et le plus dangereux vassal de la France. Et en effet, il est constaté que Baudouin, après avoir refusé. XIII.

publiquement à la tête du conseil de son pupille les secont que demandait Guillaume le Bâtard, fit faire pour lui des levées non-seulement en Flandre, mais en divers lieux de la France, et qu'il engagea la noblesse à marcher sous les drapeaux de ce conquérant. Guillaume de Malmesburi dit que le duc de Normandie avait envoyé son blanc-seing au comte de Flandre, qui le remplit d'une obligation de trois cents marcs d'argent de rente, que Guillaume contractait envers lui, et moyennant laquelle Baudouin lui fournit de l'argent, des vaisseaux et des hommes. Ce comte ne survécut pas long-tems à la conquête de son gendre, étant mort, le 1er. septembre 1067, à Lille, où il est enterré dans l'eglise de Saint-Pierre, qu'il avait commencée en 1055 et dotée pour quarante chanoines. On lui attribue aussi la construction du château de cette ville. H est plus certain qu'il fonda celui d'Oudenarde après avoit détruit le fort d'Einham, et conquis le Brabant jusqu'à la Dendre. Adèle, fille de Robert, roi de France, son épouse, et qu'on appelait la comtesse-reine, lui donna au moins trois fils et deux filles. Les fils sont Baudouin, son successeur; Robert, auquel en mourant, ou, selon d'autres, en le mariant, il donna les comtés d'Alost et de Waës avec la Zéelande occidendale, ce qui le sit surnommé le Erison, parce que ces pays faisaient partie de la Frise; et Henri. Les filles sont Mathilde, femme de Guillaume le Conquerant, et Judith, marice, 1º. à Tostou, frère de Harald, competiteur de Guillaume le Conquérant pour le royaume d'Angleterre ; 12º. à Welphe , duc de Bavière,, morte le 4 mars: 1094-(Bouquet, tom XI, pag. 176, 234, 644.) Adèle avait apporté en dot à son époux, la ville de Corbie. Devenue veuve, elle se rendit à Rome, où elle reçut le voile de la religion des mains du pape Alexandre II; aprèsique, étant revenue en Flandre, elle se retira dans l'abbaye de Messines, qu'elle avait sondée, l'an 1065, au diocèse d'Ipres. Elle y finit ses jours, mon l'an 1079, comme le marque Meier, ni l'an 1099, comme le dit Gazet dans son histoire ecclésiastique des Pays-Bas, mais l'an 1071, suivant le nécrologe de la maison.

### BAUDOUIN VI, BIT DE MONS ET LE BON.

1067. BAUDOUIN, fils aîné de Baudquin de Lille et d'Adèle, succède à son père dans les états de Flandre. Il jouissait déjà du Hainaut par son mariage courracté, l'an 1051, avec RICHILDE, hévitière de ce courté, du chef de Rainaut V, courte de Hainaut, son père, et veuve d'Herman, comte en Ardennes. Robert, son frère n'étast point satisfait de la part qu'il avait à la succession

paternelle, alla chercher fortune sur les côtes maritimes d'Espagne, où il fit de grands ravages et amassa un riche butin; mais les Sarrasins, étant ensuite tombes sur lui, l'obligèrent à s'en retourner en fort manvais équipage. Il voulut tenter une seconde expédition dans ce pays, et il équipa une flotte dans ce dessein. Mais à peine fut-il en mer, qu'une violente tempête tit périr la plus grande partie de ses vaisseaux. Ces deux expéditions, fondées sur le récit de Lambert d'Aschaffembourg, nous paraissent, il faut l'avouer, un peu tenir du roman, bien qu'adoptées par M. Kluit. (Cod. Diplom. Holl., p. 111, not. 3.) Quoi qu'il en soit, Robert, impatient de s'agrandir, se jeta, vers l'an 1062, sur la Hollande, nommée alors la Frise, et gouvernée par la comtesse Gertrude, mère et tutrice de Thierri V. (Voy. les comtes de Hollande.) Gertrude, après l'avoir repoussé deux sois, lui offrit sa main pour l'engager à cesser ses hostilités. Baudouin de Lille, père de Robert, ne paraît point avoir pris de part à cette guerre. Le père Daniel, copié par M. Velly, avance, d'après Lambert d'Aschassembourg, que Robert ayant ensuite tourné ses armes contre Baudouin de Mons, son frère, celui-ci fut défait et tué dans un combat. Il y a la un anachronisme visible. Baudouin de Mons n'était point encore en possession de la Flandre, puisque son père était toujours vivant, et d'ailleurs tous les historiens clamands sont précis et unanimes sur la mort tranquille de Baudouin de Mons, arrivée le 17 juillet 1070 à Oudenarde. Peu de tems auparavant ayant assemblé les grands de ses états, il avait assigné le comté de Flandre à Arnoul, son fils aîné, qui suit, et celui de Hainaut à Baudouin, son second fils, les recommandant l'un et l'autre à Robert, son frère, qui s'engagea par serment à gouverner en bon et fidèle tuteur, ces deux comtes, pendant leur minorité. C'est ce qu'atteste Gilbert de Mons. (Bouquet, tom. XIII, pag. 544.) Mais Hériman de Fournai dit qu'auparavant Baudouin, dans une assemblée tenue à Oudenarde, avait obligé Robert à jurer qu'il n'inquieterait jamais Arnoul, son neveu, ni les descendants de ce comte, dans la jouissance de la Flandre; après quoi Robert, ajoute-t-il, partit pour la Frise, c'est-àdire la Hollande. Baudouin avait mérité l'amour de ses sujets par le soin qu'il eut d'entretenir parmi eux une exacte police, et d'assurer par ce moyen leur tranquillité; Cil quens Bauduins, dit une ancienne chronique manuscrite, fu si doubtés que pus ve portoit armes en sa terre par paour d'aultruis ne son huis ne clooit par larrons. (Bibl. de Saint-Germain-des-Pres, no. 139.) Baudouin de Mons eut sa sépulture dans l'abbaye de Hosnon, qu'il avait rétablie. Il prend le titre de comte palatin dans ses charles. (Voy. les comtes de Hainaut.)

### ARNOUL HI, DIT LE MALHEUREUX.

1070. ARNOUL, fils aîne de Baudouin de Mons, ne l'an 1054, Ani succéda au comté de Flandre. Comme il était mineur, Richilde, sa mère, s'empara de sa tutelle et de la régence. Robert, oncle d'Arnoul, revendique ces emplois en vertu de testament de Baudouin, son frère. Mais Richilde l'emporta par la protection de Philippe I, roi de France. Le gouvernement Ayrannique de cotte princesse, gouvernée elle-même par queldues seigneurs mal-intentionnés, lassa bientôt les Flamands. Les états et les villes résolurent de lui faire des remontrances. Elle recut à Messines celles que lui présentèrent les députes d'Ipres; mais pour réponse, elle leur fit trancher la tête et à leur suite, au nombre de soixante et dix personnes. Les députés de Gand et de Bruges eussent essuyé le même sort, si le châtelain de Lille ne les cut sauves dans son château. Ces horreurs engagérent la noblesse du pays à traiter secrètement, par l'entremise du comte de Guines, avec Robert. Il arrive à Gand, où plusieurs prélats, nobles et députés des villes, lui prêtent sermetit de fidélité. De la s'étant rendu à Lile, où était Richilde, il l'oblige à gogner en diligence la ville d'Amiens. Abandonnée de la plus grande partie de ses sujets, la comtesse envoie son fils Arnoul à Philippe I, roi de France, pour l'engager à venir à son secours. Philippe, gagné, par les promesses que lui fait Arnoul, lui amène un corps de troupes ramassées à la hâte, dit Lambert d'Aschaffembourg. Mathilde, reine d'Angleterre, qui séjournait pour lors en Normandie, lui envoie de son côté un nouveau renfort, sous la conduite de Guillaume Osberne, comte d'Hareford, que Richilde épous pour se l'attacher plus étroitement. Richilde sut aussi mettre dans ses intérêts divers seigneurs, qui vincent tous, bien acompagnés, grossir son armée. Avec de si grandes forces, Richilde se crovant sure de la victoire, marche droit à l'ennemi, campé à Bavinchoven, près de Cassel. Le combat s'engage le jour de la chaire de saint Pierre, 22 février de l'an 107,1, et devient, de part et d'autre, également opiniatre et sanglant. Richilde, qui faisait les fonctions de général à la tête de ses troupes de Hainaut, oblige, après bien des efforts, l'aile gauche de Robert à plier, et fait prisonnier (1) ce prince (Chron. Turon.), qui

<sup>(1)</sup> Le P. Daniel et l'abbe Velly nient que Robert ait été fait prisonnier dans cette bataille, sur ce que Lambert d'Aschassembourg, auteur du tems, ne parse point de cette circonstance.

est aussitôt conduit à Saint-Omer par le comte de Boulogne, qui l'avait pris dans sa fuite. (Méier.) Cependant l'aile droite de Robert faisait des merveilles. Le roi de France, qu'elle mit en fuite, se retira promptement à Montreuil. Le jeune Arnoul s'efforce vainement de rétablir le combat. Après avoir eu deux chevaux tués sous lui, ce prince infortuné périt les armes à la main, avec le comte d'Héreford, son beau-père, qui combattait à ses côtes. On prétend que ce fut un de ses chevaliers. nommé Gerbodon, qui lui porta le coup mortel, après l'avoir renversé de cheval. (Meier.) Pour comble de malheur. Richilde tomba entre les mains des ennemis, et fut emmenée à Cassel, où presque aussitôt elle fut échangée avec Robert le Frison (1). Le roi de France, instruit de cet échange, en fut si indigné, qu'ayant surpris la ville de Saint-Omer, le 6 mars, pendant la nuit, il la pitta, la saccagea, puis la livra aux flammes, après quoi il se retira. C'est ce que raconte de la vengeance de Philippe, le commun des historiens français et flamands. Mais une ancienne chronique manuscrite porte qu'il ne prit et brêla que les faubourgs de Saint-Omer, et qu'ayant mis le siège devant la place, un conseil perfide engagea ce prince à le lever: Li évesque de Paris, dit-elle; qui estoit freres li conte Wistasse de Bouloingne, séjornoit lors à Esperieke. Il envoya à Robert le Frison et li manda que si il votoit li donner la forest d'Esperleke. il feroit le roi lever dou siège et ruler en France. Robert li Frison li olroya vontentiers. Dono manda l'Everque un roi privement que il estoit trais se il ne s'en altrit. Li roi, gili cuida que il deist voir. se leva doù siège et s'en ala en France. Robert donna la forest devant dite à l'évesque, et l'évesque la laissa au comte de Bouloingne après son déchief. (Bibl. de Saint-Germain-des-Près, nº. 39, ) Arnoul fat inhume à l'abbave de Saint-Bertin. ... that the first of other temporary stage.

# ROBERT T, DIT LE FRISON.

1071. Robent I, deuxième fils de Baudouin de Lille, après la victoire remportée sur Richilde et la mort d'Arnoul, son neveu, demeora possesseur de la Flandre. Richilde, femme courageuse, lève de nouvelles troupes pour venger la mort de

<sup>(1)</sup> L'ancienne généalogie latine des comtes de Flandre dit (p. 384) que Robert fut délivré de force par ses gens. Mais il n'y a guère d'apparence que Richilde ait été sitôt remise en liberté, si, pour la racheler, elle n'eût plus alors eu Robert en son pouvoir. Il vaut donc mieux s'en tenir aux récits de Sigehert et d'Albéric de Trois-Fontaines, qui attestent l'éohange de Richilde et de Robert.

son fils. Bataille de Broqueroie, à une lieue de Mons, gagnée par Robert sur cette princesse, sur le duc de la basse Lorraine, et d'autres princes qui étaient accourus à sa défense. Le carnage y fut si grand, dit Meier, que le champ de bataille s'appelle encore aujourd'hui les Hayes de la mort. Le roi d'Augleterre, Guillaume le Conquérant, avait gratifié Baudouin de Lille, son beau-père, d'une pension annuelle de trois cents marca d'argent, sous la condition de l'hommage, en reconnaissance des secours qu'il lui avait fournis pour la conquête de l'Angleterre. Cette pension continuée à Baudouin de Mons, fut retirée à Robert le Frison, par le même monarque, en punition de la perfidie qu'il avait exercée envers le comte Arnoul. Mais elle fut rétablie par Guillaume le Roux. (Willem. Malmesb. de Gestis

Regum Angl., pag. 159.)

L'an 1074 ou environ, le roi de France lui enleva la ville de Corbie, qui avait autrefois été donnée, comme on l'a dit, en dot à la princesse Adèle, femme de Baudouin V. Robert, l'an 1076, après une bataille perdue contre Baudouin, son neveu, frère d'Arnoul et comte de Hainaut, qui lui disputait aussi la Flandre, s'accommode avec lui. Mais la paix entre eux me fut point durable. (Voy. Baudouin II, comte de Hainaut.) La Hollande était cependant entre les mains de Godefroi le Bossu, duc de la basse Lorraine, qui, après avoir aide Guilfaume, évêque d'Utrecht, à l'enlever à Thierri, beau-fils de Robert, se l'était fait céder par ce prélat dans l'impuissance où il etait de la conserver. Robert, pour venger Thierri, dont il était tuteur en même tems que beau-père, fait assassiner Godefroi, le 26 février 1076, (Voy. les ducs de la basse Lorraine.

Canut, roi de Danemarck, méditant une irruption en Angleterre, fait part de son dessein au comte de Flandre, dont il avait épousé la fille, Robert, l'an 1085, lui fournit des secours pour cette expédition, qui n'eut point lieu par les précautions que prit Guillaume le Conquérant pour la prévenir. (Chron. Anglo-Saxon. apud Bouquet, tom. XIII, pag. 50.) Robert, l'année suivante, part pour la Terre-Sainte, avec un rortège nombreux de seigneurs flamands, laissant l'administration de ses états à Robert , son fils, qu'il s'était associé peu de tems auparavant. Ipérius dit qu'il se signala en Palestine par de grandes et nombreuses victoires, sans pouvoir néanmoins se rendre maître de la cité sainte, parce que la gloire de cette conquête était réservée à son successeur. Mais comment, après ces exploits, lui permit-on l'entrée libre des lieux saints, comme s'il n'est été qu'un simple pèlerin? Ce qui est plus certain, c'est qu'en s'en retournant il ent à Constantinople, l'an 1088, une

entrevue avec l'empereur Alexis Comnène, qui lui fit un accueil très-honorable, mais qui n'était pas sans des vues d'intérêt. Ce prince, voyant Robert accompagne d'une florissante noblesse; comprit qu'il était en état de lui fournir du secours contre les Musulmans. Robert, sur la demande qu'Alexis lui en fit, promit de lui envoyer cinq cents cavaliers, et tint parole. Des l'année suivante, on vit arriver devant Acre, où l'empereur était alors, ce nombre de braves bien montes, qui amenaient encore cent cinquante beaux chevaux, dont le comte lui faisait présent. Ils vendirent aussi à l'empereur ceux qu'ils avaient de trop dans leurs équipages, et furent employés à la défense de Nicomédie et du pays d'alentour, contre les entreprises du sultant de Nicée. (Le Beau, Hist. du Bas-Emp., tom. XVIII, p. 64.) L'an 1091. Robert, au retour de son voyage de Jérusalem, cède à Baudouin, comte de Hainaut, la ville de Douai, avec ses dépendances, au lieu du comté de Flandre tout entier, qu'il avait promis de lui rendre, comme au légitime héritier. Robert meurt, le 4 octobre 1093, à Cassel, suivant les uns, le 13 octobre, au château de Winendal, selon les antres. La chronique d'Egmond dit que son gouvernement dura vingt-trois ans; XXIII annis dominatur; ce qui doit s'entendre d'années incomplètes, et confirme la date de l'an 1071, que nous avons donnée pour celle où Robert devint possesseur du comté de Flandre. De GERTRUDE DE SAXE, sa deuxième épouse, veuve de Florent, comte de Hollande (morte en 1113), il eut deux fils, Robert. son successeur, et Philippe, burgrave d'Ipres, qui se tua en tombant d'une senètre, l'an 1104, et laissa un fils naturel, nommé Guillaume, dont il sera parlé dans la suite. Robert eut aussi de son mariage trois filles: Alix ou Adèle, femme, 1º. de saint Canut, quatrième du nom, roi de Danemarck; 2º. de Roger, duc de Pouille; Gertrude, mariée, 16. à Henri III. comte de Louvain; 20. à Thierri II, duc de Lorraine; et Ogive ou Marie, abbesse de Messines, près d'Ipres. Robert, durant son règne, était dans l'usage de s'emparer de la dépouille des clercs après leur mort. Le concile de Reims, tenu l'an 1093, l'obligea de renoncer à cette usurpation. Vredius a fait graver. d'après une charte de 1072, le sceau de Robert, ou l'on voit l'écu de ses armes, qui sont un lion d'or. Mais D. Mabillon (de Re. Diplôm., liv. II, chap. 18, pag. 3), doute de l'authenticité de ce sceau, et les savants diplomatistes d'Allemagne le regardent aujourd'hui comme faux.

### ROBERT II, DIT LE JÉROSOLYMITAIN.

1093. ROBERT, sils aîné de Robert le Frison et son succes-

seur était qualifié comte du vivant de son père, avant qu'il ne lui fût associé dans le gouvernement de la Flandre. Ce qui lui donnait alors ce titre, c'était le comté de Bourbourg, dont Robert le Frison l'avait revêtu six ans au moins avant sa morta Nous en avons la preuve dans une charte de Reinard, premier abbé de Ribemont, en Picardie, datée du 8 janvier 1087 (v. st.). par laquelle il déclare qu'Anselme, seigneur de Ribemont (de Monte Ribodonis), fils d'un autre Anselme, s'est dessaisi d'une bergerie (Berguaria) du village de Lohn (Loon), dans le comté de Brothurch (Bourbourg), entre les mains du comte Robert, fils d'un comte de même nom, duquel il la tenait en bénéfice (en fief), pour en investir l'abbaye de Ribemont, et lui en accorder la jouissance en franc-aleu. (Cartul. de Ribemont,

fol. 25.)

La publication de la première croisade, décernée en 1095, au concile de Clermont, produisit, comme on sait, une in-croyable fermentation en Europe. Jamais on n'a vu d'expédition militaire où l'on se soit enrôlé avec plus d'empressement. Le comte de Flandre y prit parti avec d'autant plus de zèle, qu'il y était excité par une lettre très pressante de l'empereur Alexis Comnène (1). Dans la description que ce prince lui fait de l'état déplorable où les Turcs ont réduit l'empire grec, il dit que ces barbares ont étendu leurs conquêtes, depuis Jérusalem jusqu'à la Propontide, qu'ils croisent continuellement dans cette mer avec deux cents navires, par eux enlevés aux grecs, qu'ils menacent Constantinople, et qu'elle est effectivement près de succomber, si les princes latins ne s'arment pour sa défense. « Je fuis, ajoute-t-il, de ville en ville, et je ne reste » dans chacune que jusqu'a ce que je les voie près d'arriver. » Certes, j'aime beaucoup mieux être soumis à vous autres » Latins, que d'être le jouet des Païens. Accourez donc avant » que Constantinople ne tombe en leur pouvoir, et faites tous » vos efforts pour les prévenir, et vous rendre maîtres, vous-» mêmes, de cette capitale, assurés que vous y trouverez une » ample et incroyable récompense de vos travaux ». Il fait ensuite le détail des principales religues qui se trouvaient à Constantinople, et des richesses du palvis impérial. (Marten.

<sup>(1)</sup> Gilbert de Mons et Ipérius se trompent en disant que cette lettre était adressée à Robert le Frison; car elle fut écrite; suivant la remarque de l'éditeur, dans le même tems qu'Alexis envoyait une ambassade au pape Urbain II, pour implorer par son moyen le serours des princes latins. Or, ce fut au concile de Plaisance, tenu l'an 1095, qu'Urbain reçut cette ambassade.

This. Anecd. tom. I, pag. 267. ) C'est ainsi qu'Alexis aiguillonnait la dévotion et la cupidité des princes latins. Robert, l'an 1096, se mit en marche, après avoir établi en Flandre un conseil de tégence, à la tête duquel il mit la comtesse sa femme. M. Velly se trompe, en disant qu'il se défit de ses états pour fournir aux frais de cetté expédition. Il emmena avec lui l'élite de la noblesse flamande; et Eustache, comte de Boulogne, qui avait pris les mêmes engagements, préféra, comme vassal de la France, la compagnie de Robert, à celle de Godefroi de Bouillon, son frère. Arrivés en Vermandois, le comte Hugues le Grand. frère du roi, se mit à leur tête. Phis loin, il se joignirent au duc de Normandie et au comte de Blois, avec lesquels ils prirent, au mois de septembre; leur route par l'Italie, où ils aidèrent Urbain II, à terrasser l'anti-pape Guibert. Mais, plus hardi que le duc de Normandie et le comte de Blois, qui n'osèrent pas se hasarder eu mer pendant la mauvaise saison, le comte de Plandro s'embarqua tout de suite pour l'Asie, et fit le trajet, dit Guillaume de Malmesburi, avec plus de bonheur que de prudence. Le comte de Vermandois, qui suivit son exemple, porta la péine de sa temerité, comme on le raconte à son article. Le comte de Flandré s'étant rendu, sans avoir éprouvé d'obstacle, à la cour de l'empereur Alexis, y fut reçu avec les mêmes témoignages d'estime et d'amitié que ce prince lui avait donnés, l'année précédente, dans sa lettre. Mais il refusa constamment de lui faire l'hommage anticipé qu'il demandait pour les conquêtes qu'il ferait en Palestine. Les beaux faits d'armes, par lesquels il se distingua dans ce pays, lai méritèrent le surnom de Jerosolymitain, et le firent appeler. par les Musulmans, le fils de Saint-Georges. Il revint en ses etats dans l'automne de l'an 1100, après avoir refusé la couronne de Jérusalem, qui lui avait été offerte, au refus du duc de Normandie. Le roi d'Angleterre, comme on l'a vu. payait aux comtes de Flandre, trois cents marcs d'argent de pension annuelle, à titre de fief. Robert, à son retour de la Terre-Sainte, en exigea du roi Henri I, les arrérages d'un ton impérieux qui choqua le monarque, et lui attira un refus. L'ayant depuis regagné par ses soumissions, il obtint que sa pension lui serait non-seulement continuée, mais augmentée même, et portée à quatre cents marcs, par lettres du 17 mai de l'an 1101; moyennant quoi il renouvela son hommage au roi d'Angleterre, sauf la foi qu'il avait promise au roi de France; mais cette foi est bien limitée dans le traité. Il renouvela le même engagement, le 10 mars 1103, avec cette dissérence, qu'au lieu de cinq cents hommes qu'il devait mener au momarque anglais, en tems de guerre, il s'obligeait à lui en con-XIII.

duire le double. ( Willelm. Malmesb. liv. 5, pag. 159. Rymer,

tom. I, pag. 2.)

Robert avait des vues sur le Cambresis, qu'il entreprit d'effectuer l'année qui suivit son retour. L'empereur Henri IV, apprenant qu'il fait le dégât dans ce pays, et moleste Gaucher, évêque de Cambrai, charge l'évêque de Liége et le comte de Louvain de marcher au secours du prélat, leur promettant de venir les joindre au plutôt. Il tint parole, et l'an 1102, étant arrive sur les lieux, dans l'automne, il se rend maître de plusieurs châteaux dans l'Ostrevant. Mais voyant que l'hiver approche, et que l'ennemi évite une bataille, il reprend la route de l'Allemagne. (Chron. de Cambrai, Bouquet, tom. XIII, pag. 411, 453, 460, 486, 536, 581.) Robert, l'an 1103, etant venu trouver l'empereur à Liége, fait sa paix avec lui, le 29 juin, après lui avoir fait hommage, et s'être réconcilié avec l'évêque Gaucher. ( Ibid. pag. 263, 453, 487, 717, 728.) Ce prélat ayant été depuis contraint, par les traverses qu'il essuyait, d'abandonner son siège pour se retirer à Liège, l'empereur adjugea, l'an 1105, à Robert, pour sa vie, les revenus de cette ville, et le chargea de mettre en possession du palais épiscopal, Odon, abbé de Saint-Martin de Tournai, que le concile de Reims avait élu et sacré, le 2 juillet 1105, pour remplacer Gaucher. (Gall. Chr., tom. III, col. 26.) « Adont, » dit la chronique de Cambrai, amena li quens Robers dem dens Cambray, l'évesque Oedon, et le mit el palais; mais aultre bénéfice n'ot de tout l'evesquiet que l'ostel, et qu'il » célébroit comme évesque ». Robert regrettait toujours la ville de Douai, que son prédécesseur, Robert le Frison, avait abandonnée, comme on l'a vu, l'an 1091, à Baudoin II, comte de Hainaut. Pour l'obtenir sans violence, il propose, vers le même tems, à Baudoin III, son fils et son successeur, de prendre en mariage une des nièces de safemme ( c'était Adélaïde de Savoie, depuis reine de France, épouse de Louis VI); et pour sûreté de sa parole, il exige que le château de Douai lui soit livré. Le comte de Hainaut n'avait pas encore vu la princesse; mais dans la suite, il ne jugea plus à propos de l'épouser, et la ville de Douai fut perdue pour lui. Ce fait est attribué par quelques historiens à Robert le Frison; mais il s'est passé incontestablement entre Robert II et Baudouin III, comme nous le démontrons dans la préface du tom. XIII, des Historiens de France, pag. lvij. Gaucher cependant revendiquait toujours l'évêché de Cambrai contre Odon, protégé par le comte de Flandre. Ayant réussi à mettre dans ses intérêts le nouvel empereur Henri V, il l'engagea à venir, l'an 1107, en Flandre. Son arrivée répandit une telle frayeur dans le pays, que le

châtelain et les plus notables de Cambrai prirent la fuite. Mais Robert, loin de suivre leur exemple, se mit en état de faire face à l'empereur. S'étant jeté dans Douai, il vit sans crainte arriver l'empereur devant cette place, à laquelle il livra, le troisième jour (ou selon d'autres, au bout de deux mois), un rude assaut; « et li quens merveilles se défendit, si qu'il y ot » plusieurs des chevaliers occis de la partie l'empereur, et » ainsi laissierent l'assaut. Dont orent consel tout li grant prince » de l'ost, l'empereur ensemble; car ils veoient que riens ne » profitoit, et que pas ne prendroient le castiel, et li disent • qu'il rechupt à amour le comte de Flandre, et il li feroit » hommage et service par sa foi. Lors rechupt li empereur le » comte de Plandre à homme, et furent bon amis ensemble ; et » li empereur li donna le castellerie de la cité, et la ville du » Castiel, en Cambresis, seulement à un terme, de si à tant' » qu'il euist mis propre évesque à Cambray, qui fust en bonne » pais. » (Chron. de Cambrai.) Le continuateur de la chronique de Baudri nous apprend que la réconciliation de Robert avec l'empereur se fit à Mayence dans les fêtes de Noël.

L'an 1110 ou environ, une grande inondation submerge une partie de la Flandre. Obligés d'aller chercher ailleurs de nouvelles habitations, grand nombre de flamands passent en Angleterre, où le roi leur fait un favorable accueil. Les ayant d'abord placés dans les pays ruinés de la province d'Yorck, il les transplanta ensuite dans les provinces conquises du pays de Galles, aux environs de Ross et de Pembrock. La postérité de ces étrangers, dit Rapin de Thoiras, s'est continuée jusqu'à ce jour dans ces quartiers-là, où l'on s'aperçoit encore, à son langage et à quelques coutumes différentes de celles de ses voisins,

qu'elle tire son origine d'un autre pays.

Robert, l'an 1111, épouse la querelle du roi Louis le Gros avec Henri l', roi d'Angleterre, au sujet du château de Gisors, que ce dernier refusait de démolir contre la promesse qu'il en avait faite au roi de France. Après avoir aidé le roi de France à mette en fuite les Anglais devant Gisors, Robert l'accompagna au siège de la ville de Meaux, dont le comte Thibaut était dans le parti de l'Angleterre. Les habitants font une sortie, et sont repoussés dans leurs murs. Mais tandis que Robert les poursuit, son cheval, abattu d'un coup de lance à la porte de la ville, le froisse en tombant, de manière qu'il eu meurt au bout de trois jours. C'est ainsi que Meier, d'après les auteurs flamands, raconte cet événement. Ordéric Vital et les auteurs anglais disent au contraire que Robert, fuyant avec les Français devant les troupes du comte de Champagne qui les poursuivaient, tomba de cheval dans un chémin étroit, et fut foulé aux pieds par la

cavalerie qui le suivait. Enfin Sege, qui semble plus digne de foi, rapporte que le pont de Mesux, sur lequel Mobert combattait, étant effondré, il tombs avec beaucoup d'autres dans la Marne, et se nova Quoi qu'il en soit, le jounule sa most est place, par les uns au 5 octobres, et par les autres au 4 décembre de l'an 1111. Son corps fut porte à Saint-Wazst diArras, et Louis le Gros accompagna le convol. De Quémenca, fille de Guillaume le Grand; comte de Boergogne; en mier du pape "Calliste If y son epouse; Robert laisse trasfile, futislain mococia. 'Il avait sui de bClemence deux sotres file, schuillatime et Philippe, morts tentbas Age aventi lui. Cette princesso, après la mort de Robert ; se remaria à Godefree VII, det le Grand, die de Lothier. Nous avons deux lettres de saint Anschaelà la comtesse Clémence, écrites du vivant de son premier épous ; l'une par laquelle il la remercie du bon acciail quielle avait fait aux députes qu'il empyait à Romo des leurs passage par la Flandre, l'autre pour la féliciter de un que son époux s'abstenaity conformément à la défense du pape, de donner l'investiture aux abbes de ces états mouvellement élus. Ce prent véerivit sussil à Roberti lui-même pour luisfaire compliment sur da conduite qu'il tennit à cet égard. Cé fut Rébert qui régla, anivant: lpérius, que le prévêt du Sainte Donatien de Bruges racrait à perpétuité son archi-chapelain les regiand-chancelier de Flandre. Ce réglement est de roby (Mirol, epp, tame lli, n**page 566, j**ed a leight on a reign level beginner. Death and a region when the first was a

### BAUDOUIN VII, DIT A LA HACHE EF HAPKIN.

Company of the Company of the contract of the 1999 BAUDOUR VII., file de Robert H et de Clémence, sit reconnu comte de Flandre, après la mort dé som père, dans l'assemblée des états dui pays, à laquelle présidait le rei Louis le Gros. Il rendit hommage, dans le méme acms, au moparque, et reput ensuits de semment de fidélité des Flamands. Zélé pour la justica, il danna ses soins pour faire exécuter une loi du comte Baudonin V, repouvelée le 7 mai de l'an 1111, par. Robert Hyson père, contre les valeurs et les assesses. L'impunité dont ils avaient join jusqu'alors, les avait maltiplies au point qu'il n'y avait au onne sitreté en Flandee. La sévérité vavec laquelle Bandouin les punit, en purgea le pays et y retablit l'ordre et la tranquillité. Il fist su nommé à la Hache, parce pu'il portait ordinairement cette arme avec lui. On raconte de · lui des traits de rigueun qui semblent approcher de la ornauté. Une pauvre femme s'étant venue plaindre à lui d'un chevaller qui lui avait volé deux vaches. Bandouin monte aussitôt à gheyel, et, l'ayant atteint, il l'amène, piede et poings lies,

dans Bruges, où il le fait jeter dans une chaudière pleine d'eau bonillante, et destinée pour un faux monnayeur. Dix autres gentilshommes avaient détroussé des marchands qui albient à la foire de Torholt, près de Bruges. Le comte en étant informé, se met à leur poursuite avec ses gens, et, près de tomber sur eux, les oblige à se réfugier dans une maison isolée, où il les investit. Les parents de ces malheureux étant venu demander grace pour eux, donnez-moi le loisir, dit-il. de leur parler. Il entre dans la maison; et adressant la parole aux compables: que celui d'entre vous, leur dit-il, qui vest evoir la vie saune, pende au plancher à l'instant ses camarades. Un de la hande s'étant chargé de ce funeste uninistère, le comte, appès l'exécution des neuf, lui ordonne de monter sur un banc et de s'attacher hii-même au cou la corde qui avait étranglé les autres. Cela fait, Baudouin renverse le banc d'un coup de pied, et laisse ce misérable ainsi supendu, à deux coudées de terre; après quoi, étant sorti, il dit aux parents: Vous pouvez entrer présentement et les emmener; mais ayes soin de les avertir de ne plus commettre désormais de semblables désordres dans ma terre ; et tout de suite il remonte à cheval et part. (Spicili, t. XII, p. 880.) Ce fut par de pareils procédés que Bandouiu réprima la licence qui régnait avant lui parmi la noblesse de Flandre. Ce comto fut inviolablement attaché aux mtenets du roi Louis'le Gros, et le servit avec avdeur contre ses ennemis. Il ne prit pas avec moins de chaleur les intérêts de Guillaume Cliton, son parent, qui s'était retiré auprès de lui, contre Henri I, roi d'Angleterre. Celui-ci ayant menacé Baudouin de le poursuivre jusque dans Bruges, le comte répondit qu'il loi épargnerait la peine du voyage, et qu'il viendrait hi-même bientot le visiter dans Rouen. Il part en effet à la the de cinquents chevaliers, sur la fin d'août 1118, arrive à une des poutes de Rouen, et, la trouvant fermée, il y enfonce sa hache pour défier le roi au combat. Henri n'ayant pas jugé à propos de sortir, le comte va faire le siège du château d'Eu. Il y est blessé d'un coup de lance au visage par un gentilhomme nommé Hugues Botterel, et, s'étant fait porter au château d'Aumale, il envenime sa plaie par son intempérance, ou, selon d'autres, son incontinence; de sorte qu'après avoir langui pendant près de dix mois, il mourat, le 17 juin 1119, dans sa trentième année, au château même d'Aumale, suivant Ordéric Vital; à Rousselar, si l'on s'en rapporte à l'archidiacre Ganthier, dans la vie de Charles le Bon; à Saint-Bertin, selon Anselme de Gemblours et d'anciens montments de Saint-Bertiq, qui portent même qu'il y passa les dix derniers mois de sa vie dans l'habit et les exercices monastiques, et qu'il y fut enterré. Ce dernier article est certain, et l'on voyait encore la tombe de ce comte du tems de l'abbé Jean d'îpres, c'est-à-dire au quatorzième siècle. La comtesse Clémence, sa mère, fit, part de sa mort au pape Galiste II, qui fit faire pour lui un service au concile de Reuns qu'il tint la même armée. (Order. Vital.) Il avait épousé Agrès ou Havoise, fille d'Alain Fergent, duc de Bretagne; mais il en fut ensuite séparé par le pape Pascal II, pour cause de parenté, dont le degré se trouve démontré dans une lettre d'Ives de Chartres au légat Conon. Baudouin à la Haohe est le premier comte de Flandre qui ait en un sceau pendant à ses diplômes, Les sceaux de ses prédècesseurs étaient plaqués sur le parchemin. (Vredius.)

### CHARLES I, DIT LE BON:

A period of a period of the second

. . . . . LIIG. CHABLES I, fils de Canut IV, roi de Danemarck, massacré, l'an 1086, par ses sujets, et d'Adele, fille de Robert le Frison, cleré à la cour de son aïeul maternel depuis la mort de son pere, et régent de la Flandre pendant l'absence de Baudouin VII, est reconnu comte de ce pays par les états, en vertu du testament de Baudouin. Albéric dit qu'il avait déjà les comtés, d'Encre et d'Amiens, que Baudouin lui avait donnés en le mariant (l'an 1118 au plus tard); avec Matiguekite, fille de Renaud II. comte de Glermont, en Deauvaisis. Cela n'est pas exact. Il est vrai que Charles prenait, depuis son marlage, parmi ses titres celui de comte d'Amiens, mais c'était au nom de sa femme qui tenait ce comté d'Adélaïde sa mère. ( Voyez Renaud II., comte de Clermont.) A l'égard d'Encre, Baudouin lui en avait fait présent en 1115, après l'avoir enlevé au comte de Saint-Pol. Pendant la maladie du comte Baudouin, Charles amène des troupes au roi de France, occupé alors à faire la guerre en Normandie; mais après sa mort, Guillaume d'Ipres, bâtard de Philippe, deuxième fils de Robert le Frison, appuyé de Baudouin, comte de Hainaut; de Hugues, comte de Saint-Pol, de Thomas de Couci, de Clémence, yeuve de Robert II; de Gauthier, comte d'Hesdin, et d'autres seigneurs, fait de vains efforts pour lui disputer le comté de Flandre. Charles ayant levé promptement une armée, marche aux ennemis, les défait en différentes rencontres, les poursuit jusques dans leurs terres, confisque les seigneuries de quelques - uns, entr'autres le comté d'Hesdin, et les oblige tous à demander la pair. L'an 1124, Charles se disposait encore à venir joindre ce monarque à la tête de dix mille hommes, pour l'aider à chasser les Impériaux de la Champagne, où ils avaient pénétré. Mais comme il était prêt à partir, il apprit leur retraite. Il fut; l'an 1125, du nombre des quatre candidats qui furent proposés pour remplir le trône de Germanie, vagant par la more de l'empereur Henri Vi Le notaire Galbert, dans la vie de Charles, nous apprend même que les princes, d'Allemagne lui députèrent le comte de Namur et le chancelier de l'archevêque de Cologne pour lui offrir cette dignité; mais que son conseil, dans la orainte de le perdre. l'engagea à la refuser. C'était, dit un auteur contemporain; la seconde cournane qu'il sefusait. L'année précédente, Baudouin II, roi de Jerusalem, avant été fait prisonnier par les infidèles, les seigneurs du pays, mécontents de ce prince, l'asvaient invité à venir le remplacer. Charles leur avait donné des preuves de sa valeur et de sa piété dans un voyage qu'il avait fait, avant d'être comte, à la Terre-Sainte. Mais il pensait trop noblement pour accepter l'offre qu'ils lui firent. L'an 1125 fut pour la Flandre une année de famine, où Charles fit éclater sa charité. Il accompagna, l'an 1126, le roi Louis le Gros dans son expedition d'Auvergne, Charles fit briller dans son gouvernement toutes les vertus qui font le saint et le héros. Son exactitude à rendre la justice, et la recherche qu'il fit parmi ses sujets de ceux qui étaient pes serfs, irritèrent contre loi plusieurs d'entre ceux-ci. Le prévôt Bertulfe, qui était de ce nombre. s'étant mis à leur tête, ils l'assassinèrent dans l'église de Saint-Donatien de Bruges, le 2 mars de l'an 1127. Il mourut sens laisser d'enfants de son épouse, qui se remarie depuis à Hugues II; comte de Saint-Pol, et ensuite à Baudouin d'Encre. L'église honore le comte Gharles d'un culte, public, le jour de sa mort. Le Mire (Donat. Belg., liv., a., chap. 351), repposte un diplôme de ce prince, dans lequel on voit qu'à la most de chacun de ses vassaux, il prenait la première année du revenu de ses fich. preuve de l'antiquité de ce droit.

### GUILLAUME CLITON, DIT AUSSI LE NORMAND. ...

Heuse, duc de Normandie, et de Sibylle de Conversano, fut élu comte de Flandre, à la demande du roi Louis le Gros, par les grands du pays (1), et investi dans Arras, le 23 mars 1127 par ce monarque, qui lui retira en même – tems le comté de Vexin, qu'il lui avait donné au mois de janvier précédent. (Order.)

<sup>(1)</sup> Duchène, dans ses additions à l'histoire de Béthune, page 393, donne une charte par laquelle on voît que les grands de Flandre, après àvoir reçu les ordres de Louis le Gros, avaient élu pour leur comte Guillaume de Normandie. Il n'était pas cependant le plus proche héritier de Charles de Danemarck. C'était Thierri d'Alsace.

Vital., liv. 12; pag. 884.) Le premier exercice que Cliton fit de son pouvoir, fut un acte de reconnaissance envers Helie de Saint-Saëns, son beau-frère et son gouvenneur, qui aiuit-sacrifié pour lui sa fortune, aimant mieux s'expairier et mener une vie errante avec lui, que de le livrer au roi d'Angleterre, son oncle: Cependano Guillaume d'Ipres, caussitôt après la mort de comte Charles, dont il était complice suivant quelques ancien, sunt fait revivre ses prétentions sur la Flandré, et s'était emparé de plusieurs places. Le roi de France vacle trouver, le 9 avril, à Winendal, pour l'engager à se desister de ses poprsuites, et ne peut rien obtenin (Galbert. Kil. Cari Boni , no 90.) Mais le monarque étant venu avec Cliton : l'assièger dans fores, le fait prisonnier, le 26 avril, par la connivence des habitants. (Ibid., m. 121.) Ordéric Vital se trompe, en disant qu'il fut pris au château de Triel, dans le Vexin, par le seul Cliton, et uns sous la garde d'Amauri de Montfort, mais que bientôt après ses anis, l'ayant réconcilié avec son rival : obtinrent aa déligrance. Gabert, témoin oculaire, dit au contraire /dans la vie de Chades le Bon, que Guillaume d'Iprès fut envoyé au château de Libe, d'où il fut transporté, le 8 septembre, au donjon de Bruges, pour y être gardé avec Thibaut Sorel, son frère, qui, six jours après, en fut tiré pour être mis sons la gande d'un chevalier de Gand, nommé Evrard; qu'à l'égard de Guillaume d'Ipres, il fut ramené, le 8 octobre de la même année 1127, au château de Lille; mais qu'au mois de mars suivant, ayant fait la pau avec Chiton, il fut élargi sons promesses de défendre ses intérêts contre les Flantands revoltés, promesse qu'il ne tint pas. (Bouquet, tom. XIII, pag. 377, 378.) Guillaume Cliton eut encore pour concurrents Arnoul de Danemarck; Baudouin, comte de Hainaut, issu par mâles des comtes de Flandre; Etienne, comte de Boulogne, qui descendait par son aïeule du comte Baudouin le Débonuaire; et Thierri d'Alsace, petit-fils par sa mère de Robert le Frison. Le premier de res quatre autres rivaux, tous excités par le roi d'Angleterre, ayant été forcé, le 21 mars 1128, dans Saint-Omer, où il s'était renfermé, fut obligé de subir les conditions que lui imposa le vainqueur, et s'en retourna en Danemarck sur le même vaisseau qui l'avait amené. Baudouin et Etienne se liguèrent ensemble, et attirèrent dans leur parti Godefroi, comte de Louvain, et Thomas de Marle, Mais leurs efforts se bornèrent à des ravages qui les rendirent odieux aux Flamands. Thierri d'Alsace sut mieux se ménager l'affection de ceux sur lesquels il voulait dominer. La hauteur et la dureté de Cliton, à l'égard de ses nouveaux sujets, ajoutèrent un nouveau poids aux prétentions de cet émule, qui d'ailleurs était aussi protégé per le roi d'Angleterre. L'an 1328, plusieurs villes de

Flandre se déclarent ouvertement en faveur de Thierri. Cliton: l'ayant défait on hataille rangée, 21 juin, dans la plaine de Hackespoleon de Tiled, le poursuit, et pendant six jours leurs troupes esparmouchent pres d'Orcamp. (Bouquet, tom. XIII.) pag. 368, 369.)/Thierri sletant réfugié dans Alost, y est assiégé: le 12 juillet, par Godefroi, duc de la Basse-Lorraine, que Cli\* ton avait su mettre dans ses intérêts, et auquel il vint se joindre avec quatre cents chevaliels. Mais, le 27 du même mois, Cliton reçoit devant, cette place une blessore, dont il meurt le même jour, et non pas eing jours après. Il fut inhumé à Saint-Bertini Ce prince, élevé à la cour de Foulques le Jeune, comte d'Anjou, avait epouse, on plutôt fiance, l'an 1122 ou 1128, Sixuale : sa sedonde fille: Le roi d'Angleterre le traversa encore dans cette rehognire, en faisant opposition à ce mariage pour cause de pasenté. Ensin il épousa, au mois de janvier 1127, JEANNE, file de Rainier, marquis de Montferrat, et sœur uté. rine d'Adelaide, femme du roi Louis le Gros, qui lui avait donné pour dot le comté de Mantes: Il ne paraît pas qu'il en art eu des enfants. (Noy. Robert II., duv de Normandie, et Foulques le Jeune, comice d'Anjou.).

## THERRI D'ALSACE.

1128. THIERRI, seigneur de Bitche, filse de l'hierri II, dus de Lorraine, et de Gertrude, fille de Robert le Frison, né vers l'an 1100, suivant Lambert Wuterlos, écrivain flamand, fut inauguré, sans opposition, comts de Flandre, dans les princis pales villes de ce pays, après la mort de Guillaume Cliton. Dès qu'il se vit en paisible possession, il alla trouver successivement le roi de France et le roi d'Angleterre pour leur faire hommage des fiefs du'il tenait d'eux. (Galbert, no. 1911) L'an 1137, un terrible désastre désola la Flandre et l'Angleterre. C'est sinsi qu'il est décrit par Roné Macé, religieux de Vendôme au XVI. sébèle:

Au tems piteux dans lequel décèda Louis le Gros, la mer tant excéda En ses bords, qu'au pas d'Angleterre Elle englopilit grant part de ferme terre, Et maints gros bourgs en Flandre ruiva.

Ipérius met cette inondation en l'année que moutui Henri I, mi d'Angleterre, c'est-à-dire en 1135. Thierri, l'au 1140, se vit stiaqué par le roi Etienne, successeur de Heuri, Baudouin, comte de Hainaut, et Hugies, comte de Saint-Rol, confédérés, pour le déposséder et mettre unes place Guillaume d'Ipres, XIII.

qui, après la mort de Cliton, s'était rendu maître de l'Ecluses Thierri sit tête à cette ligue, ravagea les terres de Hainaut et de Saint-Pol, et contraignit Guillaume d'Ipres de vider la Flandre (1). Le roi Etienne ouvrit à celui-ci un asile en Angleterre, où il servit avantageusement ce monarque dans ses guerres contre l'impératrice Mathilde et son fils. Thierri fit quatre fois le voyage de la Terre-Sainte; savoir, en 1138, 1147, 1157 et 163. Le second voyage de Thierri, en Palestine, fat plus suneste qu'utile aux affaires de la croisade. Etant au siège de Damas comme il voyait la place sur le point d'être emportée d'assaut, il pria le roi de Jerusalem de vouloir bien lui en accorder la souveraineté. Cette demande souleva les chrétiens de Syrie. Ils engagèrent les croisés à changer leur plan d'attaque, et par-là ils firent manquer l'entreprise. Pret à retourner pour la troisième fois à la Terre-Sainte, Thierri associa au gouvernement Philippe, son fils, quoiqu'il n'eut pas encore quinze ans. Le jeune prince, l'an 1157, peu de jours après le départ de son nère, marcha contre Simon, seigneur d'Oisi, qui refusait de reconnaître le comte de Flandre pour son suzerain. Il attaqua la tour l'Inchi, appartenante à ce rebelle, et s'en rendit maître. le 29 août, après neuf jours de siège. L'année suivante, au mois de mai, Philippe va mettre le siège devant le château d'Oisi. Mais s'étant posté dans un terrein marécageux, les pluies, dont son camp fut inondé, l'obligèrent à se retirer. ( Lambert Walerlos, Chron.) L'an 1163, Thierri, avant son quatrième voyage d'outre-mer, renouvela, par acte du tomars passé à Douvres, le traité; par lequel le comté Robert le Jérosolymitain, s'était reconnu, l'an 1101, vassal du roi d'Angleterre, moyennant une pension de 400 marcs d'argent. (Rymer.) Thierri, de retour

<sup>(1)</sup> Guillaume étant passé, comme on l'à dit, en Angleterre, s'altacha au roi Etienne qu'il servit avec autant de succès que de valeur. Ce prince ayant été pris, l'an 1141, à la bataille de l'Etendard, Guillaume se mit à la tête de ses troupes, et dans une seconde bataille, donnée la même année, sit prisonnier à son tour le comte de Glosster, frère de l'impératrice Mathilde; ce qui procura la délivrance d'Etienne par l'échange qu'on fit des deux captifs. Etienne reconnut cet important service par le don qu'il fit à Guillaume du comté de Kent. Mais quelques années après ce dernier perdit la vue ; affliction qui lui devint salutaire par les retours qu'elle lui fit faire sur lui-même. Guillaume n'en fut pas quitte pour cette épreuve. Après la mort d'Etienne, son successeur, Henri II ayant chassé d'Angleterre tous les flamands, Guillaume sut obligé de retourner en Flandre. Il y passa dix années dans les bonnes œuvres, et mourut, l'an 1164, en son château de Loo ou Los, entre Furnes et Dixmude. (Bouquet, t. XIII, pp. 8g, 122, 413, 468, 470, 471, 511.)

l'an 1159,, après avoir rendu le roi de Jérusalem maître de Césarée, et signalé sa valeur en ce pays par d'autres exploits, prend un nouveau sceau sur lequel il paraissait la tête couronnée de lauriers, et au revers était un arbrisseau chargé de dates. Mais, au bout de quelques mois, dégoûté du monde, il se retira, dit-on, dans l'abbaye de Waten, au diocèse de Saint-Oner, laissant les rêmes du gouvernement à Philippe son fils, sans néanmoins abdiquer. Celui-ci, s'étant rendu aux fêtes de Noël 1465, auprès de l'empereur Fréderic à Au-la Chapelle, recut de lui l'intertitiure de la rille de Combani. Maier à Maier à la lui l'intertitiure de la rille de Combani.

reçut de lui l'investiture de la ville de Cambrai. (Meier.) Philippe s'étant brouillé avec Florent III, comte de Hollande. porte la guerre, en 1165, chez ce prince, et le fait prisonnier. Dans cette guerre, où Philippe fut secouru par le duc de Brabant et le comte de Boulogne, Florent perdit la partie de la Zelande, comprise entre l'Escaut et Héedensée, qu'il tenait en fief de la Flandre. (M. Kluit, tom, I, part. 2, pag. 203.) Philippe, l'an 1167, se rendit médiateur entre l'archevêque de Reims, Henri de France, et les citoyens de cette ville qui se plaignaient des entreprises de ce prélat sur leurs privilèges. (Lambert Waterlos.) L'an 1168 (n. st.), le comte Thierri, devenu aveugle depuis quelque tems, meurt vers l'Epiphanie à Gravelines, suivant le garant qu'on vient de citer, écrivain flamand et contemporain, dans la soixante-neuvième année de son âge. Ipérius, place deux ans plus tard cet évènement. Le corps de Thierri fut rapporté à Waten nour y être inhumé. Il avait eu pour première femme Syvanethilde, que les modernes confondent mal-a-propos, suivant Ducange, avec Marguerite, veuve de Charles le Bon, mais dont on ignore l'extraction. De: ce mariage sortit une fille nommée Laurence ou Laurette, alhee, 10. à Ivain, comte d'Alost; 20. à Raoul le Vaillant, comte de Vermandois; 3º. à Henri III, comte de Limbourg; 4º. à Henri, comte de Namur. Thierri épousa en secondes noces, Pan 1134 ou l'année suivante (et non pas 1139), SIBRILE, nommée aussi MABIRIE dans la chronique de Normandie, fille de Foulques V, comte d'Anjou, puis roi de Jérusalem, la même que Guillaume Cliton, après l'avoir fiancée, comme on l'a dit ci-devant, fut obligé d'abandonner. Thierri laissa d'elle Philippe, son successeur; Mathieu, comte de Boulogne; Pierre, d'abord clerc, élu, l'an 1167, évêque de Cambrai, puis époux de Mahaut, comtesse de Nevers, mort, suivant Robert du Mont, en 1177 : et quatre filles; Gertrude, manée, 1º. à Humbert III, comte de Savoie; 2°. après avoir été séparée de cet époux, à Hugues IV, sire d'Oisi, dont ayant été pareillement separée, elle se fit religieuse à Messines; Marguerite, temme de Raoul, comte de Vermandois, dit le Lépreux, puis

de Baudonin V, comte de Hainaut; N., religieuse de Fouteyrault; et Elisabeth, abbesse de Messines, suivant Meier, en 1199. A ces enfants légitimes, Duchêne ajoute (maison de Béthune, pr. pag. 40), un bâtard nomme Conon, et Meier y joint un autre fils naturel nommé Gérard, prévôt de Saint-Donation à Bruges, et chancelier de Flandre, mort le 23 janvier 1206. Thierri d'Alsace fut un prince recommandable par sa valeur, sa sagesse et sa bonté. Avant d'entreprendre son quatrième yoyage de la Terre-Sainte, il fit enfermer de muss le bourg de Saint-Willebrord, et creuser un canal pour lui servir de port, d'où lui est venu le nom de Nieuport. Le port de Gravelines sut entrepris, ou plutôt réparé et agrandi par ses ordres dans le même tems. Sibylle, seconde femme de Thierri, l'ayant accompagné dans son troisième voyage de la Terre-Sainte, obtint de lui, non sans peine, la permission de s'y consacrer au service des pauvres dans l'hôpital de Saint-Jean, desservi par des religieuses de l'ordre de Saint-Lazare, dont elle devint abbesse. (Ipérius.) Lambert Waterlos met sa mort en 1163, et l'Autarium Aquicinct, en 1167. C'était une femme courageuse Le trait suivant en fournit la preuve. L'an 1148, après le départée son mari pour la Terre-Sainte, tandis qu'elle est en couches, le comte de Hainaut, au mépris de la paix qu'il avait faite avec Thierri, se jette tout-à-coup sur la Flandre, où il repand la désolation. Indignée de cette perfidie, la comtesse Sibylle, aussitôt qu'elle est relevée; se met à la tête de ses troupes, chasse de la Flandre le comte de Hainaut, le poursuit dans son pays, et lui rend au double le mat qu'it lui avait fait; après quoi elle revient triomphante d'un ennemi qu'elle avait couvert de conusion. (Waterlos.)

### PHILIPPE 'D'ALSACE.

1168. PHILIPPE, fils de Thierri d'Alsace et de Sibylle d'Anjou, ne vers 1143, associé, comme on l'a dit, au gouvernment de Flandre, des l'an 1157, norther d'Amiens et de Vermandois, en vertu de son mariage contracté, l'an 1155 (suivant Meier), à Beauvais, avec Isabelle, séeur et héritière du comte Raoul le Lépreux, succèda à son pène l'an 1168. La même annee, le mardi après le dimanche reminiscere, 27 février il termina, par un traité de paix conclu à Bruges, la longue guerre que la concurrence du commerce des Flamands et des Hollandas avait fait naître entre lui et Florent, comte de Hollande. Le médiateurs de cette paix furent Mathieu, comte de Boulogoe, frère de Philippe, le comte de Gueldre et le comte de Clèves. Florent reconnaît dans l'acte, que c'est par sa faute que cette

guerre s'est élevée, ex culpa Florentii comitis Hallandia orta est discordid, et il se soumet en conséquence à plusieurs conditions dures, que le comte de Flandre lui impose pour faire lever la confiscation que Philippe avait faite de la Zélande occidentale, comme suzerain, par le jugement de ses barons. Philippe était ami de saint Thomas de Cantorberi, Il lui donna, l'an 1170, une dernière preuve de son attachement, suivant Ipé-

ries, en l'accompagnant à son retour en Angleterre.

L'an 1172, le comte de Flandre fait un voyage à Saint-Jacques, et à son retour, il s'entremet avec succès pour faire la paix entre le roi de France et Henri, roi d'Angleterre. (Bouq. t. XIII, p. 212.) Philippe, cependant, se déclara, l'an 1173, pour le jeune Henri, révolté contre son père. Mathieu, comte de Boulogne et frère de Philippe, étant entré dans le même parti, ils vont ensemble avec leurs troupes assiéger le château d'Aumale, qu'ils prennent avec le seigneur du lieu, qui s'entendait avec eux; puis, ayant joint le fils rebelle, ils l'accompagnent au siège de Driencourt dont ils se rendent maîtres par trahison. Mathieu, peu de jours après, périt d'un coup de flèche qui lui fut tiré sur la route d'Arques. L'an 1174, le comte Philippe étant à Paris, jure sur les saintes reliques, en présence da roi de France et de sa cour, que dans la quinzaine après la Saint-Jean prochaine, il ira faire une descente en Angleterre, et soumettre ce royaume au jeune Henri. Ce prince, complant sur cette promesse, s'avance, le 4 juin, jusqu'au port de Witsand, d'où il depêche en Angleterre, Raoul de la Haye, avec des troupes. De son côté, le comte de Flandre fait embarquer trois cent dix-huit chevaliers d'élite, sous la conduite de Hugues du Puiset, comte de Bar-sur-Seine, lesquels, ayant débarqué le 14 juin au port d'Airewell, prennent et pillent Norwich le 18 du même mois. Mais le vieux Henri, ayant repassé promptement la mer, les contraint de s'en retourner après un rude echec qu'ils recurent à Saint-Edmond. Le monarque victorieux revient en Normandie pour secourir la ville de Rouen, dont le roi de France, le jeune Henri et le comte de Flandre, avaient commençé le siège le 22 juillet. Son arrivée releva le courage des assiégés. Les sorties heureuses qu'il fit sur les assiegeants, et la disette qu'il mit dans leur camp par l'enlèvement de leurs convois, procurèrent, le 14 août, la délivrance de la place. (Radulfus de Diceta.) Philippe, comme on l'a déjà dit, avait un frère nommé Pierre, qui, des son enfance desline à la clericature, fut élu, l'an 1167, évêque de Cambrai. Mais Philippe, se voyant sans enfants, engagea son trère à quitter le clergé, et l'arma lui-même chevalier en 1174. Robert, chartrain de naissance, prevôt de la collégiale d'Aire et

chancelier de Philippe, dont il était le bras droit, suivant l'expression de Raoul de Diceto, homme d'ailleurs ambitieux et simoniaque, parvint, par ses intrigues, à se faire substituer à Pierre, par le clerge de Cambrai. Il était pourvu de l'évêché d'Arras depuis 1173, sans qu'il se fût mis en peine de prendre possession de son église, vivant dans le luxe et la dissipation; ce qui lui attira, de la part du fameux Pierre de Blois, une lettre de reproches sur sa conduite et ce délai. (C'est la quarante-deuxième des lettres de cet auteur.) De plus, il vivait alors dans une inimitié mortelle avec Jacques d'Avenes, l'un des plus puissants seigneurs de Hainaut. Ayant obtenu du comte de Hainaut un sauf-conduit pour traverser son pays, il se hasarda de partir pour se rendre à une terre de son évêche située en Brabant, sous la conduite de Louis de France, Mais Jacques d'Avênes, son ennemi, lui ayant dresse une embuscade sur la route, le sit tuer par ses gens, le 4 octobre de la même année, sur le pont de Conde. Les comtes de Flangre et de Hainaut, également irrités de ce meurtre, se mirent en devoir d'en tirer vengeance. Le premier se jeta à main armée sur Guise et sur tout ce qui appartenait à Jacques d'Avenes. dans le Vermandois; le second lui enleva Condé. Mais il trouva moyen de faire la paix avec eux, et vint à bout aussi d'obtenir son absolution de l'archevêque de Reims, en se purgeant tel. lement quellement, dit Meier, du crime dont il était accusé.

Le comte de Flandre ayant assisté, l'an 1174, à la conférence, où le jeune Henri fit la paix avec, son père, en présence du roi de France et d'un grand nombre de seigneurs et de prélats, eut la générosité de renoncer aux conquêtes qu'il, avait faites pendant la guerre. L'année suivante, après avoir pris la croix le vendredi-saint, étant revenu trouver les rois d'Angleterre père et fils, à Caen, le mardi post Pascha clausum (22 avril), il remet au jeune prince le traité qu'ils avaient fait ensemble, le déclarant libre des engagements qu'il avait pris avec lui, et se rend leur vassal moyennant une pension. de mille marcs d'argent. (Jean Bromton.) De retour en Flandre, il surprend à Saint Omer, Gauthier des Fontaines, gentilhomnie flamand, dans l'appartement de la comtesse sa femme, et l'accuse d'avoir eu commerce avec elle. Gauthier le nie, et s'offre de prouver son innocence de telle manière qu'on voudra. Le conite, sans l'écouter, le fait saisir par ses gens, et après une rude fustigation qu'il lui fit essuyer, il le fit pendre par les pieds dans un cloaque infect, où il expira le 11 août. C'est ainsi que Benoît de Péterborough et Roger de Hoveden, racontent le supplice de Gauthier. Raoul de Diceto dit qu'il sut assommé à coup de massue, et ensuite, pendu par les pieds

aux fourches patibulaires. Les fils, les parents et les amis de ce malheureux, ayant pris les armes pour venger sa mort, obligèrent le comte à leur faire satisfaction, en réhabilitant sa mémoire. Philippe, l'an 1176, se dispose à partir pour la Terre Sainte, dans l'espérance, dit Benoît de Peterborough, de succéder à Baudouin IV, roi de Jérusalem, dont les infirmités semblaient annoncer une mort prochaine. Mais, avant d'entreprendre ce voyage, il se rend, vers la mi-janvier 1177, au tombeau de saint Thomas de Cantorberi, où le roi d'Angleterre l'étant venu trouver, lui donna cinq cents marcs d'argent pour les frais de son expédition, sous la promesso que le comte lui fit de ne point marier ses deux nièces, filles de Mathieu, comte de Boulogne, sans son consentement: promesse qu'il ne tint pas, comme la suite le fit voir. (Voyez les comtes de Boulogne.) S'étant rembarqué pour la Flandre. il y attendit la fin de la quinzaine de Pâques, après quoi il se mit en route pour la Palestine, avec un nombreux cortège. dont Guillaume de Mandeville, depuis comte d'Aumale, faisait partie. Il aborda, suivant Guillaume de Tyr (1. 21, p. 1005), vers le 1er. août, au port d'Acre. Le roi Baudouin. informe de son arrivée, envoya au devant de lui des seigneurs qui l'amenèrent à Jerusalem. L'intention de ce monarque, dont les infirmités augmentaient de jour en jour, était, après en avoir conféré avec les grands, ecclésiastiques et laïques, de lui confier l'administration du royaume. Le comte, sur la proposition qui lui en fut faite, répondit qu'il n'était pas venn à la Terre-Sainte pour y exercer aucun commandement, mais pour s'y livrer au service de la religion; que loin de vouloir accepter une administration qui le fixerait en Palestine, son, intention était de pouvoir librement s'en retourner lorsque ses affaires le rappelleraient en Flandre; et qu'ainsi, le roi pour vait disposer de la regence en faveur de tel autre que bon luisemblerait. Baudouin le fit prier ensuite d'accepter au moins le commandement de l'armée qu'il était prêt à faire marcher en Egypte. Philippe s'en excusa de même. On le fit enfin consentir à passer dans la principauté d'Antioche, où s'étant joint au prince Boémond et au comte de Tripoli, il forma le siège de Harenc, à la demande de ce dernier. Mais, au lieu de presser vigoureusement l'exécution de cette entreprise, les princes et . les autres chess de l'armée passaient leur tems à se divertir. faisant de fréquents voyages à Antioche, par l'attrait du plaisir. Il arriva de la qu'au bout de six mois on fut obligé de lever honteusement le siège. Le comte de Flandre s'étant rendu ensuite à Jerusalem, y célébra la fête de Paques, après quoi il alla joindre les vaisscaux qu'il avait fait équiper au port de Laodicée

pour son retour, ne laissant nallement en membiet en hésediction dans le pays, dit; Guillaume, da Tyroi Ly milla de peliaquens post se in benethotione memorion. Le resour chez lui au mois d'octobre: 1 478; il; châtia rudement (les villes de Saint) Quentin et de Péronne, qui s'étaient révoltées pendantoires absence. Il êta le droit de commune à la villet d'Elendin I qui cinit dans le même cas, et le transporta à nelle d'Aite, d'Aire Andr. ) L'an 1,179, après avoir accompagne le roi Logis le Jeune au tombeau de saint Thomas de Cantorberg il pristet le 1er novembre, aussere du joung roi Philippe Auguste, see filleul (1), où il enty l'honneur, dit Ragul dailigety, desporter l'ence royale devant sa majesté par, le droit april genait de sen père, et de servir les mets au festin, royal par de droit que lui avait apporté sa femme : Philippus itaqua repris in les programs sua, tam in gladio prosferendo, quam in zegija danjbus gapponegdis. Philippum Flandria Comitem privilegiatum habut ministertulens ntentem duplici fura, paterno cidelicet ettungija. L'annéa puipante. il devint regent, du royaume en yertu, du testament uduord Louis le Jeune. La reine-mère, appuyée des princes de Chanpagne, lui disputa ch titre Mais le comte l'emporta par le crédit de la jeune reins sa nière pet la mère du noi se religi de la cour, Ce, triomphe, du comte ne sut, pas némouns le langue derec La zoi d'Angleterre ayant peù le ay avril ristu. upe entrevue avec le monarque françaisi, su gué de Saint-Rami, près de Nonancount, il y fut acrèté que la reine-mère retournerait à la cour avec titre : de tutrice de son fils , et que le comte garderait celui de régent. Le dernier commença deslors à décheoir dans l'esprit du rois par les insignations du comte de Cleanont et du sire de Coudi, qui vigrent bientôt while for a ground for he promother to plane theme for a new fi

स न कान्यसाम्बर्ध अञ्चलका

<sup>5(1)</sup> C'est Guilleume le Bretou; auteur contemporain qui auestique de comte de Flandre fue le parrain de Rhilippe Auguste, al la deuts son nove, (Rhilippiel, la 3 f. 1888 à la sessance, escrete.

Tlandsensis Comes.

O qui Regem puerum sacre de fonte hevarque no les controlles de la controlle de la control

Cependant le continuateur d'Aimoin ne donne pour pagedus à Philippe Auguste que trois abliés, savoir: Etdes de Santi-Cerman des Prés, Hervé de Saint-Véttor, et Eudearde Sainte Connacteur qui eurent pour commerce, dissil, Constante, santi des Louis le Jaque, contesse de Toulouse, et deux veuves Mais c'est une omission des cet écrivais de mayois pas nommé jen Philippe d'Alsice.

l bout de le stiffe éloigner de la cour. L'an 1182 (n. st.), A perd sa ferime Isabelle, morte sans enfans, le 26 mars, et pretend conserver les comtés d'Amiens et de Vermandois, en vertu d'ine donation qu'elle lui avait faite. Philippe Auguste, excité de nouveau par sa mère, ainsi que par le comte de Clermont et le sire de Couci, dont le comté Philippe avait ravagé les terres, répète ces deux comités à litre de suzerain ; commité fief vacants par défaut d'hoirs en ligne dirécte, et comme cessionnaire d'Isabelle. Le comte de Flandre allègue de son côté qu'il en avait jour sans opposition du vivant du feu roi. Ne pouvant s'accorder, on en vint aux armes: Les Flamands prennent chradement la désense de leur cointe; et lui fournissent une armée nombreuse, avec laquelle il vient d'abord se présenter devant Corbie. Il emporte d'assaut le faubourg ; mais, n'ayant pa se rendre maître de la ville, il s'avance jusqu'à Betisi. entre Senlis et Compiegne, dont il fait le siège. Le roi vient à sa poursuité, et l'oblige à rebrousser chemin. Dans le dessein de conquérir l'Aménois; Philippe 'Auguste assiège le château de Boves, place forte à une lieue et demie d'Amiens. Le seigheur de Boves, s'y étant tenfermé, se défend avec valeur, et donné le tems au comte de Flandre de vemir à son sécours. Philippe d'Alsace n'y manqua pas. Déjà les assiégeants étaient au pied du donjon loisqu'il parut. Il envole aussitôt défier le roi à la bátaille. Le cardinal de Champagne empêche le monarque i de répondre sur-le-champ à ce défi. Il ménage une trève pendant laquelle il négocie, et obtient que le comte viendra faire ses soumissions au roi, et lui remettra le Vermandois avec l'Amiénois et le pays de Santerre, à l'exception de Péronne et de Saint-Quentin, qui lui seront laissés pour sa vie. La paix est faite à ces conditions, et confirmée, le 10 mars 1186, entre Senlis et Crepi. C'est ainsi que Guillaume le Breton et un anonyme, racontent cette expedition. Les autres historiens ne s'accordent pas avec eux sur l'année où se fit la paix. ( Voyez Eléonore, comtesse de Valois.) Nous ne devons point omettre que dans cette guerre, le comte de Plandre eut pour alliés le duc de Bourgogne et les comtes de Champagne et de Blois. C'est ce qu'on apprend d'une note qui se lit à la fin d'un manuscrit de l'histoire scholastique de l'ierre Comestor, conserve dans l'abbaye d'Arouaise : Annoverbi incarnati MCLXXXIII , Porte-t-elle, scriptus est liber iste a Johanne Monoculo, quo rex Francorum Philippus filius Ludovici regis passus est horribilem sucram a comite Flandrensi Ph. et comite Theobaldo et comitissa Campaniensi et duce Burgunduz et Stephano comite Blesensi. (Martenne, 24. Voy. litt., p. 61.)

L'an 1184, le comité de Flandre envoie demander en ma-

riage Tuénèse ( nommée depuis MATHILDE ), fille d'Alfonse; roi de Portugal, qui lui est accordée sans difficulté. (Gilbert de Mons, ) La princesse s'étant embarquée pour venir en Flandre, est surprise dans le trajet par des pirates normands qui lui enlevent tous ses joyanx. Philippe, a cette nouvelle, suivant un moderne envoie contre ces brigands une flotte. qui les prend, et les emmène en Flandre. Le comte les fait quendre; au nombre de quatre-vingts, (Abr. Chr. de l'Hist. de Fland. ) Au mois d'agut de la même, année, il celèbre ses noces à Bruges avec une magnificence royale, (Meier,) Benoît de Peterberough, met ce mariage en 1183, et dit qu'il fut célèbre à Poix, en Picardie : deux points sur les-

quels il est contredit par les historiens flamands.

C'etait, sans la participation du roi des Romains, Henri, fils de l'empereur Frédéric, que le comte de Flandre avait fait la paix avec le roi, de France, Henri, lorsqu'elle se conclut., était sur le point d'amener un secours considerable au comte, Celui-ci, l'étant venu trouver en Allemagae, lui fit sas excuses, et lui fournit en même tems une mouvelle matière d'exerger sa haine contre Philippe Auguste, an lui faisant part d'un nouveau sujet de plainte qu'il avait contre ce, monarque, Ce qui l'occasionait, c'était le chateau, des Belcasne que le comte venait d'élever sur les frontieres, de, Picardie, Philippe Auguste, vint lui-même en Flandre pour l'engager à lui remettre, cette place, disant qu'elle appartenait, par sa situation, au comte d'Amiens. Le comte prétendait au contraire qu'elle était dans le pays d'Artois Comme en ne pouvait s'accorder, le roi donna jour su somte pour, une conference d'abord à Compiègne, et en suite à Paris. Le compe fit défaut dans l'attente du secours que le roi des Romains, lui avait promis. Henri , presse par le comte de Flandre, par le duc de Louvain et par l'ar-cheveque de Cologne, arriva dans l'automne à Liege, ou le comte de Hainaut vint aussi le trouver. Mais Henri n'ayant pu déterminer ce dernier à déclarer la guerre au roi de France, ni même à permettre aux troupes impériales le passage libre sur ses terres pour entrer en France, le comte de Flandre, se voyant frustre de ses, esperances, prit le parti de conclure une trève avec le roi de France sans consulter le roi des Ro-

mains. (Gilbert de Mons, pag. 153, 154.)
L'an 1188, au mois de janvier, Philippe, présent à la conférence tenue, entre les rois de France et d'Angleterre, près de Gisors, pour faire la paix et aviser aux moyens de secourir la Terre-Sainte, y prend la croix avec les seigneurs de sa suite. En conséquence de cet engagement a il part de nouveau, l'an 1190, pour la Palestine. Ce fut sa dérnière expédition. Il mourut de la peste au siège d'Acre le renjain de l'ah 1191. Roger de Hoveden dit que le roi de France s'empara de tous ses trésors, dont, ajoute-t-île, le roi Richard lui demanda en vain la moitié. Son corps, rapporté en France, fut inhume à l'abbaye de Chairvaux. Tous les historieus s'accordent à dire que Philippe d'Alsace n'eut point d'enfants de ses deux mariages. Mathilde, seconde femme du comte Philippe, lui survecut jusqu'au 6 mars 1219. (Fox. Eudès III; duc de Bourgogne.) Ducange; d'après Villehardouin, lui donne un fils raturel nomme Thierri; qui se distingua, dit-île, à la prise de Constantinople.

## MARGUERITE D'ALSACE ET BAUDOUIN VIII.

1191. MARGUERITE, fille de Phierri d'Alsace et semme de Baunopin V, comte de Hainaut, qu'elle avait épouse ; l'an 1169, ayant appris la mort du comte Philippe, son stère, se met en possession du comté de Plandre, dont il lui avait fait faire hommage eventuel par ses vassaux, amst qu'a son époux, suivant Gilbert de Mons (p. 93); dans une grande assemblée tenue à Lille l'an 1177, en partant pour la croisade. Mathilde, veuve de Philippe, réclame son douaire; la France répèle l'Artois les armes à la main comme la dot d'asabelle. femme de Philippe Auguste; et Henri; duc de Brabant; la Flandre entière au nom de Mathilde son épouse, fille de Mathieu d'Alsace, compe de Boulogne. Mais Baudouin, at. moyen d'une somme d'argent, écarta bientôt ce dernier. L'an 1191, au mois d'octobre, traité ou jugement arbitrat d'Arras, par lequel on adjuge Arras, Bapaume, Aire, Saint-Omer, Hesdin, Lens, les hommages de Boulogne, de Guines, de Saint-Pol et d'Ardres, à Louis, fils du roi de France; Gand, Ipres, Courtrai, Bruges et Oudenarde, à Marguerire, Lille, Orchies, Douar, Furnes, Nieuport, etc. a Mathilde pour sa vie. (Gilbert de Mons.) Le roi Philippe Auguste étant revenu de la Terre-Sainte au mois de janvier 1192', Baudbuin va le trouver à Paris pour lui rendre hommage. Gagne par les promesses et les présents de Mathilde, donainère de Philippe d'Alsace, le monarque réfuse d'admettre cet hommage, et veut que toute la Plandre soit laissée en douaire à cette princesse, qui prenait le titre de comtesse-teine, parce qu'elle était fille de roi. Le comte demande que sa cause soit jugée; mais le roi , loin de lui rendre justice ... forme le dessein de le faire arrêter. Baudouin; averti par ses amis, prend la fuite accompagne d'un thevalier et de deux

domestiques. Philippe Auguste, injust de cette retraite: menace le comte de lui faire la guerre. Les Flamends le rassurent en lui promettant de l'aider de toutes leurs forces. Le roi change de résolution, et fait savoir au comie qu'il peut venir en toute liberté le trouver. Leur entrevue se fit à Péronne, où Baudouin s'engagea de payer en deux sermes pour le droit de relief la somme de cinq mille marcs au poids de Traves; Cum juris sit porte le texte de Gilbert le Mons (p. 233), sed non amoris in Francia, ut quililet homo pro relevio feed su ligi tantism det domine sug quantum insum feodum intra appum valest. L'hommage, de Baudouin ne souffrit plus alors de difficulte, et futjrendu au roi dans la ville d'Arras, par ce come, et Marguerite, sa femme le dimanche Reminiscère (19 mars Baudouia Pan 1493, alla joindre a gyoc ses troppes, le .1192.) .. roi de France au siège de Rouen. Ce fut la que par le conseil du monarque, il conclut, un double mariage d'Yolande m file Avec Pierre de Courtenai, comte de Nevers, et de Philippe son file avec Mahant stille du même comte dageerpour, lors a'accomplit la même, année ; mais le dernier n'eut point lieu. (Voy, les camtes d'Augerra) L'an 1194, Baudouin tandis qu'il se croit assuré d'une pair solide at durable , se voit attaque par Thierri de Revern châtelain de Dixmude, qui Lui redemande la terre d'Alost, qu'il pretendait lui appartenir, on ne dit pas sur quel fondement. Le comte lui ayant en vain offert de lui rendre une pleine justice en établissant son droit, la guerre est ouverte entre eux. Elle dura pendant le carême de la même appée , et fut suspendue pendant la quinzaine de Pâques par une trèxe qu'on prolongea jusqu'à l'Assomption. Ce fut l'empereur qui, étant venu à Saint-Tron, obtint et armistice. Mais avant que le terme expirât. Thierra : appuyé du duc de Limbourg du comte de Luxembourg et d'autres princes, recommence les hostilités. Baudouin marche contre eux, et, leur ayant livre bataille le 2 août à Neuville, il les met en deroute. g( Idem , page 846 + 351,) Cette action fut survie, d'une entrevue que Bandouin eut pendant trois jours à Hall avec le duc de Brahant, partasan de Thierri, au secours duquel il était près de venir. La paix y fut conclue entre les princes belligerants; mais Thierri en fut exclus. Il se rehra dans les îles de Zeelande, d'où il infesta le pays de Waës Mais Baudouin le mit hors de mesures en lui enlevant le chareau de Bevern. (Idem., p., 253.) La comtesse Marguente mount le 15 novembre suivant, laissant de son épout nuale fils et trois filles. Son corps fut inhume, à Saint-Donatien de

Bruges! Le comte Baudouin la suivit l'aquite d'après au tousbesti (Voy. Baudouin V, conté de Hainauk y est et le courses mont anné august de contra la confidence de la company de la

## THE BATTOOLINGS TO THE CONSTANTINOPLE. AT

1

), i

1

17

111

j.

(L)

' right Baudouin IX: "fils de Baudouin V. comte de Haindut', 'et 'de Marguerlie' d'Alsace "me au mois de juillet 1171, succède à sa mète dans le comté de Flandre, et parlli, dit là chronique d'Andre, le comté de Plandre, possédé fujustement dépuis cent vingt quatre ans par Robeit le Prison et ses successeurs, revint au légitime hérities. A cette successibh Baudbuin , l'année suivante , o ajouta le Hainaut ; qui lui tut devolu par la mort de son pere! Mais la portion qui avait été adjugée, comme on l'a vu, l'an 1191, au fils atéé du roll Philippe Muguste, manquait à l'arrondissement de ses etais. Détermina faire tous ses efforts pour la recouvrer. Baudouin se ligue avec Richard ! Tol d'Angleterre , contre la Prince, et ; l'an Tro6; il s'empate des villes d'Aire et de Baint Omen II ne reassit pas de methe su stège d'Arras, qu'il fat oblige de lever. Il avait aussi des vues sur Tournai qui s'etait donné volontairement a la France ; mais , desespérant de bouvoir reddire tette ville sous ses tols . Il fit. Pan 1707. avec elle un traite de neutralité. (Marten. Thes: Anticd., tom: V. cel. 664! Cependarit il était occupé à inultiplier ses alfiances. et; Tan 1198, Il les gnospitude toutes celles du rol d'Angleterre, composées des comtes de Toulouse; de Blois, du Perche, de Boulogne, de Guines, ut du marquis de Namur, gul Cen se declarant pour ce monarque contre la France, emblasseient en meline-teins le parti du comte de Flandie. Ce grand orage nearmoins s'évanouit presque aussitôt qu'il fut forme; car, avant la fin de l'année, Baudouin menagea ditte la France et l'Angleterre une trève dans liquelle il est soin de se faire comprendre. Elle ne fut pas de longue dutée. Aichard ctant mort ab mois d'avril de l'année suivante, Jean, son successeur, résolu de recommencer la guerre avec la France, fit à la Roche-d'Andeli ; le 1/8 abût, une ligue avec Baudouin et "grand nombre de seigneurs flamands et normands contre le roi Philippe Auguste. (Martenne, This. Aneid., tom: I, col. 7711 Les premiers actes d'hostifité n'ayant pas été heureux pour les confédéres. Baudouin se détacha de la ligne et vint trouver le roi de Prance pour france d'accommodément. Philippe Auguste le reçut favorathement, et, pour gage de ses dispositions pacifiques, it lai remit tous les prisonmers qu'il avant faits sur lui. On convint d'une conference à Péronne pour le mois de fevrier (et non

pas les sêtes de Noël) de l'an 1200. Le comte y amena sa femme, et l'on y régla les limites de la Flandre qui faissient le sojet de la querelle. Les fiefs de Guines et d'Ardres avec les villes d'Aire et de Saint-Omer furent cedés au comte, et le reste de l'Artois avec le Boulonnais demeura dans la main du roi. Ce traité, suivant le style du tems, est date de l'an 1199, mense Januario, et non pas 1099, comme on le voit dans le Codex Diplom. de Leibnitz. La même anne, Baudouin ayant assemble les états de Flandre et de Hainaut à Mons, y publia, le 28 juillet, deux ordonnances, la première contre les meurtres, la seconde touchant les successions et autres matières civiles. (Martenne, ibid. col. 786, 772.) Vers le même tems il voulut revenir contre le traite fait par son père, l'an 1192, avec Mathilde, veuve du comte Philippe d'Alsace. Mathilde s'étant pourvue devant le pape Innocent III, ce pontife commit les abbes de Elairvaux, d'Auberive et de Mores, par son bref du 8 décembre de la troisième année de son pontificat (1201 de J. C.) pour contraindre Baudouin par les voies de droit à tenir les conventions contre lesquelles il réclamait. (Innoc. III Regest. liv. 3, Ep. **38** , ined.

La même année 1201, au commencement du carême, le jour même des cendres, suivant Villehardouin, le comte Baudouin prend la croix dans l'église de Saint-Donatien de Bruges avec la comtesse, sa femme, et un grand nombre de seigneurs flamands. Quelque tems après, il indique un grand tournoi, pendant lequel il exhorte les braves qui s'y étaient rendus et les engage à le suivre à la croisade. ( Ipérius. ) Cependant il faisait équiper dans les ports de Flandre une grande flotte pour son expédition. Lorsqu'elle fut en état, il en confia le commandement à Jean de Néle, châtelain de Bruges, et lui donna ses meilleurs soldats avec un nombre de chevaliers distingués. Mais, s'étant mise en route pour entrer dans la Méditerranée par le détroit de Gibraltar, elle fut entièrement dissipée par les tempêtes, et nul de ses vaisseaux ne parvint à Venise, où elle devait se rendre. Pret à partir, l'an 1202, Baudouin nomme, pour gouverner ses états en son absence, Guillaume, son oncle, Philippe, son frère, et Bouchard d'Avenes. Il confie le soin de sa fille à Mathilde, comtesse-douairière de Flandre, et permet à sa femme de venir le joindre en Syrie après ses couches. Il part enfin avec Henri et Eustache, ses frères, dans le mois d'avtil, pour se rendre à Venise, où l'armée des croises l'avait devancé. Après avoir fait avec elle le siège de Zara, en Dalmatie, il est d'avis, comme les autres chefs, d'aller au secours du jeune Alexis Comnène pour le mettre en possession de l'empire grec, usurpé par le tyran Murzuphle. L'an 1204, le 16 mais, Baudouin est couronné lui-même empereur de Constantinople, Attaqué, l'an 1205, le 15 avril, devant Andrinople, dont il faisait le siège, par l'armée de Joannice, roi des Bulgares, il est fait prisonnier, et meurt l'année suivante dans les fers. (Voy. Baudouin, empereur de Constantinople.) Baudouin avait épousé, l'an 1185, Marie, fille de Henri le Libéral, comte de Champagne, laquelle s'étant rendue à la Terre-Sainte dans l'espérance, dy trouver son époux, apprit, en débarquant à Saint-Jean-d'Acre, qu'il était empereur de Constantinople, et mouruit, le 29 août 1204, comme elle se disposait à se rembarquer pour aller le réjoindre. Marie laissa de op prince Jeanne et Margue-rite, qui lui succédérent au comté de Flandre. (Voyez Baudouin VI, comte de Hainaut, et Baudouin I, comte de Napur.)

LEANNE AVEC EERRAND, PUIS AVEC THOMAS

1206. JEANNE et Marguerite, filles de Baudouin IX, étaient sous la tutelle de Philippe, comte de Namur, lorsqu'on débita en France la nouvelle de la mort de leur père. Il était dès-lors etabli qu'un vassal ne laissant en mourant que des filles elles devaient passer sous la garde-noble du suzerain, que la loi féodale chargeait de les élever et de leur procurer des époux. En consequence de cet usage, le roi Philippe Auguste fait amener à Paris les deux princesses, déclare l'aînée comtesse de Flandre et de Hainaut, à l'exclusion de la cadette (parce que les grandes, seigneuries, dit M. d'Aguesseau, sont impartables de leur nature), et l'an 1211, la marie à Ferrand ou Ferdinand, fils de Sanche I, roi de Portugal et neveu de Mathilde, yeuve du comte Philippe d'Alsace. Mais, pour prix de cette alliance, le monarque oblige Ferrand à céder, par traité du jour de Saint-Mathias (24 feyrier), Aire et Saint-Omer au prince Louis son fils, comme faisant partie de la dot de sa mère. (Du Mont, tom. 1, part. 1, pag. 142.) Les noces se célébrèrent à Paris. aux dépens de la Flandre et du Hainaut. A leur départ pour la Flandre, le prince Louis accompagna les deux époux jusqu'à Peronne, où il les laissa sous bonne garde pour aller prendre possession des deux villes que Ferrand devait lui livrer. Les Plamands accusent Philippe Auguste d'avoir vendu la comtesse. en la mariant à Ferrand. On refuse à ce dernier l'entrée de la ville de Gand. Jeanne et Mathilde s'y, rendent. On écoute leurs propositions, et la paix est conclue,

L'an 1212, Philippe Auguste convoque une grande assemblée à Soissons, pour avoir des forces capables de résister au roi

d'Angleierre. Ferrand s'y trouve, et refuse hautement les sei cours qu'on lui demande (1), à moins qu'on ne lui rende les villes d'Aire et de Saint-Omer. Le roi lui officies vais un dedommagement. Il se retire et va s'allier avec des ennemis de l'état. Philippe Auguste, l'an 1118, tourne contre la Rlandre les préparatifs qu'il aveit faits contre l'Angleterre. Plusieurs villes se rendent ; rom want emportées de force. L'emporent Otton IV vient ; l'année suivante , au secours de Ferranti; avec rine armée de plus de cest mille horames. Baraille de Bourines. près de Tournai, gagnée le 27 juillet par le rél sur l'empéreur et le comte de Flandre. Ce dernier pris , avec le comte de Boulogne, par Hugues et Jean de Marduil, est enimene en triomphe à Paris et rénfermé dans la tour du Lesevre. Nat ile porroit titre ne deciter la grant juye que deute de Paris firent au roi Phelippe, leur seigneur, après celle victoire, lequel emmenoit Ferrant avecque luy en une littere que portelent détit chévius pummelee. Si crioit le peuple quand Perrant passon par manière de nober et mocquer, que deus forrans (chevan araben) pertoient Ferrant, mais Ferrant estoit enforces. (Chron: mahuserite.) La comtesse Jeanne obtine la permission de retourner dans ses états et de les gouverner elle-même, sous la sévié condition de consentir à la démolition des fortifications d'investible Cassel, de Valenciennes et d'Oudenarde.

C'était une des lois féodales que l'horsque le seigneur suntmain réfusait de faire juger en sa cour un process, qui était entre lui et son vassal, ou entre deux de rés vassaux, dans les querante jours qui en était requis; cè qui s'appelait faire défaute de dust, celui qui se croyant lesé pouvait en appeler au sunrain de son surerain. Jean, sire de Mèle, prétendant être dans ce cas vis-à-vis la comtesse de Plandre, dans un différent qu'il avait avec elle, se pouvait, par appel, l'un vaca, à cour du roi. Là-dessus la comtesse sur étrée à la cour du voi par deux chevallers. Jeanne comparur; mais celle protesse de

<sup>(1)</sup> Voici une petile anechote (noun ancien ableur ripporte sur l'une des causes de la rupture de Ferrand avec le roi Philippe Maguste. Erat, dit-il, quidam Comes in Plandrin, Forrandus nomine; qui usorus quam que Regis Francia causobrina erat, quem pro ludo seaocorum que aum insa uvor supe maturerat, insam verbetaverat el inhoneste tractaverat. Que irata hac regi francia indicavit, qui Comiti Ferrando duritor comminatus est, improperans ei quod non ideo Comitatum Flandrensem et cognatam dedisset ut eam sic dehonestaret. Comes verò minas Regis agre ferens, assumpto sibi comite Botoniensi cum atiis pluribus, abiit ad Othonem Imperaturem. (Ex Chronico Senomensi Richard upad Labbern, Melanges curieux, tome II, pago 638.)

mullité contre cet ajournement , qui, suivant elle , aurait du : lui être signifié par ses pairs, et non par de simples chevaliers. La soppi décida, in contraire, qu'ello avait été légalement apuragamentenduveu'il ine s'agissait pas de la faire déchoir de sa pairie de jugar un procès qui était/entre elle et san vassale Passent ensuite là l'appel de Jean del Nêle : Jeanne prétendit (431) il etasti mal sonde , et revendiqua la cause. Mais il sur encore décidé que le sire de Néle n'était point tenu de resolution à la court de la comitesse : ; et qu'il devait être jugé à delle dy roi. (Brustel appag. 1237 . 340.) in Liano a passo d'un i des i plus i singuliers névénements i jette la trouble dans la Flandra : Un imposteur, pornmé Bertrand de Bains, se donne poun Beudouin L'airpère de la comtesse do Flandre. Il se fit un grand parti dans la noblesse et parmi la peuple, Son imposture, l'an 1226, est découverte à Péronne. en présence du roi Louis VIII. Il prend la fuite et se sauve en Bourgogne, où il est arvête à Châtenai, dans le diocèse de Besançon, par Archambaud de Chappes; ramené en Flandre. promenéupar tout le passe et mendu ensuite à Lille, par jugement des pairs de Flandre, Tel est le récit des auteurs flamanda et d'Alberic de Trois-Fontaines, sur ce personnage, que Mathieu Paris m'hésito pas à donnen pour le véritable Baudouin. Mais il est certain par la temnignage de ce même roi des Bulgares qui avait fait prisonnier Baudouin, qu'il mourat dans sa prison, comme il le manda an pape la mocent ill; qui lui avait écrit pour lui demander son élargissement. (Gestu Impogniti III. pag. 117.) La comtesse Jeanne assista, pendant la captivité de son époux (le 29 movembre 1,226), su sacre du roi saint Louis, où elle dispute à la comtesse de Champagne. dont le mari était aussi absent l'honneur de porter l'épée à cette cérémonie devant le roi. Pour accorder les deux comtesses. on les fit consentir que le comte de Boulogne, oncle du roi, 1ît sette fonction sans préjudice de leurs droits, ou plutôt de celui de leurs maris qu'elles représentaient. La même année, peu de jours avant Noël, suivant la Chronique de Tours, le jour même de Noël selon Baudouin de Ninove, ou le 6 janvier de l'année suivante, selon Meien, Ferrand est élarge par la reine Blanche, après une captivité de deuze ans cinq mois et quelques jours. Son épouse, qui ne l'aimait pas, avait toujours différé, dit-on, de payer sa rançon, taxée à quarante mille livres parisis. Cependant nous voyons les lettres obligatoires de cette princesse, datées de l'an 1221, par lesquelles elle déclare avoir emprunté, à vingt pour cent, d'un juif, qui est denominé à la somme de vingt-neuf mille livres, pour être employée à la rançon de son mari. ( Mactenne, Thes Anecd. XIII.

ţ

tome I; col. 886.) La reine, pour s'attacher Ferrand, lui remit la moitié de la somme à laquelle sa déliviance avait été taxée, et pour surété du paiement elle regatifai oimibile de Donai. Sensible à cette grâce ; le comte ne se départir lamais dépais de la fidélité qu'il devait au roi de France. Un lieur de justice le compromit, l'an 1230, avec une de ses velicie riales villes. Le feu ayant pris aux hailes de Bruges, en consuma les archives. Pour réparer la perte de leurs priviléges; les habitants prièrent Ferrand de les renouvelers il eluda cette demande, et sur son refus, ils se révoltèrent. Pour les unuiser, il fallut leur accorder ce qu'ils désiraient et ce que la fustice enigeair. Ferrand, dans ses dernières anhées, for nourmente de la pierre, dont les douleurs l'emportèrent le 27 juillet 4288. (Meier.) De Noyon, où it mourut sans laisser d'enfants; son corps fut porté à l'abbaye de la Marquelte; près de Lille, que sa femme avait fondée. Gette comtésse de remisitio, l'ativisse, avec Thomas de Savoie, encle de Marguerite, femme de saint Louis, et mourut le 5 décembre 1244, 3 la Marquette, 64 elle fut inhumée amprès de son premier égoux. Après sa mort, Thomas de Savoie, qui n'avait point d'enfairs trelle, quittu la Flandre et retourna dans son pays, où il épousa; en deuxièmes noces, Béatrix de Fiesque, dont il eut des enfants. Voyen les comtes de Hainaut; ) 31 1 200 , 31 31 1 1 5 5 6 6 6 6 6 come as mec. had by more imper

### MARGUERITE II, DIE DE CONSTANTINOPLE ET LA NOIRE.

1244. MARGUERUTE H, fille puinée de Baudouin IX, née l'an 1202, succetta, dans les constés de Flandre et de Hamaut. à Jeanne, sa sœur. L'un de ses premitre soins fur de se rendre à Paris pour faire hommage de la Flandre au roi saint Louis. Mais ce monarque refusa de recevoir cet acte, à moins qu'elle n'y comprît Hupelmonde et le pays de Wats. Marguerite. n'ayant pas vonlu y consentir, alla tronver, l'année survante 1245, l'empéreur Frédéric III, qui lui donna l'investiture du pays contentieux, ainsi que des autres fress qu'elle tenalt de Pempire. (Kluit; Hist. crit. Holl:, tonte 1, part. 2, p. 212.) Cette corntesse avait d'abord épouse, l'an 1243, Bouchard d'Avênes, archidiacre de Laon et chanvine de Saint-Pierre de Lille, qui lui avait été donné pour toteur. Ce mariage ayant été dissous , après avoir produit deux enfants males ; Jean et Baudouin d'Avenes, Marguerite avaît donné sa main, l'an 1918, après le mois d'avril , à Guillaume de Dampierre, deuxième fils de Gui-II de Dampierre et de Mathilde, héritière de Rourbon, dont elle eut trois fils et deux files. Elle était veuve de ce second époux depuis trois ans, lorsqu'elle

devint comtessa. La paissance de ses enfants du premier lit était encore équivoque. Le pape Grégoire IX les avait déclarés illegitimes,, par son rescrit adressé, l'an 1236, aux évêques de Cambrai et de Tourgoi. (Inv. des Ch. de Hainant, fol. (CLIII.) Mais l'empereur Frédéric II. par ses lettres du mois de mars 1242 (et non 1243, comme porte l'imprimé, indictign xv), les avait rehabilités, à leur demande, en ce qu'il pouvait y avoir de défectueux dans leur naissance: Dudum' petitione Juhannis et Balduini, ... ut si quis esset in eis defectus natalium, legitimationis beneficio dignaremur prosegui et supplere. (Mariany, Thes. Anerd; tome I, col. 4021.) Ces enfants étant entrés, en querelle, l'an 246, avec ceux du deuxième litis loughant la part qui devait leur revenir dans la succession de leur mera, après sa mort, on sit là dessus un compromis entre les mains du roi saint Louis et du légat Odon. La décision de ces arbitres, donnée au mois de juillet 1246, portait qu'après la mort de Marguerite, le Hainaut appartiendrait à Jean d'Avenes, sons l'ubligation d'en donner une part à Baudouin, son frère, et que la Flandre reviendrait à Guillaume de Damlitere, à la charge d'apanager ses deux, autres frères. ( Ibid., colo 1092) Les deux parlies approuverent cet accord et promurent de l'observer Peu de tems après . Juan d'Avênes obtint la main d'Adélaïde, fille du comte de Hollande. Encouragés par cette alliance, les d'Avênes réclament les îles de Zeelande, la tence d'Alost, le pays de Vaes, et les quatre offices ou méliers, sous prélexte que ces districts étant dans la mouvance de l'empire, le roi de France ni le légat n'avaient pas été en digit d'en disposer. Jean d'Avenes va trouver l'évêque de Liege, au mois d'octobre 1247, regoit de lui, comme suzerain du Hainaut, l'investiture de ce comté, avec des lettres qui ordonnent à ses vassaux de le reconnaître pour leur maître. (Abid. col. 1030.) Ce fut alors que la guerelle sur la légitimile des d'Avênes se renouvela ; ce qui les engages, l'an 1248, à demander au Pape Innocent IV, qui était à Lyon, des commissaires pour informer à ce sujet. L'évêque , de Châlons-sur-Marge et l'abbe de Liessies, chargés de cette commission, rendirent leur sentence favorable aux d'Avênes, l'an 1249, 6e férie après l'octave de Saint-Martin d'hiver (19 novembre), ce que le pape confirma le 17 avril 1251. (Mirai. Op. Diplom., tom. d., 148. 205.) Guillaume de Dampierre était de retour alors de la croisade, où, il avait accompagne saint Louis, et recu des blessures dangereuses au combat de la Massoure. Mais un malbeur, plus grand, l'attendait en Flandre. Il périt, le 6 juin 1251, à Trasegnies, dans une course de chevaux, sans laisser Acufauts de sa femme Béatrix, fille de Henri II, duc de

¢

ť

Brabant. Tandis qu'il était outre-mer, Marguerite, sa mère, avait désarmé les d'Avênes en leur offrant soinante mille étus d'or; au moyen de quoi ils déclarèrent, par acte du mois de janvier 1248 (v. st.), qu'ils abandonnaient à leurs frères Guillaume, Gui et Jean de Dampierre, les terres de Walcheren, de Subeveland, de Nordbeveland, de Bersèlé, et toutes les îles de Zéelande, avec le district des quatre métiers, le pays de Waës, la terre d'Alost, et généralement tout ce que les comtes de Flandre tenaient en mouvance de l'empire. (Marten., Thes. Anecd., tom. I, col. 1094.)

Le comté de Hollande renfermait des fiefs mouvants du Hainaut, et la comtesse Marguerite se croyant en droit par-là d'exiger l'hommage de Guillaume, roi des Romains, en sa qualité de comte de Hollande. Mais Guillaume prétendait que son titre de roi des Romains le dispensait de cet acte de soumission; et, en vertu de ce même titre, il demandait à Marguerite l'hommage des terres qu'elle possédait dans la mouvance de l'empire. Ne pouvant l'y faire acquiescer après diffirentes sommations, il assembla la diète de Ratisbonne, dans laquelle, après avoir priscles avis de ceux qui la composaient, il adjugea la Zéelande, la terre d'Alost et celle de Waës, avec le district des quatre métiers, à Jean d'Avênes, son beaufrère. L'acte de ce jugement est daté du 11 juillet de l'an 1252. (Mieris, Cod. Diplom., part. I, col. 268.) Marguerite, pour mettre en défaut le roi des Romains et son protègé, se transporte à Paris, et fait donation du Hainaut à Charles d'Anjou pour l'engager dans ses intérêts. Mais Charles ne peut alors marcher à son secours. Le roi des Romains travaillait cepeadant à faire exécuter son jugement par la voie des armes.

L'an 1253, le 4 juillet, Gui et Jean de Dampierre sont faits prisonniers à la bataille de Walcheren ou de Vestkapel, par Florent, frère du roi des Romains. Leur captivité fut de trois ans. Marguerite, pendant l'absence de saint Louis, renouvelle à Charles d'Anjou, l'an 1254, la donation du Hainaut. Ce prince, resolu d'en profiter, envoie dans ce comté un corps de troupes qui s'empare de Valenciennes. A la nouvelle de cette conquête, il se met en marche lui-même à la tête de cinquante mille hommes, accompagné des ducs de Bourgogne et de Lorraine, des comtes de Savoie, dezBlois, de Vendome, de Saint-Pol, d'Etampes, et du sire de Couci. Tout plie devant cette armée formidable, à l'exception de Bouchain, où la femme de Jean d'Avênes étoit en couches, et d'Enghien, qui fut vaillamment défendu par Siger et Gauthier, seigneurs de la ville. Le roi des Romains vient au secours de la place. Il ottre la bataille à Charles qui l'accepte sans hésiter. Mais les princes

de l'armée française; traignant l'événement, s'y opposent. On convient d'une trève, après quoi Charles s'en revient en France. Emin la nécessité fait ce que devait faire la nature. Les d'Avênes s'en nomettent de nouveau, l'an 1256, au jugement de saint Louis; Charles, son frère, y condescend. On ratifie, par la sentence arbitrale du 24 septembre, rendue à Péronne, le jugement porté par le roi saint Louis et le légat, en 1246; le Hamaut est assuré à Jean d'Avênes après la mort de sa mère', et les Dampierre recouvrent leur liberté. (Nangis.) La même année 1256, le samedi après la Saint-Luc (21 octobre), par la médiation du même monarque, du duc de Brabant, du comte de Gueldre, et d'autres grands personnages, Gur de Dampierre termine, à Bruxelles, l'ancienne querelle que sa mère avait avec le comte de Hollande, touchant la mouvance de la Zéclande. Par le traité, cette province est cédée au comte Florent V, alors régnant, en considération du mariage qu'il doit contracter, lorsqu'il aura l'âge compétent, avec Beatrix, fille de Gui. (Martenne, Anecd., tome I, col. 1074.) . . 4 11 11 12

L'an 1279, le 11 septembre, Marguerite fait prêter serment de fidélité à Gui, son fils, par toutes les villes et la noblesse de Flandre. Elle meurt le 10 février de l'an 1280 (n. st.), et son corps est inhume à l'abbaye de Plines, près de Douai. Ses enfants du second lit étaient Guillaume, mort, comme on l'a dit, l'an 1251; Gui, successeur de sa mère au comté de Flandre; Jean de Dumpierre, tige d'une branche des seigneurs de ce nom : les filles ; Jeanne ; mariée , en 1245 , à Thibaut II, comte de Bar; et Marie; abbesse de Flines. « La » comtesse Marguerite, dit Ipérius, était douée de quatre émi-» nentes qualites: car, 1º elle surpassait en noblesse toutes » les dames les plus nobles de France; 20 elle était extrême-» ment riche non-seulement en domaines, mais en meubles; » en joyaux et 'en argent; 3° ce qui n'est pas ordinaire aux » femmes, elle était très-libérale et très-somptueuse, tant dans » ses largesses que dans ses repas et toute sa manière de vivre. » de sorte qu'elle tenait l'état plutôt d'une reine que d'une » comtesse ». L'auteur ne nomme point la quatrième qualité de Marguerite. Bouchard, son premier mari, était mort en 2243, deux ans après le second. (Voyez les comtes de Hainaut.)

#### GUI DE DAMPIERRE.

1280. Gui, fils de Guillaume de Dampierre et de Marguerite de Flandre, comte de Namur depuis l'an 1263, associé par sa mère au gouvernement de la Flandre, dès l'an 1251, lui suc-

cède, l'an 1260, après sa mort. L'une de ses premières opérations fut de order des chevaliers. Mais avant admis à cet honneur des hommes nouveaux, il fut déféré au parlement, qui, par son arrêt de l'an 1280, prononça qu'il ne pouvoit ni neis devoit faire chevalier un villain, c'est-à-dire, un roturier sans l'autorité du rai. (Danjel, Mil. franc., tom. 1, pag. 98.) L'an 1288, excité par la noblesse de Zeclande, ennemie de Florent V, son souverain, Gui entreprend de faire valoir ses anciennes pretentions sur quelques îles à l'ouest de l'Escaut, et fait une descente dans celle de Walchenen, dont il assiège la capitalel Florentiaccomi au secours de la place. Le duc de Brabant se rend médiaten; et obtient une conférence entre les deux corates. Gui a la lachée d'y faire arrêter prisonnier le comte de Hollander, qui était un gendre. Le duc ne put obtenir la liberté de l'Iorent, qu'en se metiant en sa place; et le comte de Flandre insérvible à cette générosité, ne relâche le duc qu'après avoir tiré de lui une somme exorbitante. L'un 1994, Gui traite du matinge de Philippe, as fille, ever le prince Edonard, fils bîne du roi d'Angleterre. Cette alliance deplaît à Philippe le Bet, roi de France. Il attire à sa cour le comte et sa femme : l'année suivante, les fait arrêter, et les envoie prisonniers à la tour du Louvre. Gri ne peut obtenir sa liberté, qu'en donnant sa fille en étage. De retour en ses états, il redemande sa fille det interpose l'autorité du pape Boniface VIII, pour la ravoir . Philippe le Rel, millgré les menaces du pontife, s'obstine à da retenir dans la crainte qu'elle n'épouse le fils du roi d'Angleterre. Le courte de Flandre, ne voyant plus alors d'autre vois que celle des armes pour se faire justice, déclare la guerre à la France. Philippe le Bel passe en Flandre, l'an 1297, à la tête de soixante mille hommes. Son arrivée répand l'effroi dans le pays. Ses troupes, commandées par Robert, comte d'Artois, gagneret une bataille sur les Flamands, le 13 août, à Furnes. Philippe ; après s'être rendu maître d'un grand nombre de villes, accorde aux Flamands une trêve de deux ans, qui fut ensuite proféngée jusqu'à l'Epiphanie de l'an 1300 (m. et.). Philippe, après l'expiration de la trênc, fait partir une armée sous la conduite du comte de Valois, pour la Flandre. Le comte Gui charge Robert, son fils de faire tête à l'ennemi. Mais la valeur du jeune prince ne put arrêter les progrès des armes françaises. Gui enfermé dans. la ville de Gand, dont les bonrgeois étaient disposés à se rendre au comte de Valois, prendele parti d'aller trouver ce prince à Roden, en Brabant, au commencement de mai. Le comte à la générosité duquel il se remet; lui déclare qu'il n'a pas d'autre moyen d'obtenir sa grace, que d'aller à Paris, avec ses deux. fils, Robert et Guillaume, la demander au roi; promettant que

s'il ne peut faire la paix dans l'espace d'un aw, il aura la liberté de revenir en Flandre. Gui content à tout; et s'étant laisse conduire au roi, il lui demande, prosterné à ses pieds, pardon de tout le passé. Le roi ne veut point tenir l'accord fait par son frere. It retient Gui prisonnier, avec ses deux fils et quarante seiguents qui l'avaient accompagné, fait conduire le comie à Compiègne, envoie Robert, l'aîné de ses deux fils. à Chinon, et l'autre, dans une citadelle d'Auvergne, confisque eufigilantlandre, qu'il réunit à la couronne, et en donne le gouvernement à Raoul de Nêle, auquel fut substitué emuite Jacques de Châtillon, onele de la reine. (Meier, fol. 88, re.) La klandre étant pacifiée, le monarque s'y rend avec la reine, son epouse, l'an 1301. ( Ibid. ) Toutes les villes qui se rencontrent sur leur passage, se disputent la gloire de leur faire la meilleure réception Celle de Bruges l'emporte sur les autres. La reine voit avecture surprise mélée de chagrin, les brugeoises, marchannles pour la plupart, étaler à ses your des habits et des ajustements, dont les siens égalaient à peine l'étlat et la beauté. Ce n'était qu'étoffes d'or et pierrenes. « On n'aperpoit; dit-elle; que des reines à Bruges. Je croyais qu'il n'y avait que moi » qui dut représenter cet état ». Philippe le Belientra dans le depit de la reine, avec d'autant plus d'inchination, qu'en punissant de leur faste les Brugedis, ils se procurait un moyen de satisfaire son avarice. Ge monarque fit sur eux des exactions. qui leur apprirent à ne plus faine ostentation de leurs richesses. aux yeux d'un prince capable de les leur chlevers

L'an 1302, les Flamands se soulèvent à l'occasion des impôts 🖰 onérgue, que le gouverneur. Jacques de Châtillon, levait ent eux, et de la manière barbare dons il les traitait. Un risserand, : nommé Pierre le Rei, à peine échappé au supplice que cet homme férogo lui destinait, fut l'anteur de la révolution. Les opprimés se vengent des cruantés du'on avaît exercées contre .... eux par des gruautés encore plus grandes, surtout à Bruges, où l'on renouvela les vépres siciliennes.Les Flamands appelent à 🦈 leurs secours, Jean, comte de Namur. Bataille de Courtrai, donnée le 11 juillet de cette année les Français, au nombre " de cinquante mille hommes hien aguerris, y combattent avec miant de perte que de deshonneur contre vingt-cinq mille misans rassembles à la hâte, mal armés et mal disciplinés. Le mépris du général Robert, comte d'Artois, envers les Flamands, qu'il traitait de canaille, contribua à sa défaite. Par une aveugle présomption, idédaignant la prévoyance, il marcha contre eux m galon, saga les faire reconnaître ins'imaginant que la foite h plus, prompte les déroberait à son répées Gette arrogance fut Punie. La poussière épaine qu'élovait la cavalerie ; l'empôcha

ada voir un canal marécageux, qui rétait, sous ses yeux. La plupart .tombèrent dans ce gouffre. Les escadrons qui suivaient ne pouwant plus ralentir leur courses se trougament presses par d'autres escadrons; le désordre fut éponyantables le capal ullans un instant, fut comble de morts. Les Flammids passègent suffice \_nout d'hommes et de chevaux entassés o charge mut d'infantens, et en tuerant preside la moitie. Vingt milla Erançaispenient dans cette journée. Le comte d'Arthis et le comte de Sainw nerdirent la vie. Quatre mille paires d'éperant dorssult waincus farent suspendues, aux wentes des temples flaman La prise de Gande de dille de Coprerai, et du gestante la Flandre, sut la suite, de gette victoire, Philippe le Bel marche en Flandse à la tâte de quatre-vingt mille hommes maner wenger cet affront, et revient sans again rien fait De relout, il relache le comte de Elandre (d'année suivante una sondino qu'il amenera les Flamands à un appompposement sile same n'avant pu y raussist retourne à l'âge de souvante et dix-huit as comme un autre Regulus, au mois d'ayril, en sa prison le Compiègne, et Philippe les Bel en Flandres Llan 1394, Ja flotte françaisn', commandée par Bainjer, Grimaldin ganos, défait celle des Flamands, Le 18 août de la même année Philippe le Bel gagne sur que la hataille de Mons-en-Puelle de leur part al demeura six mille hommes sur la place (1) Flamands, loin d'être abattus par ses pertes, reviennent a - nombre de soixante, mille hommes pour traiter ou pour conbattre. Philippe était alors occupé au siège de Lille, qui de demandait à capituler. Surpris qu'après le sanglant échec qu'ils pyenaient, d'essuyer, a ils aient pu rassembler, une armée, si nombreuse; N'aurons nons jamais fait? s'ecria-t-il; je crois qu'il a pleut des. Flamands. Mais sa surprise augmenta lorsque lors berauts vigrent se presenter à lui, pour demander la bataille ou une pair honorable. Il choisit ce dernier parti. On gonyient d'abord d'une trêve, et l'année suivante, au mois de juin, les articles de la paix sont regles, Dans ces entrefaites. Le 7 mars 1,305 (p. st.), le comte Gui meurt à l'âge de quatre vingts an, dans sa prison de Pontoise moù il avait été transfere. Son corps fut porte à l'abbaye de Flines, dont il était fandateur qu'il .. fut inhume près de sa mère. On y voit encore leurs tombenu et l'on montre dans le tresor son bouclier et les heures de Marguerite (1785), Gui avait eu deux fammes MATHILDE, eux a qui on les payat à l'hont age s'innotation

fille de Robert; seigneur de Béthune et de Tenremonde, morte le 8 novembre 1284, et enterrée à l'abbaye de Flines. et Isabelle, fille de Henri II, comite de Lexembourg, fondatrice du couvent de Suinte-Chire de Peteghem, où elle fut inhumée l'an 1298. Les chants du premier lit, sout : Robert, qui suit : Guillaume, qui fait la branche des seigneurs de Tenremonde; vicomies de Châteaudun; Baudouin; Jean, évegue de Metz, puis de Liège; Philippe, mort sans lignée; Béatris. femme, comme on l'a dif, de Florent V, comte de Hollande; Marguerite, femme de Jean I, duc de Brabant; Marie, dite Jeanne, mariee, 1º. à Guillaume, fils aine de Guillaume IV. comte de Juliers, qui en eut deux fils de son nom; 20. à Simon de Chateau-Villain. Les enfants du second lit, sont: Jean, comité de Namur; Gui de Richebourg, comte de Zeclande jusqu'en 1310, qu'il ceda ce comité à Guillaume III. comte de Hollande (Kluit', partie 2, pages 3% - 381); Henri! tomte de Lods ou Loddes Marguerite; mariée . 101 à Alexandre, prince d'Ecosse; 20. à Renaud I, comte de Gueldre : Jeanne, religieuse ; Beatrix, femme de Hugues de Charillon, counte de Blois et de Saint-P81; Philippe, promise au prince de Galfes, en 1294, morte en 1304, ou 1306, selon Meier; Isabelle, marice; en 1307, à Jean de Piennes. Le comte Qui, avec un fonds de bonte qu'on eut admire dans un particuller, ne put jamais parvenir à se faire aimer des Flamands. Tous les maux dont la Plandre fut accablée de son tems, ils les imputaient à son imprudence, et non sans raison. Accoutumés d'ailleurs à la magnificence de la comtesse Marguerite. ils ne pouvaient voir sans mepris l'air bourgeois et mesquin qui regnait à la cour de son fils. En effet Gui aitnait l'argent. et montrait en toutes les occasions une extrême envie d'en amasser. Jamais prince p'accorda à ses sujets plus de privilèges. et ne les leur fit mieux payer. Les villes de Flandre, avides de ces sortes de graces, qu'effes firent bien valoir dans la suite, fournissaient des sommes immenses pour les obtenir. Ce produit, joint à une grande économie, mit le comte Gui en état de faire lui seul plus d'acquisitions, que n'en avaient fait tous ses prédécesseurs. Par là , sans toucher aux revenus de l'état ; il eurichit sa nombreuse famille, et attirà à son service beaucour de seigneurs étrangers, en leur faisant des pensions connues alors sous le nom de fiefs de bourse. Ces pensions soumettaient ceux à qui on les payait à l'hommage simple, et en faisaient autant de vassaux obligés à servir durant la guerre avec plus on moins de gent armés, à proportion de la somme qu'ils MIN 30 COUNTS ON TOTAL EMPERATOR SELECTION FROM CONTRACTOR COMMENTS

ROBERT III DIT DE BETHUNE na , aide or

1305. ROBERT III. dit DE BETHUNE, du surnom de Mathida de Bethune, sa mère, ne en 1239, était prisonnier à Pris lousque Gui, son père, mourut. Il fut élargi, au mois de jill 1305, par le traite d'Archies (Archiacum), que les Thinands voulurent point d'abord ratifier (Meier ) Robert 19 d'Archies y est confirme , dans le mois de mai, au movent d'Archies y est confirmé, dans le mois au man a l'amine prelques modifications que la France y appose. (Idm.) I amine qui régnait entre. Menri. MI, roi de Germanie, et le comme de Hobert, porta criuici, fournir, à l'autre un corps de Hobert, son lis, sous la conduite de trois de ses frères et de Robert; son lis, sous la conduite de trois de ses frères et de Robert; son lis, sous la conduite de trois de ses frères et de Robert; son lis, sous la conduite de trois de ses frères et de Robert; son lis, sous la conduite de trois de ses frères et de Robert; son lis, sous la conduite de trois de ses frères et de Robert; son lis, sous la conduite de trois de ses frères et de Robert; son lis, sous la conduite de pour son expedition d'Italie, qui commença l'an 1370, Mere, ad. an 1310, fot a san 19, Le jeune Robert (l'et hom sa son père, comme le marque Muratori) assista, le 20 juin 1913, au couronnement impérial de Henri, qui se fit à Rome. Copendant le somte Robert, l'an 1310, porte la guerre dans le Hainaut, contre Guillaume, comte de ce pays et de Hollande. La paix se lit, avent qu'on en unit aux mains, entre ces deux princes s à l'avantage du premier. Guillaume reconnut fa suzerainete du domte de Flandre sur la Zéclande occidentale. An au 1. Robert se laisse perspader de ceder à la Plance Like, Oschies et Douai pour le reste de sa rançon. La cesson so fit par traité fait à Pontoise le 11 juin de l'année salvant. Bientot le comte s'en repent. L'an 1313 Philippe le Belle foit oiter à venir lui rendre hommage, à Paris, pour la Flandre, à l'exception de Douai, de Lille et d'Orchies. Sur son refus, à l'exception de Douai, de Lille et d'Orchies. Sur son refus, il fain confisquer le comté de Flandre. L'archeveque de Reins s'etant rendu à Saint-Omer, met tout le pays en inteluit. Le roi passe en Flandre et rassemble, aux environs d'Orches, son atmée, qu'il divise ensuite en trois corps. Le cardina que gerand, legat, object une trève d'un ant qui fut signée de 44 fuillet . Louptrates. La guerre recommença, l'an 1315, sons Louis Hutin nertier du ressentiment de Philippe le Bel contre la Plandie Elle gontinua sous Philippe le Long, successeur de Hutin, et fint l'an 1320, par un traite conclu à Paris le 5 mai. Le comie, perdit la Flandre française. Le 3 juin suivant, il donne Casel et d'autres terres en appuage à Robert, son second fils, pour · l'engagen à reponcer à ses prétentions sur le comté de Flatfor, en cas de mort de Louis, son aîne. Ce même jour, full sigue le contrat de mariage de Louis, son petit-fils, avec Margo

guerite, fille du roi Philippe le Long. L'an 1322, le 17 septembre, un vendredi, le comte Robert meurt à Ipres à l'âge d'environ quatre-vingt-deux ans. Sa sépulture est à la cathédrale de cette ville. Il avait épousé en premières noces CATHE-Bins ou Blanche, fille de Charles I d'Anjou, roi de Sicile. dont il eut un fils nomme Charles, mort à l'âge de ouze ans. Cette princesse, dont la sepulture est à Flines, étant mosté ep | 271, il eut pour seconde femme You nou de Bourgoome, compresse de Nevers, veove de Jean Tristan, fils de saint Louis, Les enfants qu'elle lui donne sont Louis, comte de evers et de Rethel, mort à Paris le 22 juillet 1322; Robert, dit de Cassel, mort en 1331; Jeanne, mariée à Enguerand de Coucis Yolande, semme de Ganthier d'Enghien; Mathilde, femme de Mathieu de Lorraine, sire de Florines. Yolande, mero, de ces princes et princesses, fut etranglée, suivant le truit public, par son mari, le 2 juin de l'an 1280, avec une bride de cheval, pour avoir empoisonne Charles, enfant du premier lit. (Voy. Louis I, comte de Nevers.)

# I nell Applie L. pir DE NEVERS ET DE CRÉCI.

1322. Louis I. petit-fils de Robert de Bethune, et sils de Louis I, comte de Nevers et de Rethel, et de Jeanne, fille spique et héritière de Hugues, comte de Rethel, se met en devoir à l'âge d'environ dix-huit ans, de recueillir la succession du premier en vertu de son contrat de mariage avec MARGUERITE DE FRANCE, dont une des clauses portait qu'il succederait aux comtes de Flandre, de Nevers et de Rethel. quand même son père mourrait avant son aient. Mais Robert de Cassel, son oncle, quoiqu'il eut consenti à cette clause, et Mathilde, sa tante, femme de Mathieu de Lorraine, lui contesterent, chacun de son côté, cet héritage, alléguant en compun que la représentation n'avait point lieu en Flandre. Mathilde prétendait exclure Robert aussi-bien que Louis, parce qu'il avait ratifié la substitution faite en faveur de oe dernier, et par-là renoncé à son droit. Robert se défendit endisant que cette ratification ne pouvait tirer à consequence. n'étant que l'effet d'une déférence avengle et forcés aux voloutes de son père. Bientot on en vint aux armes; et Robert, a étant mis le premier en campagne, s'empara de plusieuts forteresses. M. Velli dit qu'il était seconde par le comte de Nampe, Cest tout le contraire. Jean I, comte ou marquis de Namur, prit hautement les interdis de Louis; et lui amena di secours (De Marne.) Sur ces entrefaites le roi Charles do Bel strogen l'affaire à se cour , avec défagse aux contendant ide de porter pour comtes de Blandre jusqu'Ales qu'elle ent pronoude. Mais les communes de Flandie à l'insheation de marquis de Namur, se déclarèrent pour Louis, et menachents charis une députation qu'elles firent au souverais, de se Tormer ten republique si qui leur donnait un autre courte de l'antenne prince, eniure de cette faveur du neuple, me dontampoint fun'il ne l'empotiat sur ses givaux : et , sans attendre la cor gentement du voi bail geçut les hommages de ses mouves sujots. Charles le Bel, ierité de celte audace i mande bouist Paris ou il est enfermé dans, la tour du Jouyse de mails par jugement des pairs, rendu le appinnier, il esta tobu dans le counté de Flandre et renvoys dans ses fills, antes avoir renduce à la Flandre gallicane, Le roi de l'impe termina , l'année suivante , un saguan different du antat renorvelé dès des dan 3145, source les compes i de il indiante iet ceux de Blandre touchant la grappiete de l'éclandes de tapres d'Alostisodi Wassisetides gualissi metiens de la las ment de no monarque , august acquisses rintelles marties.
Louis I., counte de Flandre f. et mon pis discourt en manuel un challe midderne de reconstant de l'august de l'augus comte de Hollande, la propriété de la Jéchnie profite de la fande profite de la fande pe Guillaume lui sabatelonna les autres terres aud a mostal Ge traite passe alla mivearene 1822 (v. st.) in fut soll stimpit fin pour soujours sur querelles qui en etzient lobis fureur. De Courtesi, ob it strike, it isit (timble, resish), at Louis, par reconnaissance pour les services que le marque do Namur dui avait rendus, avait rede n lan 6 32261 A. mairice, non la propriéte de la ville de l'Eduse (nom talors Lamminavliet), qu'il possedait deja, à titre diffusion maistile portade cette place i ou les l'amigine l'ague comme s'exprisse l'ancien généalogiste des comtes de l'al dre Les Brugeois a craignant que cette donation mentra alt la ruine de leur commerce , prennent les armes am idérmire l'Ecluse, et forcent le comte de Flance qui effet accourts pour calsher leur courroux y de les accompagner dens cetté expédition. La marquis de Namur enétant gentu i leur renountre p leur livre un combat ou il a d'abord L'avantage : mais, hattu ensuite et poursuivi lusques dans le ville , il y est pris et renferme dans une étroites prison Meier, folt 125, ro.) Le comte Louis, craignant la turent du peuple, se rend à Paris pour se plaindre au roi du sour livement des Brugenis, Le marquis de Namur, de son coich

pour regigner les Brugeois, leur envoie des letwes distest du mercledly veille de Saint-Simon (1822) par lesquelles il Teur padonne l'outrage qu'ils tor out fait. C'est Meion qui teriloighe avoir vu ces lettres. Elles ne firest audune imposse sion sur'les rebelles." Déterminés à la voine de l'Eduse, ilsela Hyrent dux Hammes wers la Saint-Jean-Baptiste ubodi (Hida) Le marquis de Namun était toujours prisonnier à Brages. Tandis que ses parents et ses anais traitent de saudelivrations Manit-Omer avec Tes Brugebis, on apprend , vers le um octo-De 1923 now il 326 novade, vers la Saint-Michel, par l'adresse 'de Fean de PEpine. Cette nouvelle rendit les Brugeois plik "disfibses" ha paix." lieurs deputes viennent trouver à Gand le connte Louis qui revenuit de Prince, et obisement le pardon "diffase", movemant soixante mille ceus qu'ils lui paient. Cette Somme fur bientot dissipée par ce prince, liberal jusqu'à la Difficulte Lodis; se dispusant à partir pour son comté de Nevers "demande dux Planands un etheres volontaire, qui The est accorde par forme de don gravait. Il part ; mais, pen-"dant "son" absence ⊱ des collecteurs, "nommés pour lever en Plandre des sommes considerables qui erateur does at qui de Flance par d'anciens traites : soulevent le pouple par deurs Concussions, et merchen dans tours intéres les nobles en les landres des les nobles en les landres vers la Purification 2324. le comite parvient a étouffer l'émoute. S'étant remisses route Pour Mevers sur la fin de juin suivant pile es comppelé bientet Ell'Plandit par la sedition dur s'y renouvela avec la plus grande fureur. De Courtrai, où il s'arrête, il fait des menaces qui He servelle qu'à tendre les rebelles plus audacieux Obligé de Thur faire la guerre, 'il punit par divers supplices tous cous "qui tombent entre ses minns. Le feu de la révolte, attisé par Wichlas Zanedtin de Briges et deux autres chefs, n'en devient que plus violent! Une victoire, remportes par le comte et les Galitais sur cour de Bruges, amène une espèce de couvention qui se fit vers le dimanche de la Passion de l'an 13254 apies quoi chacun se retire. Mais, te ri juin suivant, nonvelle chiente. Six deputes des Brugeris etant, venus à Comunique pour attirer cette ville dans leur parti, le comte les y fait directer. Cing mille hommes sont envoyes pour les délivres. Le confité se prépare à soiltenir un siège, et commence à mettre le fett à un'des fattabourgs pour empecher les cancinis de s'y loger Mais les flammes s'étant portées au-delà des muss et de la Lyst font dans la ville un ravage qui met les bourgeois en fortur? Homnies et lemmes, armes de bâtons et de maillets, se fettent sur la noblesse qu'ils croisse favorable au comte,

es en massacrent une grande partie. Louis veut s'éthappen ; il cht prist avec six nobles qui l'accompagnaient et qu'en aneth most le lendemainten sa présence malgre les instantes quières qu'il dait pour leur seuver le vie. Pour lei, on le met en puis and jusqu'an lendemain. 12 juin , qu'il est livré cun Brughosp Cennici, maîtres de sa personne, l'emmenent lin et ganotté sur un petit cheval dans leur ville ; où il reste oprisonnier just quiaux quatre tems de Noble suivant. Les Gantais, sietant simés pour la défense de leur comte de battent les Brugeos et les obligent à s'homèlier aux pieds de Louis après: l'avoir relleire. Congres d'Arques près de Seint-Omer. La paix y est conclue la veille de Noël 1326, et Brugds y est taxée à soixants mille-florins par forme de dédounnagement envers le comts. Elan 1326, notiveau soulevement ides Brugenis Philippe de Valois, roi de Prance y vient au secours du sounte avec sine florissante armée. Celle des rebelles ; commandes per Zanequin ; s'était-retraitches sur ann hauteur près de Cassol Fiere de feur position's ils avalent place la tête, de lous retrattements une figure de colq laves, ces motes Quand er con chante vura; le roi Cassel conquetera Zanequin vient an plein four 'à ta tête de beise mille hommes pour surprendre le camp des Prancais, men la vaile il avait remanimende la megligence. Des Prançais , miligre da surprise de défendent avec valeur; et Philippe papres un long et opinisine combat; bitellerisque detre pris fenet les Flamatida en dérauto Conts Metoffe, qui est da 28 auch, fitterativie de la prise de Cassell, et toute la Plandre se soumit à son souversin après l'exécution d'un grand nombre de rebelles. Le roi de France en ce neuruite die au counte : Soyer plus prudent et plus humain quet ous Mirer moins de rebelles. Mais Louis, au lieu de suivre ce conseil, he pensai qu'à se venger des outrages que ses aujots lui avaiest Mits. Robert de Cassel meurt le 26 mai . 331. Il rétait mequis Porguteins retoricate avec le courte son neveus courtre lequel à avait auparavant protegé les rebelles 12 19 mondi an a solon " Pan 1983, Louis acquiert de l'évêque de Liégglassingneuns de Mafines et du comte de Gueldre, l'avouerie de la même sefgreurie; mais il S'engage par-là dans une guerre avoc le dus de Brabant; qui avait des prétentions sur ce domaine. Le plus grand nombre des princes et seigneurs des Pays-Bas se rangent du côté de Louis; et, ayant reuni leurs forces, ils entrent, au inois de janvier 1384, dans le Brabant, où ils trouvent le duc si bien préparé à les recevoir, qu'ils n'asent lui présenter la bataille. La mième année, les parties étant convenues d'use trève, choisissent le roi Philippe de Valois pour arbitce de leux

différents. La vente de Malines n'en était pas la seul objet de avaient chacun divers intérêts à démêler avec le duc de Brabant. Le monarque régla! tout par son jugement rendu le 17 août dans la ville d'Assaiens, excepté l'article de la repte de Malines qu'il retint sous sa garde jusqu'à un plus ample examen. Mais les d'attendre la décision de ce prince, le duc de Brahant et le comte de Flandre s'accordèrent, par apité du 31 mars 1336 (v. st.), à posséder en commun la seigneurie de Malines. tomme en avaient joui les évêques de Liège. L'an 1337 - les Brugeois obligent leur counte à quitter la Flandre pour avoir fait trancher la 1850 à Siger de Courtrait convaincu d'intellipence avec Edonard III., noi d'Angleterre, contre les intérêts de la France. Mais il y avait à Gand un homme plus dangereux et mon moins ennémi que Siger de la France, qui, des l'an 3335 ; s'était engagé à faire passer la Flandre sous la domination de l'Angleterne C'était! Jacques Artevelle , doyen des brasseurs de bière Irrité du supplice de Siger, il ne garde plus de mes eures; et, après avoir disposé les Gantais à se révolter, il traite en deur morn avec de mid'Angleterre, Le comte, de retour au mois d'avril 1338, fait de vains efforts pour détacher ses sujets de cette alliance. L'avantage qu'ils s'en promettaient était tron considérable, surtout en et qu'elle leur permettait la traite des laines d'Angleterre sans payer de droits, Artevelle, le 17 février 13097 oblige Louis d'abandonnes de nouveau ses états et d'aller chercher un asile à Paris (Meier. Le roi d'Angleterre, loin de prendre les intérêts du comte fugitif, accorde aux Flamands divers privilèges relatife à leur commerce. Il met, quelque tems après, le comble à ses faveurs en faisant passer en Flandre une grande quantité de laines d'Angleterre. Ce monarque avait ses vues d'intérêts dans ses libéralités. Il faisait, dans le même tons a solliciter des villes de Flandre de s'allier avec lui contre la France. Mais un scrupule arrêtait les Elamands. C'était la prompsse qu'ils avaient faite par les derniers traités de rester tidèles à la France. Pour lever cet obstacle, Artevelle suggéra au roi d'Angletoire de joindre au titre de roi de France, qu'il prenait dès l'an 1337 (1), comme on l'a dit à son articles. les atmorries de cette puissance. Edouard , au commencement de l'an 1340, suit ce conseil, qui produisit l'effet The river of the elegang and with a co

<sup>(1)</sup> Nous avons dit ci-devant, d'après les modernes, qu'Edouard attora les armés de France, accolées à celles d'Aggleteur, en 1839. Mals Hoesen, chanome de diége et auteur, confessant autorise, attorie, à c. 25, que cu dut au sommencement de 1349.

qu'il désirait. Les Flamands, réunis aux Anglais, pillent Ard mentières, et sont battus près de la Marquette. Siège de Tournai formé par Edouard après avoir battu, le 23 juin, la flotte française qui l'attendait à l'Ecluse, Une trève, ménagée par Jeanne de Valois, belle-mère d'Edouard et sœur du roi de France. suspend les hostilités entre les deux monarques, (cette princesse était alors abbesse de Fontenelle près de Valenciennes.) L'an 1342, le comte Louis est reçu en Flandre; mais bientôt les tisserands l'obligent à se retirer. Artevelle étant venu trouver l'an 1345, Edouard à l'Ecluse, ce prince lui propose d'engager les Flamands à déshériter le fils de leur comte et à reconnastre à sa place le prince de Galles pour l'héritier de la Flandre. Artevelle, à son retour à Gand, veut faire valoir la demande du roi d'Angleterre. Le peuple entre en fureur à cette propoastion. On assiège ce scélérat dans, sa maison que l'on force, et où il est mis à mort un dimanche, 17 juillet. (Meier. ) Le roi d'Angleterre s'étant mis en colère à ce sujet. les Flamands l'apaisent en promettant de ne recevoir leur comte qu'à condition de reconnaître Edouard pour goi de France.

L'an 1346, le comte Louis vend, au duc de Brabant la seigneurie de Malines pour quatre-vingt-six mille cinq cents réaux
d'or. (Butkens, pag. 434.) Il est tué, la même année, le 26
août, à la fameuse bataille de Créci, en Ponthieu. Il avait célébré, l'an 1320, le 22 juillet, son mariage avec MARGURRITE;
fille du roi Philippe le Long, depuis comtesse d'Artois et de
Bourgogne, princesse vertueuse, dont il eut le fils qui lui succéda. Marguerite mourut, le 9 mai 1382, et fut enterrée à
Saint-Denis. (Voyez Marguerite, comtesse de Bourgogne,) Le
comte Louis I laissa neuss bâtards, tant mâles que femelles.

#### LOUIS II, DIT DE MALE.

1346. Louis II, dit DE MALE ou BE MARLE, lieu de sa naissance, près de Bruges, né le 25 novembre 1330 (Généal. Comit. Flandr. apud Marten., tom. III, Anecd. pag. 435.), succéda, l'an 1346, au comte Louis I, son père, à côté duquel il avait combattu à la journée de Créci. Etant revenu blesse en Flandre, il prit possession de ce comté au commencement de novembre, et reçut l'hommage de ses sujets le 7 novembre 1346. (Ibid.) Il n'était pas encore marié. L'an 1347, au mois de janvier, les Gantais le retiennent comme prisonnier, et le forcent de célébrer ses fiançailles avec Isabelle, fille du roi d'Angleterre, dans l'abbaye de Berg Saint-Vinoc, le 14 mars 1347. (Ibid.) Il s'échappe le 28 du même mois, et passe en

France. "Chands thandlites a Cound of thats les surces villes ide Fländre apreses on Mepairs II epouse ! le 12d juillet sulvant. MARGUERITE, Alle de Jean III; duit de Brabbist. (IMA pag. 43dib Lahqi 325 i le cointe repasse en Flandre d' la prière de ses suffets! Congres de Dankerdot; du'lla paix se conclut entre le conference roluliant heletette. "Il'acte en late signé par cemonarque dans la tour de Londres, le vo décembre 4348. ( Due Mont of toth! I, part 2 20 pag. 244! ) L'an 1356 ! Louis entre en godife avet "Featifie"; dilchesse de Brabant, "Barbelle-sœur. Le soiet de leur quefelle était la seigneurle de Malines que Louis I avait acquise de l'évenue ne Liège; en 1933; et qu'il avait ensoité tedleci comme bu l'a dia, a Jean III, duel de Brabant. Mais confine il Sefait reserve la faculte de rachat, son fils prétendart l'exercer in ett avait repris Malines à la mort du duc Jean MI! Cerre guerre; Bort les succes furent varies, finit par uff lugement arbitral du comte de Hainaut, prononce le 3 juin 199/19 ligement will annial a la dermète vente et adjugen Malines: au comte de Flandre: ( Poy: Jeanne, duchesse de Brabant. )

Le 19. juillet de la mene amée; Louis donne Marguerite ... si lifte buildur , age de fins; en mariage a Philippe de Rodvies dan de Bourgogher Devenue veuves en 13615 il la remarid .. l'an 1366 ; a Philippe le Hardi , aluc de Bonigogne! fils de Jean II, roi de France. Edouard 114, roi d'Angleterre, avait demande la princesse pour le compe de Cambridge, son fills. Mais, comme il fallait une dispense à equeb de la parenten le pape Urbain V! par les intrigues du roirde Prance, la refusit constatinient, et fit par-la inanquer l'ufforce Les noces de Philippe et de Marguerite se célébrerent à Cond le 19 itin. Le roi Charles V ; en considération de cette akiance, et pour sequitter des dettes et rentes contractées par la France envers les comtes de Flandre, Middel Litte, Daum, Bethune, Hesdin. Orchies et d'autres villes, au comte Louis avec deux cent mille cus d'or qu'il lui fait compter, et comble de présents la moblesse de Flandre. (Meier, fold 163, vac) Charles, en achetant si ther is main de Marguerite pour son frère, comptait par la rendre la paix à la Flandre et l'attacher aux intérêts de la France. Levenement leviletrockpain above on the process of a second recognition of the second second

L'an 13/9, le 16 novembre, ruptore des digues et grande inoulation qui sabmerge une partie de la ville de Bervliet et diresent villages des environs. Ce desastre ne modère pas la passion de Louis pour les fêtes, les festins et les jeux. Pour suffire and dépenses que ces vains amusements entraînaient; il savise de mettre des impire entraordinaires sur ses sujets; le miggittal de Gands y appose; ce un gançais ese lui dire en plein

XIII.

marché que ses compatriotes sont résolus de ne plus contribuerà ses plaisirs. Un canal que Louis permet aux Brugeois de faire, achève de mettre en fureur les Gantais. Le soulèvement commença l'an 1379. Ce fut la plus obstinée et la plus sunssie de toutes les séditions des Flamands. On vit une seule ville sontenir pendant sept ans toutes les forces, de la Flandre rémnies contre elle. Hions ou Heinsius, chef. des nautonniers, depouillé de son emploi par le comte, se met à la tête des rebelles. qui prirent pour uniforme des chaperons blancs. Il meurt de poison, suivant le bruit public), la même année. Jean Brugel, ouvrier en draps, lui succède, avec trois autres que les Gantais lui joignirent. Vers la mi-octobre, siège d'Ondenarde formà par les rebelles, et levé, le 3 décembre,, par un accord que la duc de Bourgogne ménagea entre eux et le comte, Princiirrité des mauvais traitements faits à quelques nautonniers dans Oudenarde, par des nobles, pour yengen le meurire d'un de leurs parents rassemble cinq mille rebelles en chaperens blancs, et à leur tête, sans être, autorisé par le magistrat, il va surprendre Oudenarde, au mois de février, 1380. Douze jours après, Oudenarde est repdue au comte par le magistrat, et Prunel, bauni, expie bientôt après, par, ordre du comte, son crime sur la roue : rotos insertus est, dit Meier. D'autres factieux sont décapités à Ipres. Ces exécutions occasionent un nouveau soulèvement, à la persussion de Pierre du Bois et de cinq autres. Les nobles ayant à leur tête louis Hase, bâtard du comte, s'arment contre les Gantais. Le comte apprenant que Bruges est disposée à se joindre aux Gantais, se rend en cette ville, au mois d'avril, et y fait trancher la tête à cinq cents séditieux. Cet acte de sévérité contient les Bruggois, Le 19 juin de la même année, la paix est faite; mais elle est rompue le Spoût suivant. Les hostilités recommencent avec une pouvelle fureur. Le comte remporte, le 27 du même mois, une grande victoire sur les rebelles, près de Dixmude. Après des succès variés, on fait, le 11 novembre, un nouveau traité de paix qui ne fut pas mieux observé que le précédent. Tout était en combustion de nouveau, vers la fin de février 1381, par la faute des Brugeois, qui, secondés par les officiers du comte, avaient employé les voies de fait pour recouvrer les effets que les Gantais leur avaient enlevés quelque tems auparavant et vendus à l'encan. Le 13 mai, bataille de Nivelle, dont à peine échappèrent trois cents rebelles. Les comtes de Hainaut et de Hollande proposent un accommedement; mais on ne peut s'accorder sur les conditions. Pierre du Bois, voyant les Gantais mécontents de leurs chefs, les engage à mettre à leur tête, le 24 janvier 1382, Philippe Arter

velle. Ce nouveau tribun se distingue en plusieurs combats ou rencontres.

'Cependant la Ramine avait réduit la ville de Gand à l'extrémité. Congrès de Touriai , ménagé par la duchesse de Brabant , l'évêque de Liége et le comte de Hainaut. Il se tient le 13 avril. Le député du comte Louis exige que les Gantais se rendent à discrétion! 'Artevelle', qui n'espérait point de pardon pour lui, détermine les Gantais à mourir plutôt les armes à la main. Bataille de Beverholt; près de Bruges, livrée par le comte à la demande des Brugebis. Battu et mis en déroute, il se sauve dans la cabane d'une pauvre femme, ou, caché dans le lit de ses enfants, il a le bonheur d'échapper aux recherches de ceux qui le poursuivent. Son palais et la ville sont brûles, el tous les Brugeois qui réfusent de se ranger sous les drapeaux des vainqueurs, passés au fil de l'épée. Artévelle prend alors le titre de régent de Flandré. Presse néanmoins par ses amis, il fait supplier le roi Charles VI, de se rendre médiateur pour la paix. Loin d'admettre sa demande, le roi se met en route, à la tête de sa principale noblesse, pour aller au secours du comite de Flandre. Bataille de Rosbecque, entre Lille et Douai, donnée le 27 inovembre. Les Français la gagnent, et Artevelle est trouvé parthi les morts ; dont le nombre allait au-delà de vingt mille. Tout l'honiséur de cetté sournée fut pour le roi, et l'avantage pour le duc de Bourgogne qui l'accompagnait. Les partisans d'Artevelle lui donnent pour successeur François Agricola, nomme en flamand Ackerman. (Meier.)

L'an 1383, les Anglais, appelés par les Gantais, arrivent en corps d'armée en Flandre, vers le mois d'avril, sous la conduite de l'évêque de Nortwick, établi chef de la croisade, publiée par Urbaini, contre les partisans de Clément VII. Fiers de ce renfort, les Gantais se proposent d'aller brûler la flotte que le roi de France équipait pour tenter une descente en Angleterre. Le complot étant découvert, le duc de Bourgogne s'autorise de cette perfidie, pour achever la ruine des rebelles. L'évêque de Nortwick, harcele avec son armée fanatique, se trouve fort heureux d'obtenir une trève d'un an. Le comte Louis n'en vit pas la fin. L'an 1364, le 6 janvier, Jean, duc de Berri, et comte de Boulogne, par sa femme, ayant pris querelle avec lui, à Saint - Omer, pour l'hommage de Boulogne que ce dernier exigeait, en qualité de comte d'Artois, lui porte à la poitrine un coup de poignard, dont il meurt trois jours après. C'est ainsi que Meier raconte la mort du comte Louis, d'après quelques chroniques du xv. Mais Froissart, auteur contemporain, nous donne cet événement comme l'effet d'une maladio naturelle. Il est certain d'ailleurs, que Jean, due de Berri, n'épousa qu'en 1389 Jeanne, fille et héritière de Jean II, camie d'Auvergne et de Boulogne (1). Le comte Louis fut inhumé à Saint-Pierre de Lille, auprès de son épouse, morte en 1368. Le duc Philippe le Bon, son arrière-petit fils, lui fit ériger, en 1455, le mausolée qu'an voit aujourd'hui à Lille, dans la chapelle de N. D. de la Treille. Ce prince nelaissa qu'une fille légitime ; qui suit , mariée , comme on l'a dit , 1% à Philippe de Rouvre, duc de Bourgogne, mort en 136192º à Philippe le Hardi. Mais Louis cut beaucoup d'enfants naturels, dont les principaux sont Louis, dit le Hazé, lequel, après avoir servi le roi de France dans les guerres de Flandre, accompagna le comte de Nevers en Hongrie, fut fait prisonnier avec lui, à la bataille de Nicopoli, et danna pour sa rançon, suivant Locriss, au sultan Mahomet, une pièce de tapisserie de haute - lisse de la manufacture d'Arras; d'autres disent qu'ils fut tué à cette bataille ; un autre Louis , tige des seigneurs de Praet ; Jean , dit Sans-terre, tige des seigneurs de Brinckan ; et Victor d'Urselle, chevalier très renommé. L'indolence , la prodigalité, les débauches et l'imprudence de Louis de Male, furent les causes de ses malheurs. Comre de Flandre, de Nevers, de Rethel, d'Artois et de Bourgogne, il fut l'un des plus puissants prince de l'Europe; et fante de savois gouverner ces vastes domaines, il fut l'un des plus faibles et des plus méprisés. Il ne manquait pu néanmoins de sens , ni même d'un certain amour pour le bon ordre. Il fut l'instituteur de l'Audience, de Flandre, créée pour informer des malversations commises par les officiers des jundictions inférieures. La neutralité qu'il aut soin de garder entre la France et l'Angleterre, malgré les mauvais procédés de cette dernière puissance à son égard, fut la source de l'opulence des Flamands. Ce fut sous sous son règne que furent árappées les premières monnaies d'or en Flandre.

#### MARGUERITE ET PHILIPPE LE HARDI.

1384. MARGUERITE, fille du corate Louis de Male et femme de PHILIPPE LE HARDI, duc de Bourgogne, née en avril 1350,

<sup>(1)</sup> D'autres disent, avec aussi peu de vraisemblance, que ce sur Jean II, comte d'Auvergne et de Boulogne, beau-père du duc de Berri, qui, ayant pris querelle avec le comte de Flandre au sujet de l'hommage de Boulogne, le poussa contre la muraille avec tant de violence, qu'il lui froissa le corps, ce qui fut cause de sa mort.

succède à son père dans les états de Flandre. Elle est inaugurée à Bruges avec son époux, le 26 avril. Les Gantais perseverent dans leur révolte, toujours soutenus par l'Angleterre. Le 25 mai de la même année, un mercredi, fête de Saint-Urbain, Arnoul, sieur Descornais, reprendisur les Gantais, après un rude combat, la ville de Oudenarde, que François Ackerman, leur capitaine, avait prise de nuit et d'emblée, le 17 septembre de l'année précédente. Furieux de cette perte, le peuple de Gand ne garde plus de mesures. Au mois de juillet, il met en pièces le seigneur d'Herselle, accuse par Ackerman d'avoir travaillé à faire chasser les tisserands de la ville. Il crée, dans le mois de juillet, un nouveau capitaine dans la personne de Baudouin. dit le Riche (en flemand de Riscke), grand ennemi de la noblesse. Baudouin lui-même choisit de nouveaux magistrats, et traîne en prison les anciens, qu'il oblige à racheter leur liberté par de fortes rançons. Mais ayant manqué une expédition sur Oudenarde, il est cassé de son office et Ackerman rétabli avant le y actobre. Vers le commencement de janvier 1385, on vit arviver d'Angleterre : en Flandre un chevalier expérimenté, nommé par le Roi Bichard II pour commander les Gantais et leurs confédérés, de concert avec Ackerman. Le duc Philippe, voulant offamer Gand, prend différentes mesures pour lui couper les vivress Less habitants des villes voisines font des courses jusqu'à ses portes, au mepris de la trève, et la noblesse se signale dans ces actes d'hostilité. Mais les Gantais, appuyés des Anglais, ne laissèrent pas de remporter divers avantages, dont le plus remarquable, qui est du 17 juillet, tut la prise de Damme, où l'on fit un butin considérable. Le roi Charles VI, apprenant les progrès de la rébellion des Gantais, et les secours qu'ils recevaient des Anglais, fait une nouvelle descente en Flandre, à la tête de quatre, - vingt mille hommes, ou de cent mille, suivant Meier. Après avoir repris Damme, le 30 août, au bout d'un siège de six semaines, il se parte dans le pays des quatre offices ou métiers, qu'il ravage. S'étant approché de Gand, il menace d'en taire le siège; mais il ne le fit pas, et Meier l'assure positivement. Sachant, dit-il, que la ville était approvisionnée pour six mois, et voyant la mauvaise saison approcher, le monarque ramena son armée en France.

Le duc Philippe, touché de compassion pour la malheureuse ville de Gand, cherche à la ramener au parti de la soumission par les voies de douceur. Il emploie à cet effet le chevalier Jean Heila, personnage également agréable au peuple et à la noblesse. Gagnés par ses insinuations, les Gantais commencent à prendre

des sentiments plus modéres. Enfin , le 18 décémbre de la même année 1385, leurs députés signèrent à Tournsi un traité de paix avec Marguerite, son époux et le roi de France. La Flandre, par la sage conduite de Philippe, demettra tranquillé jusqu'à sa mort, arrivée à Hall le 27 avril 1404. (D. Plancher: Meier dit le 26 avril.) Marguerite le suivit au tombeau le 16 mars de l'ai 2405, à l'âge de cinquante-cinq ans. Elle mourat subitément à Arras, et fut enterrée à Gaint-Pierreille Lille! Philippé est le soul comte de Flandre qui sit pris le têtre de pair de France. qu'on lit sur son seeau dans un diplôme de 1387. Ce titre appartenait à Philippe; et en qualité de comte de Flandre, et en qualité de duc de Bourgogne. Ce prince aveit établi. le 5 février 1385, à Lille, une chambre des comptes sur le modèle de celle de France. Pour mettre plus d'ordre dans ce tribunal, il y fit entrer des hommes experts et versés dans la pratique, qu'il avait tirés des chambres des comptes de Paris et de Dijon. ( Pay: Phil

lippe le Hardi, duc de Bourgogne.)

On a ci - devant attribué, d'apzlès! kopinioti untanime des modernes, l'invention de la peinture à l'huile à Jean Van-Eyk, connu sous le nom de Jean de Bruges, parce qu'il était de cette ville. Ce peintre, qui vivait au commendement du KV. siècle, présenta, dit-on, le premien tableau peint de cette façon à Alfonse, roi de Napler. Antonello de Messirie ayant appris le secret de Jean de Bruges i le comaganiqua aux Italiens. Mais ce secret merveilleux, auquel nous sommes redevables de la conservation de tant de chefs-d'œuvres, était connu des Allemands long-terms apparavant socarion a trouvé, ily aquelques années, plusieurs tableaux plus anciene que Van-Eyk, peints à l'huile sur bois, dans un monastère de Bohême. Ils sont partie de la superbe collection que sa majesté impériale à rassemblée au palais de Belvédère à Vienne, et l'on en distingue un partique lièrement qui porte tette inscription : Gemalt in vel vder con Thomas on Mutina oder von Muttersdorff in Beehmen, 1297, c'est-à-dire, peint à l'huile par Thomas de Mulina ou de Muttersdorff en Boheme, 1297. (Cette note est tirée du tom. Ill, pag. 63, 65 de l'Essai sur l'histoire de l'ordre Teutonique, par un chevalier de l'ordres) (M. le baron de Wals) 🤃 🚟

#### JEAN, DIT SANS PEUR.

1405. JEAN, duc de Bourgogne, fils amé de Philippe le Hardi et de Marguerite, reconnu comte de Flandre après lent mort, fut inauguré à Gand, le 21 avril 1405. Les Anglais, sans lui avoir déclaré la guerre , fent une descente en Flandre ; le 22

As your services

mai. assiégent l'Ecluse, et cinq jours après regagnent avec précipitation leurs vaisseaux. L'an 1408, le due marche au secours de Jean de Bavière, évêque de Liége, à qui les Liégeois refusaient d'obéir, parce qu'il ne voulait point, disaient-ils, se faire ordonner. Il remporte sur eux une victoire signalée, le 🕉 septembre. L'an 1419, il est massacré, le 10 septembre, à Montereau. Ce prince avait épousé, comme on l'a dit à son article parmi les ducs de Bourgogne, MARGURAITE, fille d'Albert de Bavière, comte de Hollande et de Hainaut, le q avril. 1385, et le même jour Guillaume, fils du même Albert, avait épousé Marguerite, fille de Philippe le Hardi: double mariage qui fut célébré à Cambrai par l'évêque de cette ville, en presence du roi Charles VI. On vit en cette occasion, chose rare. dit Meier, deux épouses du nom de Margnerite, accompagnées, de deux autres Marguerites, leurs mères. ( Koy. Jean-sans-Pour, duc de Bourgognes) .....

#### PHILIPPE III, DET LE BON, SOUVERAIN DES PAYS-BAS.

Land Caracha and State of the medical 1419. PHILIPPE III, dit LE BON, contre de Charolais, succède au comté de Flandre, ainsi qu'aux autres états de Jean. son père. Il était à Gand lorsqu'il apprit le meurtre de ce prince. Aussitôt il prit la résolution d'en tirér vengeance : et se tournant du côté des seigneurs qui étaient en essez grand nombre auprès de lui, men amis a laut dit-il, il faut m'aider di panir le meutrier de mon père Buis, étant passé dans l'appartement de sa femme, il lui dit : Madame Minhelle y votre frere (le Dauphin) a tué mon père. Mais la haine qu'il concut pour, le frère ne passa pas jusqu'à la sœur; car ils vécurent dans? une tendre union jusqu'à la mort de cette princesse, qui atriva le 8 juillet 1420. Philippo fit oclébrer les obsèques du, duc Jean dans l'église de Saint-Waast d'Arras, où assistèrent cing évêques et vingt-quetre ablés. Le P. Fleur, dominicain. chargé de faire l'oraison funèbre, avant pris pour texte ces paroles de l'écriture. Laisse-moi la vengeance et je te rendrai justice, usa de toute la liberté que lui donnait son ministère, pour engager Philippe à faire le sacrifice de son dessentiment. Mais la plaie était trop récente et trop profonde pour se fermer si promptement. Les courtisans qui environnaient ce prince, et qui avaient d'autres maximes que l'orateur, fortifièrent sa première résolution. Ce qui l'y affermit encore davantage, ce furent les dispositions qu'il trouve du côté de la cour et du royaume de France pour l'exécuter. Le roi, par faiblesse d'es-Prit, la reine par ressentiment personnel, se déclarèrent hau-

tement contre le dauphin, et leur exemple entrafifa le groi de la nation. Une députation faite à Philippe du divin du monarque, et des principales villes du l'oyaune, Vitt'se plesente à lui dans la ville d'Artes; elle y dressel, le 4750 è 10bre 1474, un traité postant: en substance, que le roi d'Angleterre éponsera Catherine, Gilto de Charles IVI, "guiff aura" la régelité illi royaume pendant da analadie du roi son beau-pere, ayec assurance de lui succeder, et qu'il emploiera ses forces pour reduire les rebelles (west sinst qu'on nommait less partisans du dauphin:) Le roi, pour "lors en démence; ratifia de traité en plein conseil; le si mai 1420, à Proyes; où la cour residait depuis un an, et le parlement de Paris Penregistra. Le duc Philippe, aveuglé sur ses propres intérêts, par le desir de la wengeance, seconde avec ardeur, pendant quatorze and les efforts de l'Anglais, pour enlever la couroffine de France au légitime héritier et à toute sa maison.

Philippe, en trahissant les intérêts de son sang et ceux de la nation, n'en était pas moins attentif'à profiter des occasions d'agrandir ses états, ni moins curieux d'étaler sa magnificence. Il acquit, l'an 1421, le comté de Namur du romte Jean III, par traité du 23 avril: L'an 1429 (v: st!), le to de janvier, jour de son mariage avec Elisabeth de Pontugal, sa troisième femme, il institue à Bruges l'ordre des chevalien de la Toison d'or, à la gloire de Dieu, en révérence de sa glorieuse Mère, en l'honneur de monseigneur saint Andrieu, à l'exaltation de la foi de la sainte église. Cet ordre ; qui s'est toujours souterm avec éclat, et qui est encore aujourd'hui l'un des trois grands ordres de l'Europe, ne dévait être composé que de trente chevaliers, tous issus d'ancienne noblesse, prouvée par quatre générations paternelles et maternelles. Philippe ne créa d'abord que vingt-quatré chevaliers; réservant les six autres places pour des princes qui les recurent avec plaisir et se firent honneur d'en porter les marques. Philippe devint, l'an 1433, comte de Hollande et de Hainaut, par la cession que lui en fit la comtesse Jacqueline de Bavière."

Enfin, l'an 1435, las de servir l'ambition des Anglais, et touché des maux qu'elle causait à la France, Philippe se détache totalement de leur parti. Charles, tide de Bourbon, Louis, comte de Vendôme, le chancelier, le connétable, l'archevêque de Reims, le premier président du parlement de Paris, viennent se jeter à ses genoux dans l'église de Saint-Waast d'Arras, lui demandent pardon du meuttre de son père, protestant que leur maftre n'y a pris part que par le conseil de quelques seclérats. Le duc, ému josqu'aux larmes, accorde

le pardon le 21 septembre, et par là fut conclue la paix d'Arras. (Voy. les ducs de Bourgogne.) L'an 1437, il assiège Calais avec une armée nombreuse, pour se venger des Anglais, qui ne cessaient, depuis qu'il avait quitté leur parti, d'exciter contre lui ses sujets de Flandre, ennemis naturels des Français, et atta-chés aux Anglais, à raison derleur commerce. Philippe échoue dans son entreprise par la trabison des Flamands, qui prirent la fuite. Mais les Flamands, pour couvrir leur lachete, s'en prennent à Jean de Hornes, seigneur de Montcornet, qu'ils accusent et mettent en pièces. (Guaguin, l. 10.) Philippe, de retour en Flandre, pensa périr lui-même à Bruges, dans une sédition des habitants. L'Isle-Adam, et plusieurs de ses gens y perdirent la vie. Charles, fils de Philippe, par contrat du 30 septembre 1438, devint l'époux de CATHERINE, fille du roi Charles VII, qui lui fut amenée par l'archevêque de Reims, le duc de Vendôme et d'autres seigneurs. L'an 1451, les Gantais se soulevèrent contre Philippe à l'occasion de la gabelle qu'il voulait établir en Flandre. Philippe ne put les réduire qu'après plusieurs batailles gagnées sur eux. Les deux dernières furent celle de Rupelmonde, donnée en mai 1452 (Corneille de Bourgogne, l'aîné des quinze bâtards de Philippe y périt), et celle de Gavre, livrée le 15 juillet 1453. Les Gantais perdirent en cette occasion 20,000 hommes. Philippe, ayant atterré les Gantais par ces deux victoires, signale envers eux sa clémence en leur faisant miséricorde. Il célèbre en même tems son triomphe par un tournoi singulier, à la suite duquel il donna un superbe repas aux grands de ses états ¿ dans son palais de Lille; on vit à ce banquet les services descendre sur les tables dans des chariots qui sortaient du plafond entr'ouvert. Un clerc, monté sur un dromadaire, prêcha les convives, et les toucha jusqu'aux larmes. Ce sermon avait pour objet de les exciter à se croiser pour retirer Constan. tinople des mains du Turc qui venait de s'en emparer. Tous y consentirent, et firent vœu, l'un après l'autre, sur un faisan rôti, de marcher contre Mahomet. II; c'est le nom du conquéant de l'empire grec. La formule particulière dont chacun se servit pour exprimer cet engagement, est rapportée par Olivier de la Marche, à l'exception de celle du duc, qu'il a omise; mais elle se retrouve dans les additions faites à cet historien. La voici: Je voue aux dames et au fuisan que avant que il soit six semaines je porteray une empreinse en intention de suire armes à pied et a cheval, laquelle je porteray par jour, et la plus partie du temps, et ne la lairray pour chose qu'il m'en vienne, si le roy ne me le commande, ou si armée se face aller sur les XIII,

Infidèles par le 198 en sa personne par sen commandement au outtrement. Si c'est le hon pluisir du roy, Liray en ladicte armée de très-bon, cour pour saire service à la chrétiente, et mesteray peine au plaisir de Dieu d'estre des premiers qui assembleront avec les Infidèles, Le duc, fidèle à sa parole, fit le voyage d'Allemagne à dessein de conférer avec l'empereur Frédéric, sur les moyens de porter la guerre en Orient. Mais il ne put parvenir à voir ce prince avare, ani prétexta une maladie pour éviter, la dépense qu'exigerait la réception d'un pareil hôte. De retour chez lui, Philippe y, trousa des affaires, qui, jointes au mayvais succès de son voyage, lui firent perdre de vue le projet de la croisade. L'an 1458, presse par les Gantais d'honorer leur ville de sa présence il s'y rend le 25 avril et y fait la plus superbe entrée dont jamais on eut oui parler. Il faudrait, dit Meier, un livre entier pour décrire tons les honneurs qu'on lui rendit. La ville de Gand étala toute son opulence et toute son industrie dans cette occasion, jusque-là qu'un bourgeois fit couvrir de lames d'orgent le toit de sa maison.

L'an 1459, le bruit se répand tout à coup dans l'Artois, que le pays est rempli, de vandois ou sorciers; car ces deux noms étaient elors synonymes. Les juges d'Arras se mettent aussitôt en mouvement pour faire la recherche de ceux qu'on accuse d'être de ce nombre. Plusienys sont mis à la torture, et syr les aveux qu'on leur arrache, livrés aux flammes. Il semble que ce tribunal s'attachait de préférence à ceux qui étaient pourvus d'une meilleure fortune; et comme leurs biens étaient coefisques au profit du duc, de Bourgogpe, qui soupconna, mais injustament, en prince de favoriser les procedures irrégulières de cette espèce d'inquisition, et d'approuver les jugements iniques et cruels qu'ils rendaient. Enfin le sieur de Beaufort ayant été, agrêté aur la fin de : 1460 , ses enfants interjetèrent appel des poursuites au parlement de Paris, lequel, ayant examiné l'affaire et les procès intentés ci-devant aux prétendus vaudois, déclara, par son arrêt du 20 mai 1461, publié dans la ville d'Argas , le 18 juillet suivant, qu'il y avait abus dans les procédures, réhabilita la mémoire des supplicies, condamna les juges à une amende, et ordonna qu'il serait pris sur leurs biens une somme de quinze cents livres, à l'effet de fonder une messe pour le repos des âmes de ceux qu'ils avaient fait exécuter. (Chron. manusanita de Jacques de Clerq.).

L'an 1467, Philippe meurt d'une sequinancie à Bruges se 15 juin, à l'âgerde pr. ann. Son corps, espasé pendant deux jours, fut visité par tous des habitants y et ensuite déposé à Saint-Renation de Bruges, d'où il fut transporté, l'an 1473,

aux chartreux de Dijon. A ses funérailles il y aut, dit Paradiu, plus de larmes que de parales; car il sembloit que chascun eust enteré son père. Ce prince faisait sa résidence ordinaire en Flandre, et ne visita que de terns en tems la Bourgogne. La protection qu'il accorda aux arts et au commerce, les fit fleurir dans les Pays Bas. (Voyez Philippe le Bon; date de Bourgogne.)

## CHARLES LE HARDI; ou le Teméraire.

1467. CHARLES; fils de Philippe le Bon, et son successent dans tous ses domaines, est inauguré comte de Flandre, à Gand, le 28 juin, 1467. Les Gantals dui redemandent leurs priviléges, que Philippe le Bon leur avait enfevés. Ils excitent une sedition à ce sujet. Charles est oblige de leur accorder leurs demandes pour les apaiser. Il sort de Gand rempli de colère, et révoque tout ce que les Gantais lui avaient extorqué. Ceux-ci-ayant recommencé à se mutiner; le duc, au retour de son expédition contre les Liégeois, fait mourir les chefs de la rébellion, condamné les Gantais à une amende considérable, les oblige à lui apporter leurs étendards à Bruxelles, restreint leurs priviléges, et fait ensoite dans leur ville une entrée pompetise.

L'an 1468, Sigismond; die d'Autriehe, thus le besoin où il est d'argent pour payer les frais de la guerre qu'il wenait de terminer avec les Suisses, se rend en Flandre, et vend au duc Charles les comtés de Feirette, Brisach et Rhinfeld, pour guatre-vingt mille écus d'or. L'an 1472, Charles ayant acheté d'Arnoul d'Egmond le duché de Gueldre et le camté de Zut-phen, va trouver l'empereur à Trèves pour en recevoir de lui l'investiture. Cette cérémonie se fait avec le plus grand appareil. Le but de Charles était de démander à l'empereur le ture de roi de Bourgogne et de vicaire de l'Empère, avec promosse de donner sa fille en mariage au fils de l'empereur. Louis Xi écrit à celui-ci pour le détourner d'accepter ses offres, et il y réussit. (Pontus Heutetus.) L'an 1477, Charles périt, le 5 janvier, dévant Nanci: (Voy: Charles, duc de Bourgogne.)

#### MARIE.

1477. MARIE, fille unique de Charles le Hardit et d'Isabelle de Bourbon, née à Brunelle. le 13 février 1457 (n. st.), se porta pour héritière universelle de son père, après la mort de ce prince. Mais Louis XI, roi de France, ne tarda pas à la enlever le duché de Bourgogne. Ce magarque n'en demeutal

pas là , il voulut renvahir toute da succlemium de Charles. Le prince d'Orange le readit maître d'une partie du comté de Flandre. Louis s'empare des villes de Picardie rédées au feu .. duc, et s'ayança ensuite dans l'Arleise Marier se represt d'un côté mostrisée par les Gantais qui la retenaient confinente. , captivité, de l'autre sur le point d'être entièlement dépouillée par le roi de France, unvoie à ce prime une ambassadeque la . tête de laquelle étaient d'ugonet : son chancelier ; et le seigneur d'Imbercourt. Louis reçoit ses ambassadeurs avec une mesarence de bouté. Il entre en matière avec eux, et leur fait entendre que l'Artois étant un fief de ma couronne, il a les dibit de le mettre en sa main, jusqu'à ca que la princesse lui en sit fait hommage. Le résultet de la conférence fut que, moyennant toute suspension d'armes, la cité d'Azras, distingués alors de la ville, serait remisa à ce prince, le 3 mars de cette unuée 1477. La cité fut en effet livrée aux troupes du roi ce jour là, et Louis y entra sur les trois beures sprès midi. Maître de cette partie d'Arras, il le fut bientôt de l'autre- Le reste de la province suivit l'exemple de la sapitele. A de nouvelle des procrès du roi de France, Marie assemble à Gand les états de Flandre, leur expose ses embarras, et promot de se gouverner par leurs conseils. Députation des états à Limis pour lui notifier les dispositions de leur sonveraine. Louis, pour les désabuser, montre aux députes des lettres de Marie, par lesquelles elle lui marquait qu'Hugonet et Imbercourt tetaient ses hommes de venfiance, le suppliant de ne s'adresser qu'à oux pour voates les ... affaires qu'il youdrait, traiter avec elle. Cos dettres étaient velles , qui avaient été remises au roi par les ambassadeurs de Marie. Furieux de se voir joués, les députés reviennent en diligence à Gand, assemblent le conseil de la ville, y font comparattre Hugonet et d'imberçaurt, les accusent de trahison, et les sont condamner à perdre la tête. (Harduin.) Ce jugement fut exécuté le jeudi-saint, 3 avril, à la vue de la princesse, qui vaimement employailes prières et les larmes pour délivrer ces deux infortunés. Louis, profitant de la confusion qui règne parmi les Flamands, pousse ses conquêtes dans le Pays-Bas: Les Flamands, pour l'arrêter, font venir Adolphe, duc de Gueldre, et le mettent à leur tête. Adolphe est tué dans un combat, Ie 22 juin. Alors ils prennent le parti d'appeler l'archiduc Maximilien, fils de l'empereur Frédéric, et lui font épouser la princesse, le 18, ou, selon d'autres, le 20 août 1477. Maximilien soutint les droits de son épouse, et fit revenir une partie de ce que la France lui avait enlevé. L'an 1478, il oblige, à la tête de seize mille hommes, le roi Louis XI de lever le siège de

Baint-Omer, reprend Cambrai, Bouchain, le Quesnoi, Condé. Mortagne, Tournai, et douclut avec hii une trève à Leuze, le 18 septembre: Les Flamands, cependant; murmuraient de voir les Bourguignons et les Allemands occuper chez eux la plupart des charges et dignités. Ils éclarent, l'an 1479, et crient qu'il fant renvoyer l'archiduc. A Gand, les artisans prennent les armes contre les magistrats à l'occasion d'un impôt sur la bière. Le but de cette conjuration était de faire main-basse sur les chefs de l'état civil et du corps ecclésiastique. A peine est-elle assoupie, que la guerre se rallume avec la France. Bataille de Guinegate, livrée le 7 août, par l'archiduc, aux Français, qui. étaient accourus au secours de Terrouenne poull assiègeait. La porte y fut à peu-près égale de parti et d'autre; mais le siège me fut point repris. Lan 1480, le 14. janvier, nouveau soulèvement des Gantais, excité par le seigneur de Dudzelle. Ils împosent des lois à Maximilien, lui taxent les frais de sa dépense, et lui traccitt un opkarode gouvernement. Ce prince, indigné, transfère sa cour à Malines, et de tà se rend à Roterdam, où une maladie le conduit aux pontes de la mort. Il en revint ; mais deux sans à peine s'étaient écoulés, qu'un actident funeste lui enleva l'archiduchesso son épouse, à l'âge de 25 ans; elle était sortie avec une suite nombreuse pour prendre le plaisir de la chasse à l'aiseau. Etant tombée de cheval, elle se fit une blessure dangereuse ; qu'une excessive pudeur l'empêcha de découvir, même à son mars. La plaie devint incurable, et troissemaines appès seet accident, la princesse mourut, le 27 mars 140a, à Bruges. Son corps y fut inhamé dans l'église collégiale de Notre-Dame, sous un magnifique mausolée de cuivre, à côté de celui de son père. Louis XV, roi de France, après la prise de Bruges, en 1745, considérant ces deux monuments, dit en montrant le tombeau de Marie: Voild le berceau de toutes nos guerres. Cette princesse laissa de son mariage un fils, qui suit, et une fille, Marguerite, née le 1er janvier 1480, tiancée, ed :: 483; au dauphin, depuis Charles VIII, roi de France, mariée en 1498 à Jean, fils et héritier présomptif de Ferdinandi, roi d'Aragon, et d'Isabelle, reine de Castille, veuve des la même année, remariée en 1501, à Philibert'II, duc de Savoie, veuve pour la seconde fois en 1504, gouvernante des Pays-Bas, morte le 141. décembre 1530.

## PHILIPPE IV, DIT LE BEAU.

1482. Puntippe, fils aîné de Maximilien d'Autriche et de Marie de Bourgogne, né à Bruges, le 22 juillet 1478, succède

à sa mère dans la souveraineté des Pays-Bas et les comtes de Bourgogne, de Macon, d'Auxerre et d'Artois Les Gantas disputent à Maximilien la tutelle de son fils et de sa fille, et se rendent maîtres de leurs personnes. La même année, ils le contraignent de faire la paix avec la France; par le traité d'Arras, où l'on conclut, le 23 décembre, le mariage de Maigne rite, sa fille, agée de deux ans, avec le dauphin. On assigna poor dot à la princesse, les comtes d'Artois, de Bourgoghe, d'Auxerre, de Mécon, avec les seigneuries de Noversiet de Salins; après quoi elle fut remise au seigneur des Querdes, et emmenée à la cour de France, pour vetre élèvee en attendant L'age convenable pour consommer son mariage. L'an 1484, Maximilien fait sommer les Flamands de le reconnaître pour tuteur de son fils et administrateur de ses états, et, sur leur refus, il leur déclare la guerre. Les Gantais alarmés des progrès de Maximilien, consentent, l'an 1485, à lui remettre son fils et à lui accorder la régence de ses états. L'an 1488, nouveau soulèvement des Gantais contre Maximilien, roi des Romains, depuis environ deux ans. Il est investi dans son palais à Bruges, le 1er. février, fait prisonnier le 4 du même mois, conduit le 6 (un vendredi) dans la maison d'un droguiste dont on fit griller les fenêtres, et autour de laquelle on mit des corps-de-garde. Le 12, on lui fit l'outrage de le placer sur une pierre où l'on interrogeait les criminels; le 26 (toujours de février), il est transféré à l'hôtel de Ravestein. Cependant tous ses domestiques, à l'exception de deux qu'on lui laissa pour le servir, furent emprisonnés. On coupa la tête à plusieurs personnes de sa suite, entr'autres aux seigneurs de Ghistelles et de Dudzelle. Enfin, il est remis en liberté, le 17 mai (le samedi avant le dimanche Exaudi), à trois heures du matin, sous la promesse qu'il fait de congédier toutes les troupes étrangères qui sont dans le pays et de pardonner le passé. Ce qui avait déterminé les rebelles à le relacher, ce fut l'arrivée de quelques princes allemands devant Bruges, et l'approche de l'empereur qui venait avec une armée au secours de son fils. (Raimundi duellii Miscellan. l. 1, pp. 249-255.) Outré de l'affront qu'il avait reçu, Maximilien s'en retourne en Allemagne, après avoir nommé Albert, duc de Saxe, gouverneur des Pays-Bas et gardien de son fils qu'il faisait élever à Malines. Mais Albert eut bien des contradictions à essuyer dans sa régence, après que l'empereur, dans une assemblée tenne à Malines, eut déclaré nulles les promesses forcées que Maximilien avait faites aux Gantais.

Philippe, devenu majeur, épouse, à Lières en Brabant, le

au octobre 1496, JERNER, fille et héritière de Ferdinand le Catholique, roi d'Aragon, et d'Isabelle, reine de Castille, Il, monte, l'an 1504, sur le trône de ce dernier royaume, et meurt, le 25 septémbre; 1506. Il ent pour successeur dans la gouvernament des Pays Bas, Charles, son fils ainé, dans la suite roi de toute l'Espagne et empereur sous le nom de Charales-Quint. Les Pays-Bas, depuis ce tems, ont fait partie de la monarchie espagnole, jusqu'à la paix d'Utrecht de 1713, qu'ils ont passé à la branche autrichienne d'Allemagne. Il faut en excepter la Hollande ou les sept Provinces-Unies, qui, vers la fia du quatorzième siècle, se formèrent en république.

alle de l'empereur Lotinau e Mais comme n'es trevius eur suvant la remarque du P. I dires qu'in an gouveine e mine, di nous commencerons par ce aeryan.

# CHRONOLOGIE, HISTORIQUE

wheger de l'He**TVA (IAH) AC SATMOO**Samanch, qui son eint ar a contract de se retreer. Relicon de la contract de la contract

La Hainaut, ancien domicild des Norriens, borné au septen trion par le Brabant et la Flandre, au midi par la Picardie, un levant par le comté de Namur, au couchant par la Flandié et le Cambresis, renferme un terrein de vingt/lieues de templem; sur environ seize de largeut. Son nome pai n'estr consignate depuis, le huitième siècle, se tire de laurreiere de Haines qui le traverse. La ville de Mons ( Mons Hannowire) et en flamend Berghen in Henegow), située partie seus une montagne, pastie dans, une plaine marénageuse, est la capitale de cé counté l'état les premiers possesseurs s'appelaient cointel ide Mouss Remail quez encore que dans les anciens monuments la ville de Mon est aussi appellée Castrilucium, et par correption Castrilocid (Valois, Not, Gall, p., 133.) De même querla Frences, le Hay paut avait ses douze pairs, qui composaient le tribumitel comte et rendaient la justice avec luis On des tippelle addit aujourd'hui dans les causes importantes qui intéressent la province. Ce sont les seigneurs d'Avènes, de Cisinai, de Sillis de Longeville, .. de Baudour, de Barbanzon de Ohièven . de Lens, de Rœux, de Robaix, de Walincourt et de Quevy. Tel est l'ordre dans lequel ils sont remmés par Aubert le Mire. (Notit. Eccles. Belg. c. 144, p. 392.)

Les chronologistes madernes dennent four preasser dunte de Hainaut, Giselhert; qui enleva, l'an illigit a Emangal de l'action par les la company de la comp

MX

fille de l'empereur Lothaire. Mais comme il est très-douteux, suivant la remarque du P. Labbe, qu'il ait gouverne le Hainaut, nous commencerons par le suivant.

RAINTER L

RAINIER, surnomme au Long-cou, dont on ignore l'origine, est le premier comte de Hainaut dont nous soyons certains. Il possédait, outre cela, en propriété, les comtés de Mansuari dans le voisinage de Diest et de Darnau, vers Gemblours, avec une partie considérable de l'Hasbaye. L'an 875 ou environ. suivant Dudon, il alla se joindre à Ratbod, duc de Frise, pour déloger de l'île de Welcheren, en Zelande, Rollon, chef des Normands, qui s'en était emparé. Les deux alliés furent battus. et obligés de se retirer. Rollon, l'année suivante, étant entré dans le Hainaut, remporta divers avantages sur Rainier, qu'il fit à la fin prisonnier dans une embuscade que celui-ci avait dressée lui-même à l'ennemi. ALBERADE, sa femme, qui ne lui cédait pas en courage, députa douze seigneurs à Rollon, pour redemander son mari. Elle l'obtint par échange de douze capitaines normands qu'elle avait en son pouvoir, et en portant ellemême tout l'or et l'argent qu'elle avait pu ramasser à Rollon. qui eut la génémonté de lui en rendre une partie. Zuentibolde tenait le sceptre de Lorraine. Rainier : s'étant brouillé avec lui. fut destitué l'an 898, et contraint de se retirer en France. Il engagea le roi Charles à tenter la conquête du royaume de Lorraine. Charles ayant fait la paix avec Zuentibolde, celui-ci continua de poursoirre Ramier et le comte Odacre, son allié. L'an 800, il les assièges pour la seconde fois, mais sans succès. dans le fort de Durfos, sur la Meuse, dont ils s'étaient emparés. Pour se venger, il les fait encommunier par les évêques. (Ann. met, ) La mort de Zeentibolde rétablit les affaires de Rainier. ll recouvra non-seulement ses domaines, mais encore ses di≃ goités, et les augmenta même du gouvernement ou duché de Lorraine, dont le roi Charles le gratifia, l'an 911, après avoir fait la comquête de ce pays avec son secours. Rhinier mourait l'an 916, laiseant de son mariage, Giselbert, qui lui succéda au duché de Lorraine, et Rainier, qui suit, avec une sille, N., qui épouss Bérengér, comte de Lomine ou de Namur. A CONT ON THE HOLD CONTROL

Township of CRAINIBR II. To the work

en honne intelligence, à ce qu'il paraît, avec le due Giselbert, son frère, pendant les huit ou neuf premières années de son XIII.

gouvernement. Giselbert ayant ete fait prisonnier, l'an 924 par Berenger, le comte Rainier obtint sa délivrance en donnaît pour otages deux de ses fils. Mais il ne fut pas plute mis en liberte, dit Prodoard, qu'il se mit à ravager les terres de Berenger, de Rainier, son liberateur, et d'Isaac, comte de Cambrai; Rainier lai réadit bientot la pareille; mais il fa fich de l'apparence qu'ils étalent récondités ensemble posqu'en 925, Giselbert et le comte Otton's firent la pair avec le ror de France; par la médiation d'Herliert; comte de vermandois, et qu'comte flugues le Grand. De houvefles difficultés provide et encore trainier et Giselbert, en 928. Mais la querelle fut courte, et finit la même aunée par l'intervention de Henri I, roi de Germane. (Frodoard.) Rainier II, depuis ce tems, disparaît dans l'histoire. On doute cependant qu'il soit mort avant l'an 322. Sa femme, Atix ou Abel Ang, fillé, si l'on en croft du Bouchet, de Richard I, duc de Bourgoge, lui donna trois fils, Rainier, qu'il suit, Lietard, et Rodoffe, comte de Haspaye, et jug, suivant Mentelius, des comtes de Loss. A ces enfants, du Bouchet ajoute, sans preuve Amauri tige des comtes de Montfort.

rent substitues par Brungin a Birling dans le correc de Hai-

932 au plutot. RAINTER III, successeur de Rainter II, son père, s'étant jeté dans le parti de Louis d'Outremer, foi de France, avec Rodolfe, son frère, contre Otton I, rol de Germanie, celvi-ci envoya, l'an 944, pour les reduire, Herman, duc de Suabe. Trop laible pour résister à ce monarque, ils implorent sa clémence, et sont reçus en grâce à Aix-la-Chapelles (Frodoard.) Bainier eut ensuite avec Courad, duc de Lorraine, des contestations dont on ignore le sujet. Ce définier, ayant levé l'étendard de la révolte, sur la fin de l'an 952, kiainier assiègea, l'anniée sufvante, un de ses châteaux, au secous duquel il vola. Mais, après un combat très-opiniatre il fut obligé de l'aisser à Rainier le champ de bataille, (Frodoard.)

La paix ayant ete rendue à la Lorraine par la soumission de Conrad, suivie de sa destitution, Rainier ne tarda pas lui-liente à la troubler par divers actes de violence, qu'il exerça dans cent province, jusqu'à oser entever à la reine Gerberge, vellue de Louis d'Outremer, les terres qu'elle y possedait à titre de douvire. Le roi Lothaire, fils de cette princesse, ne la sa pas impunicet attental, et força l'usurpaleur, en 956, de restituer à sa mère ce qu'il lui avait pris. (Idem.)

Rainier, enneim du repos, entreprit, l'année suivante, la guerre contre le duc Brunon, son suzeran, archeveque de

Cologne et frère du roi Otton. Il se trouva mai de cette levés de houcliers, et fut bieniot, réduit à se soumettre au jugement du prélat, Mais, sur le refus qu'il fit de donner des ôtages. Brungs, le déposa cette même année, ou dans les premiers mois de l'an 358. Envoyé aussitot en exil, il y finit ses jours, non l'an 360, comme quelques-uns l'ont avancé, mais après l'an 371, un donne pour femme, mais sans preuve suffisaite moderne in donne pour femme, mais sans preuve d'Essèreum, de qui est certain, cest, qu'il laissa deux fils éegitimes, l'ampert et Rainfer, dont le second fut un de ses successeurs, et l'autre d'ut le Barbu, fut comte de Louvain.

court est finally inches amore par l'interven-

2950. Richen, dont on ienose l'originé, fut établi comto de Hainaut par Brunon, après l'exili de Rainier. On ne sais combien de feins il posseda ce combien de feins d

course to 1 to A. QUENTIAR THE THE RAINAND Mentelers, de-

GARNIER et RENAUD, suivant la chronique de Balderic, furent substitués par Brunan à Richer, dans le comté de Hainenaut. Ils gouvernèrent ce pays sains contradiction jusqu'en 973. Cette année, après la mort d'Otton I. Rainier et Lambert, fils de Rainier, III. révinrent de la cour de France, où ils s'étaient retirés, attaquèrent les deux comtes, et gagnèrent sur éux, dans la plaine de Binche, près du village de Péronné, en Flandre, une bataille où lès deux comtes périrent (Sigebert.)

# GODEFROI LE VIEUX ET ARNOUL,

973. Godernot, dit Le Vieux, comte en Ardennes et de Vordun, fils de Gozelin et de Voda, et petit-fils, par son père, de Wigeric, comte du palais sous le roi Charles le Simple, fut établi comte de Mons, avec un seigneur, nomme Arnoul, que Leuyyarde dit fils d'Isaac, comte de Cambrai, par l'empereur diton II, après la mort de Garnier et de Renaud. (Chron. Camerac., 1.3, c. 94.) Mais ils ne furent pas plus tranquilles dans ce poste que l'avaient été ceux qu'ils remplaçaient. Rainier et Lambert s'étant fortifiés dans le château de Boussoit, de Buxeide, sur la rivière de Haine, faisaient de la des courses funestes dans tout le pays. L'empereur vint au secours de sea protégés, emporta d'assaut la forteresse et la fit raser. Mais à peine cut-il reprit la route d'Allemagne, que Rainier et Lam,

bert reparurent dans le Hainant payer de aguyoffes forcel una leur avaient fournies Charles de France, france, france, de goi Lothaire, et Otton, fils d'Albert, comte de Vermandois. Otton, en prenant le parti de ces deux proserits, n'avait d'autre but, suivant Balderic dans sa chronique de Cambrai, que de s'enrichir par le pillage, L'au py6, après flissèrses encursions, Ramier et Lambert, avec leurs confédérés viennent nasinger leurs rivaux dans Châteaulieu on Mans, Cour-ci, dans une sortie o Condent sur le camp des assiégeants att en est me la cambat domi le mercredi de la sepange sainte d'agravail ) a les sobigent d'un retirer. Mais Godefrei dans l'action abcutime dessure dans gereuse dont il me musiquali que girenti dont il mare della contra semblat devoir ruiner, les affaires ide Bornier et de Chambelt tomis il Trouverent movey de se majorten research dank inne apartie de Hainaut. Arnoul et Godefroi s'att'toberent de Charles de Emme, lorsqu'il eut obtenu la Lortaine, Enb'ogsfielne un appuis Nou voyons dans la chronique, de Cambeniode risec, mont que co deux comtes s'adresserent au duc Charles, pour l'engager à joindre ses troppes aux langt » dens le desennime ils etamente metre la ville de Cambrai à l'abri de toute insulte de la part du roi de France, Cétait graisemble lement Bainian et Lashiert dui nienaczient d'envahir cette ville nu mont du monarque franc cais. On ne voit point quils signt execute loud dessein pamis ils continuerent de laire la guerre à leurs myans pour solvente mattres entierement du Hamaut, Godofroilfat selviquidique le terrein avec le plus d'obstination Ce asefut guien gibe qu' Echa entierement prise, après que Rainigr de cht entone le capitale du Hainaut. Comes Raginerus, dito Albertic surnette annee, abstulit montem Castri comiti Godefrido, Introhest o liber de Rainier, était alors en possession du Monte de Boustine depuis environ quatre ans. (Voyez des comies de Los qual) iduis entents, pult en main le general august 1821 NICR RAINIER

998. BAINER IV, fils ainé de Rainice Mudemeurapasters seur tranquille du Hainaut, après s'étre fire disqueurapasters ville de Mons. On ne voit point qu'il, ais et d'appennis à caure battre depuis ce tems-là. Il mourut l'ani 1918 passivant tabbéne qu'il lui donne deux femmes, dont la première parisiment mounte point, fut mère, selon lui, de Rainice V, qu'emb Mais Odbert abbé de Gemblours, auteur du tems es anti de Mainice Vor du positivement, qu'il était Roberto regi Francorum axisome lugarité est-à-dire, fits de Hedwige, fille de Hagues Capet est courie du roi Robert. Il mariage de Rainier et d'Hétewige provin encore, suivant Alberic, une fille, montante Brattiry l'emper

Apbles to controve Rover. Hedwige se terraria, apres la mort de Basholing a flugtics HI comite de Dagsholing. prep is to porte de co.Vinantemes, m'avait il' more but, survan Pa beer dans a recorque de Carabrat, que de s'enroinne B. Maintono Vo fisible Rainiel IV, devint comte de Halnauti, après la most de son père. Il suivit le parti de Lambert, coste de Louvein ut sontoncle; dans le lifférent qu'il eut avec Goddfroid doc destockier the successed for lears armes no fut point herdeux: Le (iz septembre 1019, 'Ils perdirent contre Grodefroich bataille de Plotenes 7 60 Lambert herit. Rainier dans das suite se réconcilis , par la médiation des évêques de Merdsaniet de Cambral, svee Godefroi, dont il épousa la nièce, MATERIAR, fille d'Herman, vicomte de Verdun. (Chron. Gamerac.) Il mourut, non l'an 1036 ou 1037, comme le pretend, sans preuve, le père de Lewarde, mais environ l'an 1030. De MATHILDE, son épouse, il eut une fille unique, qui suit.

BIGHLDE; BERMAN, ET BRUDOUINT, Dir DE MONS,

armon or due itality, give it is not

1769 at 10 93 10 to 91490 rinaso ben environ. Richtene succeda a Rainier, son père, dans le counté de Hannat! Elle était mariée pour lors au comie HERMAN pased legilel the adduit? dit Gilbert de Mons, le counté de Vulenciennes! Richilde, était mèce à la mode de Brewante du pape Leon IXI Ce pontife, après le concile qu'il tinf à Ecims Can roug, s'étent mis en route pour la venir voir, elle savanca mu-devant de lui jusqu'à Beaumont, avec son époux. et Bamena dans son château de Mons. Herman, etant mort Pannée survante. Inissand'elle un fils et une fille, tous deux en dans lee et le fils, ajoute Gilbert, était, dit on, boiteux. Richilde v sant en vertu de sa dot, que comme tutrice de ses enfants, prit en main le gouvernement du Hainaut. Elle n'en jouit pas kongetems en pale. Baudouin, surnommé de Lille, comte de Flandre, lui fit la guerre pour la contraindre d'épou-ser Baupourn pou fils , et if y reussit. Mais ce jeune Baudouin. surndmmé depuis LE Bon et DE Mons, étant parent de Richilde au troisième degré, l'évêque de Cambrai l'excommunia, comme ayant fait my mariage illicité. Les deux époux appelerent de cette septence au pape Leon IX , qui rasolt le mariage, dit Baudonin d'Avenes , et leur défendit le lit. Il y a bien de l'apparence que cette défense fut levée dans la suite, et le mariage rolabilité coan nous voyons eure Richilde ne cessa d'habiter avec Randouin; set que les enfants qui sortirent de cette alliance. passement pour legimines, sains contradiction. L'an 1056, l'emperspur Henri IV. ou plusse sa nière, par le traite de paix fait

avec Baudouin de Lille, l'investit de Valencifinnet, des illes de Walcheren et de la Flandre imperiale. Bandouin de Mone eut l'honneur d'armer chevalier le rei Philippe I Castuson successeur qui l'atteste dans une charte de d'anticofilimoti termes : Ego Bulduinus Valentianarum comes y filius Baldaini junioris qui Philippum regem regalibus insignicis milition monito (Le Mire, Diplom. Belg., tom. I. mage (5,613) Bandeitin de Mons ayant fini ses jours, le 17 juillett 10704 à Quidenade Int inhume a labbaye d'Hasnon-Richilda , se neuven éponsit dit-on, en troisièmes noces, Guillaume Osbern, comite de Barel ford, en Angleterre, Celuitci fut tue, le an femier any quella bataille de Camelniet Richilde lui survéent quinze acheile aus Les deux enfants qu'elle avait seus de son pressier épous flore Roger, qui fut treque de Chalons-sur-Marne, let Gertiodes qu'elle fit religieuse. Elle donna au second. deuxefils! Amardi qui fut comte de Flandra et Baudquins qui suite fi Kogu Bine douip de Mons, Agapyl et Robent le Erison, comies de l'hindre

Richilde, revenant de Roche, over Baudeum, 1 11970. BAUDOUN II. second file de Baudhuim de Moderende Richilde, étant, mineur, à la mort de son père y lui succéde, l'anglo70, dans la Hainaut, ismuila timelle da sa mère Gette princesse le mena . l'année suivante p aulanbataille de Cassel. qu'elle perdit avec Annoul see file anté contre Robeituis Frison, competiteur de l'un et de lauren Le Vainquements devenu, par là, maître de la Flandre dibibbilde en Bindouis prirent le parti de mettre le Hainaut sons la monvance de Theodouin, gyêque de Lijege, poun avoilisa protoction Zoiell d'agres une ancienne chronique quicina pas encore proble, jour qu'elles furent las charges auxensiles lo prélaties descepte s'ebligenent l'un provers, l'autre. « Li quens de Himaut doit sucont n everque de Liege à ses besoins de toute se febce que depend de l'évesque... Se li quens va à l'évesque nieux releven son » fief, li évesque li doit ses dépens, i pais apliff serre issue de " Haynaut. Encore li evesque li deit ses depensequanti sit de », semont à sa cort ou à parlement. Il tel aucunu soleit gierrel » la comté de Hainaut, li éverque le doit avdier à grant force n au coust de l'évesque, Avec l'orpinaige le comes d'étit » avoir li évesque l'ommaige de chastelain de Monsot le clas-» telain de Biaumout et le chastelain de Valenciemesto de » evesque doit au comte, à chascun Noël, trois paires de » robbes, de quoi chascune doit valoir six marcs au marc de » Liege et à chascup chastelain une pobbe de sit marce...

» froi de Bouillon, le comte Aubert de Namur, le comte de » Chimi, le comte de Montagu en Ardennes, et plusieurs aultres'. (1). (Bibl. de St.-Germ.-des-Prés, nº. 139.) L'emperenr Henri IV confirma cette transaction par ses lettres dofinées, le re man dozv, à Liège, où il s'était transporté à ce sujet. Les princes dénommes dans cet acte, comme présents, firent sommer Robert de restieuer la Flandre au légitime héritler; et sur son refus. ils se mirent en marche avec une armée pour l'y contraindre, Mais, apprenant sur la route que Robert avait fait alliance avec le soi de France, ils reventent sor leurs pas, n'osant, avec raison; mesurer leurs forces avec celles d'un si puissant monarque. Voslà es que raconte Lanbert d'Aschaffembourg. Gilbert de Mongalit au contraire, et Meier d'après lui, que les deux ambées se étant rencontrées dans la plaine de Broquerole, à une lieuz de Mons, it y eut un combat d'où Robert sortit victorieux après un carnage si grand, que le champ de bataille a retenu le nom de haie des morts. Ce combat ne fut pas le seul que Baudouin et Robert se livrèrent. Le premier fut vainqueur à son tour, du second, l'an 1078 idans les champs de Denain.

Richilde, revenant de Rome, avec Baudouin, l'an 1084. apprend, comme elle approche d'une de ses leires, qu'Arndul comte de Chipi, se dispose à l'enlever. Elle se défourne et va se réfugies à Saint-Hubert, dont l'abbé Thierri engage le comite de Namuria da secondure en súrete chez elle. (Hist. Andagin.) Brudouin, l'aman87 (n. st.), perdesa mère, décédée le 15 mars, à l'abbaye de Messines, près d'Ipres, où elle s'était retirée depuis deux and Gilbert de Mons nous apprend que cette princesse, de concert avec Baudonin, son fils, avait rendu here ditaices à la soour de Hainaut, les offices d'échanson, de panetien, de queux, de chambrier, de portier; qu'elle en avait double quelques sons à des flamands; qui s'étalent retires en Haisaut, aprèsiquelle eut perdu la Flandre, et qu'elle avait de dominage par devers benefices, tous les flamands qui s'étaient Supervies paurielle. (Bouquet, tom XIII, pag. 545.) L'an 1991, Robert le Frison, au retour de la Terre Sainte,

1914 à Bendouin planer de de son confesseur, la châtellénie de 1914 à Bendouin planer de de son confesseur, la châtellénie de 1914 à milieur de la Flandre entière, qu'il s'était engagé à lui resittem, suivant spérius et André de Marchiennes.

188 udensin, l'innago, se croisa pour la Terre-Bainte. Mais les clords ilui manquant pour cette expédition, il vendit ou hypothéqua, puir se les procurer, son châtein de Couvin, par

March places dr

<sup>\*(13&</sup>quot; Ces decharges reciproques se trouvent aussi dans Baudouin

acte du 14 juin 1096, à l'évêque de Liege. L'an 1008, affres la prise d'Antioche, où il signala sa valeur il 1701 députe avec Hugues le Grand, pour aller annonter tette nouvelle a l'empereur Alexis Commene, et Parviter à venit se follide au croisés, pour la conquête de Jerusalem. Sor la folite, els fom berent près de Nicee, suivant Gibert de Mons une embuscade de Tures , où Baudouin fin pris avec une partie ceux qui l'accompagnaient (on n'a jamais su'llepuis le qu'il etait devenu). Hugees le Grand fut du nothbre de celle con entre de s'échapper. 1000 1000 annu d'interes la mode de le le con le control de celle con le control de le celle con le control de le celle contro Henri II, domte de Louvain. Certe princesse s'étant rendue à Rome, l'an 1099, pour apprendre des flouvelles de son enqui le pape ne put lui en vien dire de certain, et la renvote, por avoir fait de son mieux pour la consoler, dans le Harnaut ason rau de son mieux pour la consoier, deus je zamasi, og elle mourut en 1184. Elle eut de son mariage, Baudollin, du suit; Arnoul, seigneur de Rœux, en Haillaut, par sa rampe" file et heritière de Cauthier de Roux! Par mariée : 10 mil on , à Gui, seigneur de Chièvres 2019 & q'homas de Marle Aichilde, femme d'Amant IV de Montfort, et Alix, femme de Hugues de Rumigni, en Thférache lièe de phisicus maisons de Hamaur. to be the site Brine-Aubert; senech it the House

#### BAUDOUIN III.

#### 24 DOUIS IV, wir DE PEHSSEE 👊

1009. BATHOUIN III, fils aîne de Baudouin II, fut reconnu comte de Hainaut après le retour du voyage que sa mète fit à Rome. Robert le Jeune , comte de Plandre , étant revenu de la cruisade; voyait avet peine que son pere eut rendu aux comtes de Hannaut le château de Douai avec ses dépendances. N'osant tenter d'y renfrer de force, il eut recours au stratageme. Il propost à Baudouin de lui donner en mariage une nièce de sa femme (c'était Adélaide de Savoie, depuis relite de France, evouse de Louis le Gros, comme if a été aft plus hant), et exigen pour sureté de sa parôle qu'il lui livrat le château de Douai. Baudouin, flatté d'une pareille affiance, engagea's parole avant qu'il est vu la princesse : mais lorsqu'elte lui fut pitsentée, il la trouva trop differme l'son gré, et, n'ayant pas voulu l'épouser, Donai et ses dépendances furent perfins boir lui. Les auteurs varient sur l'époque de cet événement. Plusieur disent qu'il s'est passé entre Robert le Frison et Baddoun le Jérosolymitain. Mais Heriman de Tournai, plus ancien que tous les autres, attribue cette négociation à Clemence de Bourgogne, semme de Robert II; et quorqu'il se trompe pour le sems, il est au fond celui qui mérite le plus de croysnee. (Voj:

chro-olo-le historique

et the noise en propagation de la presence don . XIII de Abrush de the noise en propagation de la presence don . XIII de Abrush de la presence de de la presence de la la la presence de l

BAUDDURN III.

## BAUDOUIN IV, DIT LE BATISSEUR.

Assert I for course III fils and de Baudonin II. (2 -00000)
Assert I for involved for the form of the form of the first seasoning attack of the form of the form of the first seasoning attack of the form of the form of the first seasoning attack o remarice, comme pa ladito à Godefrei de Bouchain d'an many le jeune Baudonin mrit alors en main des remes de son comtét. Baudowing la meme appear appes la mont de Charles comtes de Plandre, se mit suc les rangs pour lui specedet comme étant issu de Bandouin, VI, comte de Handen après le most duquel hobert le Frison avnit envalo co comté. Apprenant que Louis la Großemenath Chillapping; Chiton pour l'an invention of right, accompagne, de sa noblessa of de soniconsail , i ponverico mo-i namue à Arrag pour les représentes son droits qu'il s'offeit de Product par le duel suivant l'unage du dems, Louis égouts ses "imantraoces arec bouter, Maig. Longagement qu'il avait pris aves Clippu prevalet sur legusmons de Bandonia, at Louis rens Mygicehuizoi icomblégilai capasser sans avoic nigo obtenu. Baushirt sight merse Rayait paside cotte monnie e cent se faire puting the 19 word pleas states of French and Patients of course do Pulpage, Codefroi de Parour et Quilloume d'Ipres, il so jette We Dudenarde, dent il en revelm perter Bandouin d'Alost en XIII. Razon de Gavre étant venus avec les Gantais l'assiéger dans cette place, il les met en fuite et fait ensuite la conquête de Ninove. (Bouquet, tome XIII, pag. 374.) Le roi de Frante arrive, le 1er. mai, devant Oudenarde, précédé de Cliton, qui, la veille, avait brûlé le faubourg de la place avec l'église, où 1300 personnes s'étaient réfugiées. C'est ce que raconte Galbert dans la vie de Charles le Bon, sans dire si le roi s'étailent d'Oudenarde; ce qui est néanmoins très-vraisemblable. Baudouin alors s'allie avec le roi d'Angleterre pour empêthet les progrès de Cliton. Celui-ci ayant été tué l'année suivante, ent pour successeur Thierri d'Alsace, à qui Baudouin disputa également, mais avec aussi peu de succès, la Flandre.

Gérard de Saint-Aubert étant entré en guerre, l'an 1755, contre Liétard, évêque de Cambrai, Baudouin marché au secours du premier et brûle Cateau-Cambresis avec les églises qu'il renfermait. Excommunié pour ce sujet, il se réconcilie, la même année, avec le prélat, et obtient son absolution en se rendant caution de la paix qu'il avait faite avec Gérard. (Lambert Waterlos ud hunc an.) Nicolas, successeur de l'évêque Lietard, s'étant brouille, l'an 1138, avec les citoyens de Cambrai, Baudouin se joint à ces derniers pour faire la guérre à ce prélat et à Simon d'Oisi, son allié. Il attaque avec eux', sans succès, le château de Saint-Aubert, et se venge de cet echer en brûlant les environs de Gambrai, (Idem.) La même année, il marche à la défense de Roger de Toéni, son beau-frère, attaqué dans la Normandie par les comtes de Meulent et de Leycester. (Gilbert de Mons.) Il s'allie, en 1140, avec Etrenne, roi d'Angleterre, et Hugues, comte de Saint-Pol, pour enlever à Thierri d'Alsace le comté de Flandre et le faire passer à Guillaume d'Ipres. (Waterlos ad hunc an.) Mais il paraît que cette ligue n'eut aucun effet. C'était une loi dans le Haipaut, le Brabant et l'Ostrevant, que quiconque y possédait d'ancienneté ou avait lui-même construit, soit dans l'alleu, soit dans le sief d'autrui, une forteresse, en devait l'hommage au comte de Hainaut avant tout autre suzerain, à la charge de la lui remettre toutes les fois qu'il en serait sommé. Gauthier d'Avênes, surnommé Pelukel, cité pour ce sujet, l'an 1147, à la cour de Baudouin, s'émut tellement dans ses défenses, qu'il en mourut la nuit suivante. (Gilbert de Mons et Heriman.)

Baudouin, après avoir été plusieurs années en état de guerre avec Tierri d'Alsace, avait fait avec lui un traité de paix. Mais le voyant parti, l'an 1147, pour la croisade, il se jeta, l'année suivante, sur la Flandre, qu'il ravagea sans égard pour la situation de la comtesse Sibylle qui, étant en couches, lui faisait themander la paix avec instance. Mais Sibylle, délivrée, lui rendit avec usure le mal qu'il lui avait fait. (Bouquet, t. XIII, page 737.) Thierri, son époux, étant de retour l'an 1150, se prepare à continuer la guerre contre Baudouin. Samson, archeveque de Reims, étant venu dans le pays avec plusieurs de ses comprovinciaux, assemble les deux comtes au lieu dit la Guérite de Saint-Remi, Specula Sancti-Remigii, et travaille à les, amener à un traité de paix dans la semaine de la Pentecôte. Mais une sédition du peuple ayant troublé la négociation, on reprend les armes de part et d'autre. Baudquin, fortifié de l'alliance de Henri I, comte de Namur, son beau-père, et des évêques de Liége et de Cambrai, marche contre Thierri pour l'empêcher de fortifier son château de Cauhortim, situé au pied du mont Saint-Remi, et s'en revient avec la honte d'avoir été défait. (Waterlos et Annal. Aquiçin.) Le château de Raucourt incommodait fort celui de Douai, où personne, sans le congé du seigneur, ne pouvait arriver en sûrete, et d'où il était également difficile de sortir contre son gre. Le comte de Flandre, l'ayant fait investir, réduisit bientôt la garnison à la disette. Baudouin vole à son secours et trouve moyen de faire entrer des vivres dans la place en l'absence de Thierri. Celui-ci, à son retour, ayant ranimé le courage des siens, met en fuite l'ennemi au mois de septembre 1150, suivant Lambert Waterlos. Mais la chronique, non imprimée, de Saint-Bayon. dont monseigneur l'évêque d'Anvers, possède un exemplaire, met cette expédition en 1151.

L'année i 163 fut heureuse pour Baudonin, en ce qu'elle lui assura, ou plutôt à son fils, la succession de Henri I, son beau-frère, comte de Namur, de Luxembourg, de la Roche et de Durbui, par la donation qu'il lui en fit comme à son plus proche héritier, n'ayant point d'enfants de Laurette sa femme.

(Gilbert de Mons.)

La mort de Nicolas, évêque de Cambrai, arrivée l'an 1167, eccasiona un schisme en cette église, par la double élection de Pierre, fils de Tierri d'Alsace, et de l'archidiacre Alard. La première l'emporta, l'an 1168, par la protection de l'empereur,

malgre les efforts de Baudouin pour la faire casser.

Baudouin était un grand bâtisseur, et le surnom lui en resta, il entoura de murs la ville de Binche, fortifia la ville d'Ath, en Brahant, qu'il avait acquise de Gilles de Traségnies, répara le Quênoi, y bâtit un château, et en fit autant à Bouchain. Braine-la-Villote, nommée depuis Braine-le-Comte, dans le Hainaut, se trouva bien aussi d'être tombée sous sa puissance, au moyen d'un échange qu'il fit avec le chapitre de

Saint-Vaudin. Mais la ville qu'il s'accupe le plus à imbellie foi selle de Valencimones, qu'il avait acheten, l'an mafio, de fodefrei, son frère vierin, aver la châtellenie et pluneurs fonds situes dans l'Alstresant. Ce fut dans gette ville, qu'il brana chevalier, le samudi-saint, 1168, Baudouin, son ble, aloral'aine. Mais pendant les lêtes suivantes, comme il était monte que m échafaul pour monteer à des seigneurs étrangers les mediens edifices qu'il faisait à Valenciennes, dans sont palais nomme le Salle-le-Comte u la machine effondra spus la poids de la compagnia. Le comta i en tombant, se cassa le cuisse, et outraite Bandouin, son file, et bemeente d'autres, tout le corps fraiss. La comtesse ALIX, sa fomme, dite aussi Enmesure de la la de Godefroi, comte de Namur, fut si frappée de cot accident, qu'elle en prit la fièrre qui l'emporte en peu de jourse/Lewarde. ) Son époux, néanmoins, rétabli de sa chute, marcha, dans l'automne de l'année suivante, secompagné de Bandeine, son fils ; au secours de Henri , son beau fores pointe de Namur, contre Godefroi, due de Louvain, qu'il obligest, dit Gilberi de Mons., de faire une paix honnéte avec Henri. il mourut; suiwant le même auteur de 8 novembre aut 17 170 agatima die a feste emnium Sanctorum, et fut inhume h Sainte-Vandru aupres de an fermene; dont il enti Bandonini mortien has age: Geoffici. comite d'Ostrevant, mort, l'au a 168 , âgé, ile meize au ; me autre Baudouin, qui suit in Henris seignem de Sébourgt Yolande a marice a 12 à Yver de Nele a comte de Soissone, a la à Hugues de Champ-d'Avênes, comto de Saint-Pola Agair, dite la Roiteuse, femme de Raoul de Contin et Laurence, marice 1119 à Thierri, sira d'Alost, 120, à Bouchard V, baren de Montmorenciamente de propi l'age porte purifical d'analitée were en den malei la confeque i en regreso as bischire to

## HE AND BAUDOUIN W, MY LEICOURAGEUK, MANING

Bascouin IV, son père, après avois gouverné le Hainaut set lui, mais dans une parfaite soumission c dit Gilbert de Monificement de mais dans une parfaite soumission c dit Gilbert de Monificement de mais dans une parfaite soumission c dit Gilbert de Monificement qu'il leut fait chevalier. Le Hainaut était alors lemple d'ennemis domestiques, qui se permettaient impunément les vols et les brigandages. Le jeune Bandonin, dès qu'il sur le pouvoir en main, entreprit de les réprimer, et, des ayant poursuivis les armes à la main, il exèrga, suivant le même auteur, la plus grande sévérité contre ceux qui tembèrent entre set maiss, sans egard pour la noblesse de la plupart d'entréeux Par ses ordres plusieurs furent pendus, d'autres noyés, quel-ques mes brûlés, et il y eu sut même qui furent enterrés vis,

Passionné pour les commois, Baudouir était parti, l'ant 170. ali miois d'août pipour une de ces fêtes militaires indiquée à Traséguies, par le seigneur du lieu. Mais il rencontra, sur sa soute, Godefrei, duc de Louvain, son ennemi, qui l'attendait avec mille hommes, tant de pied que de cavalerie. Baudonin, malgré l'inégalité de la partie, se mit en état de défense l'et combanie avec sant de valeur et de succès, qu'il marcha sur le ventre à l'ennemi, er continua sa ronte! L'an 1172, il eut encoce dine deunture en allant un tournoi de Rougoment, en Bourgogne, avec environ cent chevallers de Hainaut. « Quand il appropha de Hougement; (dit une anciente chronique ma-> muscrite) li Coens de Nevers défendi que on ne l'hebergeast d pas repour ce ne laissa mie qui héberger : de quoy li Quens de " Nevers fu si vouroucié, que il assembla contre li, et ot en sa » compaigne li due Henri de Bourgoigne. Li Queus Bauduin » s'apparenta de bien défendré; mais li Quens de Nevers ne a parki mie l'entreprise; si s'en parti il Queus Bauduin dou » pays sans damnige, 'et vint à un tournoiment à Relest " ( Rethel ); de la revint en son plays : " ce qui est confirmé part Gilbert de Monsi S'étant brouillé, la même arriée, pour la desenspedu comte de Namur Pavec le duc de Limbourg, il assièges, dans l'automne, son château d'Aflon, et le contraignit à demander la paix. Ot 'n étalt pas sans intérêt personnel que Baudouin propose si chaudement les interets de Henri. son encle: Cerconites in avant point d'enfants et n'en espérant point, avait institut son heritier, comme on la dit, des l'un 1x63, Baudooin IV. Dan 1184 (n. st.); pour s'assoret neute succession qui n'était point encore ouverte, Baudonin V vint dans le Carême, avec des lettres de recommandation de son oncle, en demander la confirmation à l'émpereur Frédéric I, qui tenait alors sa cour à Hagachau. Frédéric ne at aucune difficulté sur sa demande; mais pour lui accorder cette faveur d'une manière plus solennelle, il le renvoya à la diète qu'il se Proposais de tenir, l'année suivante, à Mayence. (Gilbert de Monst) Lie roidPhilippe Augusto, gendre du comte de Hainaut, Can alors en guerre avec Philippe d'Alsace, comte de Flandri, pour le Vermandeis. Irrité des secours que son beau-père fourmssait à son ennemi dont il était l'allié, le vassal et le beaufrère, il pensait à decharger son resentiment sur la reine, sa lemme, en la repudiant. Les princes de la maison de Cham-Pagne y exhortaient le monarque : mais les plus sages prélats du royaume s'opposèrent à cet avis et empéchèrent qu'il ne fût

. Le roi d'Angleterre s'étant rendu-médiateur entre le roi de

France et le comte de Flandre, Baudouin accompagna le second à la conférence qui se tint près de Rouen, dans le tems pascal de l'an 1184, sur le débat des parties. Nullement re-bnié par le peu de succès qu'elle eut, il alla trouver le roi, son gendre, à Bétisi, et de là se rendit à Pontoise auprès de la reine, sa fille. La reine, dit Gilbert de Mons que nous con pions, supplia son père, les larmes aux yeux, d'avoir pitie d'elle et de lui-même, en cessant de favoriser, le comte de Flandre; ce qui fournissait, contre elle, des armes aux jaloux, Baudouin répondit'à sa fille et au roi qu'il ferait pour leur complaire tout ce qui dépendrait de lui, sauf la fidelité qu'il devait à son allié, et s'en tint là. Il se rendit ensuite, à la tête de dix-sept cents chevaliers, à la cour plénière que l'empereur avait indiquée, comme on l'a dit, pour la fête de la Pentecôte, à Mayence. Elle fut si nombreuse, qu'on y compta somante-dix mille chevaliers, sans parler d'une foule prodigieuse d'ecclésiastiques et d'autres personnes de tout état. La cour se tint sous des tentes dressées dans une prairie vis-à-vis de Mayence, au-delà du Rhin. Le comte de Hainaut, cut l'honneur, par préférence à plusieurs concurrents, d'y porter, l'épée impériale, le jour de la fête, devant l'empereur. Il obtint ce que Frédéric lui avait fait esperer l'année précédente, savoir, un diplome confirmatif de la donation que Henri, son oncie, lui avait faile. Baudouin quitta la cour impériale le vendredi de la semaine de la Pentecôte pour retourner dans ses états. Pendant son absence, le comte de Flandre eut, avec le roi de France, une entrevue entre Compiègne et Chauni, dans laquelle ils conclurent une trève pour eux et leurs allies. Philippe Auguste y comprit, par adresse, parmi les siens, le comte de Hainaut, sans qu'il en eut connaissance, et cela dans la vue de le rendre suspect au comte de Flandre et de le détacher de son parti-L'artifice produisit son effet, et brouilla le comte de Flandre avec celui de Hainaut. Une trève que Baudouin avait faite avec le duc de Brabant, par rapport au château de Lambeck, qu'il avait fait élever sur les frontières du Brabant et de Hainaut, ctait près d'expirer. Baudouin, voyant le duc lever une armes pour recommencer la guerre, va trouver le comte de Flandre, le 26 juin, pour l'engager à lui fournir les secours qu'il lui devait par leur traité d'alliance. Il en fut mal accueilli, et n'en reçut, pour toute reponse, qu'une exhortation à conclure une nouvelle trève avec se duc de Brabant. Assuré par-là que le comte de Flandre était d'intelligence avec le duc de Brabant, il va rejoindre, le jour de saint Pierre, son armée campée à Tubise. Il députa aussitôt Jacques d'Avênes, son homme-lige,

au duc, pour l'engager à suspendre les hostilités. Mais pendant ce pourparler, un détachement de l'armée du duc va brûler le chateau de Lambeck. Baudouin, ne pouvant regagner le comte de Flandre, va trouver le roi Philippe Auguste à Paris, et de la se rend, comme ils en étaient convenus, au parlement de Soissons, où il conclut, avec ce monarque, un traité d'alliance, dans l'abbaye de Saint-Médard. (Gilbert de Mons, ) Le comte de Flandre, informé de ce traité, déclare la guerre à son beau-frère, et se ligue avec plusieurs princes et seigneurs pour la faire à toute outrance. Jacques d'Avênes entra lui-même dans cette confedération, et y attira l'archevêque de Cologne. Le comte de Hainaut se voit tout-à-coup assailli par une armée, de soixante mille hommes, tant à pied qu'à cheval, sans compter dix-sept cents chevaliers, dont treize cents avaient été amenés par l'archeveque de Cologne. Baudouin, ne pouvant tenir la campagne contre des forces si supérieures aux siennes, se borne, à mettre ses places en état de défense, et laisse les ennemis saccager et brûler les lieux où ils passent. « Li quens Bauduin , » dit une ancienne Chronique manuscrite, seoit un jour à une senestre à Mons, et pensoit. Messire Ustaisses dou Rues " (de Rœux) s'en persut, si li dist : Sire que pensez-vous? » Ne vous en esmayes pas se vous vées vostre terre ardoir; mais reconfortez-vous à vos prudhommes qui ci sont. Li quens regarda, et dist : Saichies, Ustaisses, que je no m'es-» maie mie; car je sai bien que les seigneurs qui sont entres en \* ma terre en ont bien le pooir, ni ce n'est pas mes hontes si • je ne combats pas à eux. Mais je vous dirai que je pensoie. Je · vois le comte Philippon de Flandre, qui est mes voisins : de \* celui me cuidé-je bien venger; car je puis entrer de ma terre en la soie. Autre tel puis-je faire au duc de Louvaing. De monseigneur Jacques d'Avesnes je ne fais force; car ce est • un povre homme : de celui me vengerai legierement. Mais de pensoie à ce prestre de Coaloigne comme je m'en pusse vengier; car il maint (demeure) și loing de moy, que je n'ay pas encore treuve la voie par quoi je i puisse aler; et à de pensoie-je orendroit. » ( Bibl. de Saint-Germain-des-Près. 139.) Après avoir ainsi ravage le Hainaut sans pouvoir prendre subsister, prirent le parti de l'abandonner. Baudouin se jeta sur les terres de Jacques d'Avênes; et lui enleva Condé. On It ensuite une trève qui, après avoir été plusieurs fois prolongée, se termina par le traité de paix que le roi de France conclut, en 1185, avec le comte de Flandre, et dans lequel ut compris le comte de Hainaut. Immédiatement après, Baudouin s'étant mis en marche, avec trente mille hommes, pour secourir Henri, comte de Namur, son oncle, attaque par le duc de Brabant, il prend et réduit en cendres la ville et l'abbaye de Gemblours, le mont Saint-Wibert, et d'autres lleus. Le roi des Romains, Henri VI, sur les plaintes du comte de Flandre, le fait venir à Liège où il tenait une dière, et vent l'engager à rompre son alliance avec le roi de France pour se joindre au Flamand. Baudouin s'en défend, et aisse, en se retirant, le prince fort mécontent de lui. (Ibid.)

changea ses dispositions envers le comte de Hainaut, son neveu. Résolu de faire passer sa succession à cette fille, "Il la fiança, l'année suivante, à Henri, contte de Champagne, avec assurance de ses états pour la dot. Baudouin, à cefte nouvelle, députe le chevalier Goswin de Thulen et Gilbert de Mons, son chancelier (le même dont la Chronique est un de nos guides), à l'empereur, qui tenait cour plénière à Worms, le jour de l'Assomption, pour le prier de maintenir le diplôme par lequel il avait confirmé la donation à lui faite du comté de Namur-Les députés du comte de Champagne étant arrivés en mêmetems à Worms, l'empereur, après avoir entendu les uns et les autres, déclara qu'il voulait, pour se décider, attendre l'arrivée du roi des Romains, son fils, pour lors absent, parce qu'il avait confirmé avec lui la donation faite à Baudouiu. Le jeune roi, mandé par son père à Schelestadt l'an 1188, ratifia le diplôme qu'ils avaient précédemment accorde à Baudouin. (Auctar. Aquicin.) Muni de cette ratification, le comte de Hainaut va trouver le comte, son oncle, et l'engage à révoquer les nouvelles dispositions qu'il avait faites à son préjudice, et à déclarer valable et hors d'atteinte la donation qu'il lui avait faite. Mais ce vieillard faible, seduit bientôt après par les ennemis du comte, son neveu, retracte ce qu'il venait de faire, et l'oblige à sortir de ses états, dont il lui avait confié la régence. Baudouin alors a recours aux armes, et se rend maîre d'une partie du comte de son oncle. (Voyez Henri l'Aveugle, comte de Namur.)

Baudouin n'éprouva pas les mêmes difficultés pour le comté de Flandre, qui lui fut devolu, l'an 1191, par la mort du comte Philippe d'Alsace, en vertu de son mariage, contracté, au mois d'avril 1169, avec MARQUERITE, sœur de celui-ci, décedé sans enfants, et veuve de Raoul II, comté de Vermandois. Ayant alors fait rompre son sceau, qui portait dans l'inscription, dit Gilbert de Mons, BALDUINI COMITIS HANNO-NIENSIS, il en substitua un autre, dont l'inscription était:

BALDUNI COMPTIS FLANDRIE ET HANNONIE ET MARCHONIS NAMURCENSIS. Cette dernière qualité lui avait été donnée, suivant le P. de Lewarde, par le nouvel empereur Henri VI, dans une diète tenue à Hall, où Baudouin avait député son chanceller Gilbert. Cet écrivain ajonte que l'empereur, dans la même assemblée, le déclara prince de l'empire. On n'a point, il est viai, le diplôme où ces titres lui sont accordés. Mais Raudouin lui-même atteste, dans une charte de l'an 1192, que l'empereur Henri VI, avec le consentement des grands officiers, l'avait élevé à la dignité de marquis de Namur et de prince de l'empire: Quod, me marchionem et principem imperii, praequate principum suorum judicio.... secisset. (Mircei, Op.

Diplom., tome I., p. 294.)

Le comte Henri, son oncle, était bien éloigné de souscrire à ces titres. Toujours anime par les ennemis de son neveu, la prospérité de celui-ci ne le rendait que plus déterminé à le frustrer de sa succession. Pour vaincre son obstination, il fallut donc en venir à une bataille. Elle se donna le premier août, sête de saint Pierre aux liens, un lundi de l'an 1194, à Neuville, pres de Namur. Quoiqu'inférieur en forces, Baudouin en sortit victorieux. Le P. de Lewarde, d'après Gilbert de Mons, dit qu'il y fit prisonnier le duc de Limbourg avec son fils et centihuit gentilshommes, et n'eut qu'un seul homme de tué. Cette victoire fut suivie d'un accommodement solide entre l'oncle et; le neveu, qui en dicta les conditions. Mais le premier survecut au second, qui mourut l'année suivante 1 195, à Mons, le 17 décembre selon le P. Anselme, le 21 du même mois suivant. le P. de Lewarde, et fut inhume à Saint-Vaudru. Marguerite. sa femme, décédée, le 15 novembre 1194, à Bruges, et enterrée à Saint-Donatien, dans la même ville, le fit père de sept enfants, savoir; Baudouin, qui suit; Philippe, comte de-Namur; Henri, successeur de Baudouin, son frère, dans l'empire de Constantinople; Eustache, mort en Orient; Isabelle, mariee au roi Philippe Auguste; Yolande, femme de Pierre de Courtena, empereur de Constantinople; et Sybille, mariée à Guichard IV, sire de Beaujeu. (Voy. Henri l'Aveugle, comte. de Namyr. ). A colle to be a conse.

## BAUDOUIN VI.

1195. BAUDOUIN VI, né à Valenciennes au mois de juillet 1171, succéda, l'an 1195, dans les comtés de Flandre et de Hainant, à Baudouin V, son père, avec lequel il avait combattu à la journée de Neuville. L'année suivante, au mois de XIII.

fevrier, il alla faire hommage à l'évêque de Liége. L'an 1200; le 28 juillet, il publia, dans une grande assemblée de ses vassaux, parmi lesquels se trouva le marquis de Namur, des lois contre l'homicide et touchant la succession des fiefs. (Marten., Anegd., tome I, col. 765 et seg.) Etant parti, l'an 1202, pour la croisade, après avoir laissé le gouvernement de ses étais à Guillaume, son oncle, il devint empereur de Constantinople, et mourut l'an 1206. (Vay: Baudouin IK, cointe de Flandre.)

#### JEANNE.

1206. JEANNE, fille aînée de Baudouin VI, lui succèda dans, les comtés de Hainaut et de Flandre, regardés l'un et l'autre comme fiels féminins. Elle mourut sans enfants, le 5 décembre 1244, après avoir été mariée, 10 à l'errand de Portugal, 20 à Thomas de Savoie. (Voy. Jeanne, comtesse de Flandre,)

#### MARGUERITE,

1244. MARGUERITE, seconde fille de Baudouin VI, succède de Jeanne, sa sœur, dans tous ses états. L'an 1256, par une charte du mois d'octobre, elle assurable comté de Hainaut d'Jean d'Avênes, son fils aîné du premier lit. (Martene, Anecd; tome I, col. 1078.) Elle mourut le 10 février 1280 (n. st.), ayant été mariée deux fois, 1º l'an 1213, à Bouchard d'Avênes, 2º à Guillaume de Dampierre. (Voy. Marguerite II, comiesse de Flandre.)

#### JEAN D'AVÊNES.

1280. JEAN, petit-fils de Bouchard d'Avênes et de Marguerite de Flandre, succéda à son aïeule dans le Hainaut. Son père, aussi nommé Jean, avait été déclaré héritier du comté de Hainaut, par jugement des pairs de France, rendu l'an 1246; ce qui fut confirmé par les barons de Hainaut, au commencement de l'au 1254, et ensuité par Henri, évêque de l'hége, en sa qualité de suzerain, le samedi après l'octave de la Chandeleur de la même année. (Martene, Anecd., tom. I, col. 1051.) Mais il n'entra point en jouissance de cet héritage, étant mort avant sa mère le 24 décembre 1256, deux mois après que Marguerite elle-même l'avait reconnu, par acte authentique, pour son héritier dans le Hainaut, et que Baudouin, son frère, avait renoucé, en sa faveur, à ses droits sur ce connée. (Voyleurs lettres dans Mantene, Thes. anecd., tome I, pp. 1078,

1080.) Le comte Jean, l'an 1291, eut, avec les habitants de Valenciennes, un facheux démêle par rapport aux priviléges de leur commune, qu'il entreprit d'abolir ou du moins de modifier après les avoir confirmés à son avénement au comté de Hainaut. Les habitants s'étant soulevés à cette occasion. le, comte, eut recours à l'empereur. Rodolphe, et ensuite à son successeur Adolphe de Nassau, qui prirent l'un et l'autre sa défense, et ordonnèrent à la ville de Valenciennes de lui faire satisfaction. Mais dans le même tems il réclamait la protection du roi Philippe le Bel, comme suzerain de l'Ostrevant, dont Valenciennes faisait; partie. Philippe, instruit par les habitents de cette espèce de duplicité, prit leur partit et fit avancer, l'an 1292, une armée considérable dans le Hainaut, sous les ordres de Gharles de Valois, son frère. Le comte. abandonne de l'empereur, s'empressa d'aller au - devant de Charles, non pour lui résister, mais pour demander grâce, ayant un fil de soie autour du con en guise de hart. Le comte de Valois le conduisit à Paris, d'où il fut envoyé prisonnier à la tour de Montlhéri. On commença aussitôt à instruire son procès au parlement. Mais , pendant que les juges y travaillaient, il obtint du roi la permission d'aller en sa terre de Hainaut, à condition de venir se remettre en prison à l'octave de saint André de cette année 1292. Il tint parole, et revint a Paris se constituer prisonnier au Louvre, où il resta jusqu'au 15 février 1293. Ce fut alors que son jugement fut prononcé au parlement de la Toussaint, qui durait encore, Voici le précis de l'arrêt : condamné, 1º à réparer sous les dommages causés par lui ou par ses gens mux sujets du roi et des eglises qui étaient en sa garde ; 2º à faire abattre les portes de Bouchain ; 3º à payer au roi quarante mille hivres tournois (1); 4º à envoyer son bailli et ses sergents prisonniers au Châtelet; pour y être punis à la volonté du roi. Le cointe de Hainaut s'étant soumis entièrement aux ordres du monarque, il régna depuis une paix parfaite entre eux. (Bonami, Mem. de l'Acad. des Belles-Lettres, tome XXXVII, pag. 461.)

Le comte Jean étant venu, l'an 1293, avec sa femme et toute sa maison à Maubeuge, y occasiona une sédition violente par la demande qu'il fit d'une imposition extraordinaire pour des besoins pressants. Obligé de sortir de la ville, il se

<sup>(2)</sup> Le mare d'argent monnayé valait 58 sous, et était à 11 deniera 12 grains d'aloi; ainsi 40,000 livres d'alors reviendraient aujourd'hui à 706,633 livres 2 sous 8 deniers.

proposait d'y revenir en force, pour châtier l'insolence des habitants: mais ils le prévinrent et le désarchèrent par leur soumission. Etant rentré dans Maubeuge en esprit de paix, ils fit avec eux un traité, par lequel, après lui avoir demande pardon du passé, ils reconnaissaient ne pouvoir faire oswart, duité ne usuice, se cel n'est par su colontiet ou de ses hoirs comtés ou countesses de d'année, une maille par chaque ouvrier et ouvrière, et taxaient des drapiers, envers lui, à trois demiers par chaque pièce de grand draps, à deux doniers paux les petits draps, et à un denier pour les demi-draps. Cot acter est du mardiavant Noöl (241 décembre) de l'an raggé (Mastene; Muecel, tome li, col. 1259.)

L'an 1297, au mois de mai, le conte le la rétait vent trouver le roi Philippe le Bel à Bont-Sainte-Maxence, fit auc hui une lique, par laquelle il s'enemeesit à secontir la France contre ses emecanis à l'expention de d'évêgue de didgé et de l'empiereur, ses suzerains. Il devait fournir quinze centshommes idiarmes; que ile roi sibbligeaio de soddoyer, et qui seraient terres de le servir jusqu'à la Seine sans pouvoir être contraints d'aller au-delà. Philippe le Bel de son côté promettait de gatder à ses dépens des places de Hainaut, et de me faire minux ini trève sans y comprendre le compa. (dbidificale rizh4.) Par un écrit particulier ; Philippe accorda de grands priviléges aux Hainuyers pour le commerce. (Ibid. p. 1203.1). Le comme de Hainant herita, l'an 1299, du comté de Hollande par la mort du comte Jean, son tousin; pendant la minorité duquel il avait eu la régence du Pays. Il mourut lui-même le 22 août 1304 (Dujardin, et Cérisier), et fut énterré chez les Francischins à Valenciennes. La ville de Mons fut l'objet principal de ses soins. Il agrandit son enceinte, et la fontifia par des murs, des fossés et des tours. Philippine:, son épouse, falle de Henri II, comte de Luxembourg, qu'un mederne conford mala-propos avec l'empereur Henri VII (morte en 1811, et enterrée auprès de son mari), lui donna Jean : tuo a la bataille de Courtrai l'an 1302; Guillaume, qui suit 3 dess, comte de Soissons; Waleran, prince de Morée; Marguerit, troisième femme de Robert II d'Artois; Isabelle, seconde femme de Raoul de Clermont, connétable de France; Ala, mariée, 10, à Guillaume, comte de Pembrock, 29, à Roger, comte de Norfolck : Marie , femme de Louis I , duc de Bourbon; et d'autres enfants. ( Vayez Jean II, somte de Hollande.

or of more

#### GUILLAUME I, DEF LE BON.

conserved and some of a time? ு ாகேட்ட Guillaume I succéda , l'an ா304: , kà Jean yeson père, dans ses états de Hollande et de Hainaut. Il mourut, le mini 1837, nà Valenciennes, où il fut enterré près de son pere. Jeanne de Valois, sœur du roi Philippe de Valois, et fille de Charles de Valois, qu'il avait épousée par traité du 19 mai 1305, le fit père de Jean et Louis, morts jeunes; de Guillaume, qui lui succéda ; de Marguebite, qui remplaça Guillaume ; de Jeanne, matiée à Guillaume V, duc de Juliers : de Philippe, femme d'Edouard III, roi d'Angleterre; et d'Elisabeth, mariée à Robert de Namur. La comtesse Jeanne, après la mort de son époux, se retira au monastère de Fontenelles, près de Valenciennes, où elle prit l'habit de Saint-François le 2 novembre 1337. Sa retraite ne l'empêgha pad de se rendre médiatrice de la trève qui fut couchiera Tournai leuz septembre 11340, entre le roisde France son frère et celui d'Angleteure son gendre, prêts à se livrer bataille; ni d'aller l'année suivante en Bavière pour y faire la -paix de l'empereur Louis V. son autre gendre, avec le roi Philippe de Valdis 17 à quoi elle reussit. La mort de cette princesse arriva non l'an recon comme le porte son épitaphe. desséellong-tems après sa mort, mais l'an 1842. (Voy. les bonnier de Hollande. ર્વ મહત્ય વારકો છે. મહત્વમાં

## Start TANK THE BUILDAUME HER START

Commercial and the second report of the 1337. GUILLAUME II succeda, l'an 1337, à Guillaume I, son père, dans ses états de Hainaut et de Hollande. On lui attribue un voyage en Espagne pour mener du secours aux Chrétiens contre les Maures, et un autre en Palestine : mais ce fut Jean de Hainaut, son oncle, comte de Soissons, qui At le premier de ces deux voyages en 1331; on n'a point de preuve du déuxième. Il entra mulgré lui, l'an 1338, dans la ligue formée par Edouard III, roi d'Angleterre, son beau-frère, tontre la France. Ce monarque s'étant fait donner le titre de vicaire de l'empire, il ne put s'empêcher, comme vassal de l'empire, de l'accompagner au siège de Cambrai, où il échona: Mais lorsqu'il le vit entrer sur les terres de France, il le quitta et vint avec cinq cents lances trouver le roi Philippe ide Valois, son oncle, au camp de Vironfosse, en Picardie. Edouard vint à bout de le ramener à son parti, et les Français contribuèrent à ce retour par les ravages qu'ils exercèrent dans le Hainaut en représailles de ceux que Jean de Hainaut, oncle de Guillaume, faisait dans le Cambresis. Le comte Guillaume fit plusieurs excursions sur les limites de la France, tandis que le duc de Normandie achevait de désoler son pays. La trève, publiée le 2 septembre de l'an 1340, entre la France et l'Angleterre, ayant suspendu les hostilités., Guillaume mit bas les armes pour ne plus les reprendre contre la première de ces deux puissances. Sur la fin de l'an 1344, il marcha au secours des chevaliers Tentoniques à la tête de quatre cenu cavaliers. L'an 1345, étant en guerre contre les Frisons, il perit, le 26 pu 27 septembre, dans une embuscade qu'ils lui dressèrent près de Staveren. Son corps ne fut trouve que dix jours après et sut inhumé à Bulswaard. Il avait épouse, l'an 1334, JEANNE, fille de Jean III, duc de Brabant, dont il ne laissa point d'enfants. Cette princesse lui survécut et épousa en secondes noces Wenceslas, comite de Luxembourg, fils de Jean, roi de Bohême. (Voyez Guillaume IV, comte de Hollande. )

## MARGUERITE.

1345. MARGUERITE, fille de Guillaume I, succéda à Guillaume II, son frère, dans les comtés de Hainaut et de Hollande, et mourut le 23 juin 1355. Elle avait épousé, l'an 1324. l'empereur Louis de Bavière, dont élle laissa Louis, dit le Romain, électeur de Brundebourg; Guillaume, qui suit; Albert, qui remplaça Guillaume; Otton, marquis de Brandehourg; Anne, religieuse; Isabelle, femme de Mastin d'Escale, seigneur de Verone. (Voy. Marguerite, comtesse de Hallande.)

## GUILLAUME III, DIT L'INSENSÉ.

1355. GUILLAUME III, fils de l'empereur Louis de Bavière, et de Marguerite, fut le successeur de sa mère dans le comté de Hainaut, dont il prit possession le 26 février 1356 (v. st.) Ce prince étant tombé, l'année suivante, en démence, Albert, son frère, fut chargé du gouvernement de ses étais. Albert, instruit des pratiques sourdes qu'Engilbert, sire d'Enghien, machinait contre le Hainaut, le surpresud de nuit, l'an 1364, dans un de ses châteaux, à trois lieues de Valenciennes, et lui fait trancher la rête sans forme de procès : ce qui jeta la conternation dans le pays, par la crainte qu'on eut des soites de cette exécution ; car Engilbert, suivant le Continuateur de

Nangis, tenait à plusieurs grandes maisons. Et en effet, le successeur d'Engilbert prit les armes pour venger sa mort, après s'être fortifié de l'alliance du comte de Flandre. « Albert, dit » le même auteur, pour subvenir aux frais de cette guerre. » voulut, à la manière de la France, établir des gabelles sur » les vans et sur les autres marchandises dans le Hainaut. Mais » là ville de Valenciennes, et à son exemple toutes les autres » villes du Hainaut s'opposèrent à cet établissement. Car elles » disaient : Si nous nous conformons en ceci à l'exemple de » Paris et de toute la France, nous voilà devenus esclaves, et » notre commerce sera bientôt ruiné par la désertion de nos » ouvriers en laine, que ces exactions obligeront à quitter le » pays; d'ailleurs, qui sait si elles ne setont point perpétuelles? » Notre auteur dont la chronique finit en 1368, dit qu'on ne savait pas encore alors quelle serait l'issue de cette querelle. Le comté Guillaume n'eut point d'enfants de MAHAUT, son épouse, fille de Henri II, comte de Lancastre. Le R de Lewarde met, d'après Aventin, la mort de Guillaume en 1378, et se trompe. Ce comte ne finit ses jours qu'en 1389. ( Dujardin. ) Il fut inhumé à Valenciennes. (Voy. Guillaume V, comte de Hollande.)

# ALBERT.

1389. ALBERT DE BAYTÈRE succéda, dans le comté de Hainaut, ainsi que dans celui de Hollande, à Guillaume, son frère, pendant la démence duquel il avait été régent de ces principautés. Ce fut durant cette régence qu'il obtint de Charles V, roi de France, par lettres du mois de février 1365 (v. st.), une pension de quatre mille livres (1) à titre de fief, laquelle fut continuée à son successeur par lettres du roi Charles VI, datées du mois d'août 1406. (Rec. de Colhert, vol. 47, fel. 141, v°.) Albert mourut, le 13 décembre 1404, à la Haye, où il fut inhumé. (Voy. Albert, comté de Hollande.)

## GUILLAUME IV.

1404. GUILLAUME IV., fils d'Albert et de Marguerite; succéda, l'an 1404, à son père dans les comtés de Hainaut et de Hollande. L'un des premiers traits de son gouvernement fut le

<sup>(1)</sup> Cette somme revient anjourd'hui à celle de 39.733 livres i sou

consentement qu'il donna, l'an 1405, à un disse entre deux gentilshommes du Hainaut, Bournecte et Bernaige, dont le prémier accusait l'autre d'avoir tué un de ses parents. Le courte, après avoir inutilement tenté de les réconcilier, leur assigna le champ clos à un jour fixe dans la ville du Quesnoi. Les deux champiens y argivent accompagnés de leurs amis. Un héraut leur crie de commencer, après, avoir fait défense à tout homme, présent de mettre obstacle au combat. Sortis de leur pavillon, ils avances aussitôt l'un contre l'autre et combattent à coups de lages saus pouvoir se blesser. Mais, ayant ensuite tiré leurs épées, Bernaige fut renversé et contraint de s'avouer vaineu. Le comte le fit décapiter, et Bournecte fut reconduit honorablement à son hôtel. (Monstrelet, vol. 1, pag. 19.)

Guillaume fut le médiateur, en 1408, de la paix fourrés qui la conclue à Chartres, entre le duc de Bourgogne et les princes d'Orléans, dont le duc avait assassiné le père. Il marcha, la même année, au secours de Jean de Bavière, son frère, évêque de Liége, dont les diocésains s'étaient révoltés. (Voy. les évêques de Liège. ) La guerre s'étant renouvelée entre les factions d'Orléans et de Bourgogne, Guillaume ressentit le contre-coup de Ieurs hostilités sans y prendre part. Les premiers, en effet, ayant pris le dessus en 1414, et mis le roi Charles VI de leur côté, poursuivirent leurs ennemis dans les Pays-Bas jusques dans le Hainaut, où ils commirent d'affreux dégâts. Le comte Guillaume s'en plaignit au roi, qui, par ses lettres du mois de janvier 1414 (v. st.), lui accorda une somme de cent mille écus (1) pour dédommagement. (Arch. de Mons.) L'an 1416, il entra dans le traité que l'empereur Sigismond venait de conclure avec l'Angleterre contre la France. C'est un des derniers traits connus de sa vie. Guillaume mourut, le 31 mai 1417, à Bouchain, laissant de MARGUERITE DE BOURGOGNE, sa femme, une fille, qui suit. ( Voy. Guillaume VI, comte de Hollande.)

## JACQUELINE.

1417. JACQUELINE, fille unique de Guillaume IV, fut son héritière aux comtés de Hainaut et de Hollande. Elle épousa, comme on le dira sur les comtes de Hollande, 1º. le dauphin

<sup>(1)</sup> Les écus étaient au titre de 23 carats 11/28 et de la taille de 72 au marc : donc cent mille écus pesaient 1388 marcs 7 onces 2 deviers 16 grains, qui, à raison de 807 liv. 12 sous 9 deniers le marc, produiraient de notre monnais actuelle, 1,121,718 l. 15 s.

Jean ; M. Jean IV, duc de Brabant; 30. du vivant de celui-ci, le duc de Glocester. Ce dernier mariage ayant été casse par le pape Mirain V; le duc de Glocester fut obligé d'abandonner Jesqueline; mais Jean IV, son accend époux; étant mort sons postérité, le 17 avail 1/427; Philippe le Bon, duc de Bourgogne, se fit réconnaître; la même année, comte de Hainaut par les états du payes Jacqueline, après avoir fait de vains efforts pour se maintenuréellure ce prince, fut obligée de lui céder ses états et de se contenter des seignenvies de Voorn, de Zuidbeveland ce de se contenter des seignenvies de Voorn, de Zuidbeveland ce de Tholen, qu'il voulet bien lui laisser pour sa vie, avec les péages de Hollande et de Zéclande. Jacqueline ne servécut que trois mis à cette cession, étant morte le 8 octobre 1436. (Voy. Jacqueline, comtesse de Hollande, Jean IV, duc de Brubant, et, pour la suite des comtes de Hainaut, les ducs de Bourgogne. V

The section of the se

At the Author of the

The second section of the sec

XIII. 48

## CHRONOLOGIE HISTORIQUE

DES

## ROIS ET DUCS DE LORRAINE.

L'AN 855, Lothaire, second fils de l'empereur Lothaire, obtint, six jours avant la mort de son pere, c'est - à - dire le 22 septembre, cette partie du royaume d'Austrasie, qui s'étend d'un coté depuis Cologne jusqu'à l'Ocean, et de l'autre jusqu'au Mont-Jura. Ce nouveau royaume, qui fut appele de son nom Lothierregne, ou Lorraine, comprenait le Valais, le Genevois, les cantons de Fribourg, de Soleure et de Berne, le didcele de Bâle, le comté de Bourgogne, l'Alsace, le Palatinar en-decè du Rhin, les électorats de Trèves et de Cologne, le Liegeois, les duches de Lorraine, de Bar, de Luxembourg, de Limbourg, de Juliers, de Clèves en partie, de Brabant et de Gueldie, ks comtés de Hainaut, de Namur, de Zéclande et de Hollande, et le diocèse d'Utrecht, comme nous appelons aujourd'hui tous ces pays. L'inauguration de Lothaire se fit à Francfort, sur la fin de l'an 855, du consentement de Louis le Germanique, son frère. Il épousa, l'an 856, THIETBERGE, ou THEUT-BERGE, fille de Théodebert, petit-fils, par Nivelon son pere, de Childebrand, frère de Charles Martel. Dégoûté de cette princesse, après environ deux ans de mariage, il la répudie pour épouser VALDRADE. L'an 858, il convoque une assemblée où Thietberge, accusée par lui d'inceste avec le clec Hubert, son frère, se purge de ce crime par l'epreuve de l'eau bouillante, qu'un homme fit pour elle par ordre des seigneurs, et dont il

CHRON. HIST. DES ROIS ET DUCS DE LORRAINE. sortit sain et sauf. Lothaire, par-là, se vit obligé de la reprendre : à quoi il consentit. Mais ses dégoûts ayant repris le dessus, il se determine à recommencer les procedures contre sa femme. Co prince ayant, fois dins, se finterets Gonthier, anchevenue de: Cologne, sous la promesse d'épouser une de ses nièces, celui-ci. gagne Theutgaud, archevêque de Trèves, homme simple et facile à séduire. Les deux prélats, de concert, tiennent, le 9 janvier 860, à Aix-la-Chapelle, une nouvelle assemblée, où , Thietherge, s'étant avouée coupable du crime dont on l'accusait, est condamnée à faire penitence publique, et à être renfermée dans un monastère. En étant sortie la même année. elle a recours au pape Nicolas I, par ses députés, et réclame. contre sa confession, disant tru elle ne l'a faité que pour se soustraire aux mauyais traitements du roi. Thietberge était pour lors retirée en France à la cour de Charles le Chauge. Dans ces, entrefaites, on tient, à la mi-février de la même année, à Aix-. la Chapelle, un second concile per ordre, dit Hincmar, des rois Charles, Louis et Lothaire, decernentibus gloriosis regibus. Carolo, Hludovico et Hlothario, dans lequel on confirme le jugement du premier. Il s'en assemble un troisième dans la même ville, le 29 (et non le 8), avril 862, où le divorce de Lothaire elant approuvé, ce prince est autorisé à contracter un nouveau, mariage. En conséquence il épouse solennellement Valdrade, qu'il entretenait à titre de concubine, et la fait couronner reine. (Annal. Bertin.) Thietherge ayant appelé de ce jugement au pape, deux légats, Rodoalde, évêque de Porto, et Jean, évêque de Ficocle (aujourd'hui Cervia), envoyés par Nicolas I, tiennent à Metz, dans le mois de juin 863, un concile, où le dernier d'Aix-la-Chapelle est confirmé. Le pape casse les actes du concile de Metz, et dépose les légats qui s'étaient laissés corrompre par argent, ainsi que les archeveques de Trèves et de Cologne. ( Annal. Bertin. ) Le légat Arsène, envoyé en France. engage, le 3 août 865, Lothaire à reprendre Thietherge; mais, la même année, ce prince ayant rappelé Valdrade, l'un et l'autre sont excommuniés par le pape. (Otto Frising. Chr. liv. 6, chap......)

Labbe Hubert, frère de Thietberge, que Lothaire avait fait duc du pays, situé entre le Mont-Jura et le Mont-Joui, ne vir pas d'un œil indifférent l'outrage fait à sa sœur. Il prit les armes pour la venger, et ravagea les terres de Lorraine, voisines de son duché, Mais le comte Conrad, envoyé contre lui, l'attaqua, et le mit à mort près d'Orbe en Suisse. Délivré de ce rebelle, dont les courses lui avaient donné de l'inquiétude, Lothaire se livre avec plus de passion à sa concubine. L'an 866, il envoie des

troopes en Italie pour secourir l'empereus houis son frère, secopé à faire la guerre aux Sarrasias : c'était l'objet apparent de son voyage; mais l'affaire de son divorce en était le principal motif. L'an 869, il va trouver au Mont - Cassin, suivant les Annules de Saint-Bertin, le pape Adrien II, auquel il assure par serment, avec toute sa suite, qu'il a fidèlement exécuté tout ce que le pape Nicolas lai avait prescrit-par rapport à son marisge. Addien, sur cette affirmation, Juliadministre l'Encharistie, dinsi qu'à cessi qui l'accompagnaient: il suit le pape dans. son retour à Rome, où il est froidement àceneilli des Romains. S'étant rendu ensuite à Liucques, il y est attaque de la siève, et se fait transporter à Plaisance, où il meurt, le 8 août, d'une apoplexie, qui dura deux jours. On l'enterra dans un petit monastère voisin de la ville. La plupart de ses gens l'avaient pricede au tombeau par une mort aussi prompte. Thietherge, après la mort de son époux, se retira au monastère de Sainte-Glossinde à Metz, dont elle fut abbesse. (Hauquet , tom. VII, pag. 332.) Ella vivait encore en 876. (Pérard, Monum. Bugund., pag. 25.) Valdrade suivit l'exemple de Thietberge, en se retirant à Remiremont. (Bouquet, shid., pag. 334.) Lothaire laissa d'elle un fils nommé Hugues, à qui il avait donné l'Alsace, dont il ne jouit pas. (Voy, les dace d'Alsoqe,), et deux filles; Gisle, mariée, l'an 882, à Godefroi le Dappis, duc de brise; et Berthe, alliée, 10. au comte Thibaut, père de Hugues, comité de Provence; 2º. à Adalbert ; marquis d'Ivrée. Lothaire avaît hérité, l'an 863, par la mort de Charles, roi de Provence, son frère, du duché de Lyon, du Viennois, du Vivarais et de l'Usége, ou pays d'Uzès. (Bouquet, tom. VIII, Préf. pag. 39.)

L'an 860, Charles in Chauve, roi de France, s'empara du royaume de Lorraine, après la moit de Lothaire, son deveu, an préjudice de l'empereur Louis II, fière de Lothaire, et se fit couronner roi de Lorraine à Mètz, le 9 septembre. (Annal Mett.) Cette usurpation fut aisée à faire par l'éloignement de l'empereur, tonjours occupé en Italie à combattre les Satrasins. Toutefois, l'année suivante, Louis le Genmanique, fière siné de Charles le Chauve, étant venu en Lorraine, le fiére de partager de royaume avec lui : c'étaient deux usurpateurs pour un Ce partage se sit par une transaction conclude entre les deux frères, sir les rives de la Mense, au pays de Liege. Louis eut pour sa part Cologne, Trèves, Utrecht, Strasbourg, Bâle, Mett, et deux parts dans la Frise. Les pays de Toul, de Verdun et de Bar, le Lyonnais, le Vienmois, le Cambresis, quaire toutes du Brabant, et un tiers de la Frise, formèrent le louie Charles. L'em-

percur, bons d'étan de faire tête à ses deux uncles, se plaignit inutilement du tort qu'ils lui faissient : ni les ambassadeurs qu'il lear propa, : nu les légats du pape, qui prit as désense, ne furent écoutés.

L'an \$76; après la mort de Louis le Germanique, arrivée le 29 août; Leuis, roi de Sake, son second fils, se mit en possession de la portion de la Louraine, qui avait appartenu à ce prince. Mois à peine en estuil possesseur, que Charles le Chauve, soir oncle, accourt pour la tul entever. Louis marche à sa rencontre, et le défait, le 8 octobre, à Meyenfeld (in pago Meginensi), près d'Andernach.

L'an 877, Louis le Bègue ayant succèdé à Charles le Chauve, son père, entra en jouissance de ce que Charles possédait en Lorraine, et confirma par le traité de Foron, en 878, le partage du royaume de Lorraine, fait en 870. Ce prince fut remplacé, l'an 879, par ses deux fits, Louis et Carloman; mais Louis de Saxe leur contesta leur tégitimité, et, sous ce pretexte, voulut envahir tous les états de leur père. Les deux jeunes princes, pour le gagner, hui abandonnèrent toute la Lorraine. Mais Hugues, bâtard de Lothaire et Valdrade, qui prétendait à ce royaume, ne lui permit pas d'en jouir passiblement. (Voy. les rois de Germanie.)

L'an 882, CHARLES LE GROS, empereur, étant devenu l'hérilier du roi Louis de Sate, son frère, est reconnu roi de Lorraine. Hugues le batard, appuyé de Godefroi le Danois, duc de l'rise, et son beau-frère, redouble ses efforts pour s'emparer, l'an 883, de ce royaumé. Charles se défait de Godefroi en le faisant assassiner, et met Hugues hors de combat en lui faisant crever les yeux, après l'avoir attire à Gondreville. Ceci est de l'an 885, suivant les Annales de Metz, et non de l'au 884.

Ce fut le duc, Hunne, priginaire de Franconie, qui tua Godefini le Danois, et qui, ayant donné le conseil à l'empereun de faire crèver les yeux à Hugues, fit lui-même l'opération, suivant les Annales de Metz; ce qui lui mérita, suivant M. Eckard, le gouvernement de la Lorraine. Il est qualifie dux Austranorum dans les Annales de Saint-Waast.

L'an 687, après que Charles est été déposé de l'empire, la Lorraine passa, ainsi que la Germanie, à son neveu Annous. L'an 895. Arnoul donna la Lorraine à ture de royanne, dans l'assemblée de Worms, tenue avant le mois de juin, à ZuentiBolde, son fils naturel. Ce pays avait alors pour duc hénéficiaire ou amovible Rainten ou Baginatre. Il fut en mêmetems comte de Mons. (Voy. Rainter I, conte de Humant.)
Zuentibolde a'étant brouille avec lui, l'an 898, le destitus.
Rainier se retira en France auprès du roi Charles le Simple,
qu'il excita à tenter la conquête de la Lorraine. Charles vint
effectivement en se pays à la tête d'une armée; mais Zuentibolde trouve moyen de l'engager à se retirer.

a toront

L'an 900, les Lorrains, irrités de la conduité de Zuentibolde, appelèrent Louis, roi de Germanie, son frère, et le proclamérent roi de Lorraine à Thionville. Irrité de cet affront, Zuentibolde parcourt la Lorraine le sabre et la torche à la main, pille, saccage et brûle tout ce qu'il rencontre. Mais, le 13 août de la même année, il périt dans une bataille qu'il avait sivrée près de la Meuse, aux comtes Etienne, Gerhard et Motfiid, généraux de son frère. ( Reginon.) 'Il fut énterré à l'abbaye de Susteren, au pays de Juliers. On voit encore dans les archives de Suint-Denis, en France, le sceau de ce prince, avec son nom? sa figure, et sa qualité de roi! Il avait épouse, à ce qu'on pretend, ODA; fille d'Otton', duc de Saxe. Son corps fut illillime à l'abbaye de Susteren, où trois de ses filles embrassèrent la vic religieuse. Il est bien étonnant que le bollandiste Sollier (Acta sanctorum; tom. III; Aug. pag. 1387, se soit avise de mettre ce prince au nombre des saints, honores le 13 août. De pretendus miracles operes avec une dent de Zuentibolde, suivant le témo? grage d'un allemand nommé Hertzworm, ecrivain de la fin du dernier siècle, 'qui ne prouve nullement son récit,' et la donation, ou plutot la restitution de quelques morceaux de terre faite à l'abbaye de Saint-Maximin, sont tout le fondement de cette étrange canonisation.

L'an 911, les Lorrains, ayant perdu leur roi Louis, se domnent à Charles le Sumple, roi de France. Ce fut pour ce prince, comme on l'a dit ailleurs, une nouvelle époque qu'il marquait ainsi dans ses diplômes: A largiori indepta horreditute. Mais cet aceroissement d'héritage né le réndit ni plus puissant au-dedans, ni plus redoutable au-dehors. Son règne, en Lorraine, fui une véritable anarchic. Le duc Rainier, rétabli par Charles le Simple, mourut l'an 916, laissant deux fils, Gislebert, qui suit, et Rainier.

916. GISLEBERT ou GISELBERT, fils aîne de Rainier, lui succeda au duché de Loriaine par la faveur du roi Charles le Simple. Mecontent de ce prince, qui lui contesta depuis le droit de nommer à l'évêché de Liège, il oublie ses bienfaits, et se joint à ses ennemis pour le faire déposer. Charles étant venu l'attaquer, il est abandonne des Lorrains, et obligé d'aller se renfermer dans Harbourg, sur la Meuse. Le roi le poursuit dans cette retraite; qu'il assiège par terre et par eau. Gislebert se sauve à la nage, et va se réfugier chez Henri, duc de Saxe, qui le réconcilia avec Charles: Mais Henri, devenu roi de Germanie en 918, dispute à Charles, par le conseil de Gislebert, le royaume de Lorraine. L'an 921, après diverses hostilités, les deux rois font au château, de Bonn, le 4 novembre, un traité, par lequel Henri cède ce royaume à Charles (1). Mais, deux ans après, Charles, deposé par les intrigues de Huyues le Grand, est remplace sur le trône par Raoul, duc de Bourgogne. En butte aux deux couronnes, les occupations qu'elles ont chez elles laissent néanmoins Gislebert en possession de son duché. Ricuin, son oncle, ayant été poignardé, l'an 923, dans son litepar Boson stère de Raoul, roi de France, Gislebert se joignit à Otton, fils de Ricuin, pour venger la mort de son père. Mais, dans la guerre qu'il fit au meurtrier, il eut pour rennemis, Rainier, comte de Hainaut, son frère, et Bérenger, comte de Namur, son beau-frère, que Boson avait su metine dans ses intérêts. Gislebert, dans une bataille, fut pris par Bérenger, qui le relacha ensuite à la prière de Rainier, Remis en liberté, Gislebert essaya de détacher les deux comtes du parti de Boson vet. ne pouvant y reussir, il revint faire le degât sur leurs terres. avec Otton. Le monarque français s'avançait cependant vers la Meuse, accompagne de Boson. Rainier et Berenger, après avoir, repoussé, Gislebert, yout au-devant, de lui., Gislebert craignant d'être accable par leurs forces réunies, va trouves aussi Raoul, et, par la médiation d'Herbert, comte de Verre mandois, il fait avec lui sa paix, le reconnaît pour son souverain en lui rendant hommage, et se réconcilie avec ses autres ennemis. Ceci est de l'an 925. (Frodoard.) Mais, au retour de cette entrevue. Gislebert est arrêté, en trahison, par un de · it is to

<sup>(1)</sup> Nous avons dit ci-devant que Charles le Simple, dans sa détresse, s'étant réfugié auprès de Henri I, roi de Garmanie, lui abandonna la Lorraine pour obtenir son secours. Mais le silence de Frodoard et des auteurs français du tems les plus accrédités nous fait regarder cet abandon comme sapposé par des écrivains allemands.

ses vassaux, nommé Chrétien, qui l'envoie prisonnier qui roi de Germanie, Gislebert, par la souplesse de son esprit, viat à bout de recouvrer les bonnes grages de Henris et s'y justmua si avant, que, non content de le confirmer dans le duche de Lorraine, ce monarque lui dquaa, l'an 929, Gqrberge, sa fille, en mariage. (Bouquet, tome VIII.), Otton, blade Henri, lui ayant-succédé l'an 936, Gistebert demeura fighte à ce prince pendant cette année et la suivante. Nous voyen même qu'au couronnement, de ce prince, il fit les fonction de grand-chambellan. Mais, l'an 938, il se lique contre lu avec Eberhard, duc de la France chanane; et Tancmar, fier d'Otton, entre dans cette confédération. Elle injeut incien de suite, par la diligence que fit. Otton pour l'étouffer, (,Chron Saxo.) L'an 939 1 nouvelle défection des Gislebert, concertée avec ce même Eberhard, et Heari, autre frère d'Otipa lle engagent le roi Louis d'Outremer à venir s'emparer de l'Alsage Cette expedition lui réussit. Mais, rappelé en Françe par le trahison de l'évêgue de Laon; qui était près de livres que ville au comte de Vermandois, ennemi du monarque, il abardonne sa conquête, qui, bientôt après, retourne au roi de Germanie. Eberhard et Gislebert, étant venus attaquer les comtes Udon et Conrad, qui faisaient le siège d'Andernach, périrent, l'un dans le combat, l'autre dans le Rhin, où il se noya en fuyant. (Bouquet, tom, IX, pag. 38.) De GERREEGL sa femme, remariée, en 930, au roi Louis d'Outremer, Gislebert laissa un fils, qui suit, et une fille, Wiltrude, qui épous Berthold, duc de Bavière, suivant l'Annaliste saxon. D. Mabillon (Annal. Ben., l. 48, nº. 43) dit qu'après la mort de son époux, elle se fit religieuse à l'abbaye de Berg, qu'elle avait fondée.

Otton substitua, l'an 940, à Gislehert, son frère HENRI, après lui avoir pardonné. Mais les Lorrains, mécontents de la conduite de ce duc, l'obligèrent bientôt à se retirer. Le jeunt Henri, fils de Gislehert, iut mis à sa place sous la direction d'Otton, fils de Ricuin, suivant Witikind. Le tuteur et le pupile moururent en 944.

CONNAD dit LE ROUX, duc de la France rhéname, fils de Werner, comte de Spire et de Worms, fut nomme, l'an 944, duc de Lorraine, après la mort de Henri. Il est qualifié par Witikind (p. 649). Adolescens acer et fortis, domi militippus optimus, commilitoribus suis carus. La prudence et sa destérité dans le maniement des affaires lui mériténent, suivant Luiprand (l. 4, c. 16), le surnom de Sage, Otton I, rai de

Germanie, qui lui avait donné le duché, ajouté, l'an 947, à ce don une nouvelle faveur en lui faisant épouser LUTTGANDE. sa fille. (Chron. Saxo.) Il mena, l'onnée suivante, par ordre de son beau-père; une armée de Lorrains au secours du roi Louis d'Outremer, contre le duc Hugues le Grand et ses confedéres. (Frudoard , page 203.) Après l'avoir aide à se rendre maître du château de Montaigu, il s'en retourne. Louis ayant recouvre, l'an oile, par surprise la ville de Laon, appelle encore le duc Conrad pour faire ensemble le siège de la citadelle. Hugues, après ave r pourve à la sureté de la place, vient à la rencontre de Conradi-Mais, au lieu d'engager un combat, ils conferent amiablement ensemble, et Conrad se retire après avoir établi une trève entre Hugues et le roi. (Bouquet t. VIII. pag. 174, 206.) Ce'Conrad était père d'Otton, dont le troisième fils, nommé Cunon ou Conrad, eut pour troisième fils Herman, qu'un regarde comme la souche des comtes de Hobenione, principauté située on Franconie sur le Tauber, le Jaxt et le Kochen (Hanselmann.) L'an 950, Conrad, après avoir établi une paix solide étitre le roi de France et Hugues le Grand, marche contre Nainier III, comte de Illainaut, et quelques autres seigneurs lorrains, dont il detruit les forteresses. (Frodoard, pag. 207.) Il accompagnà, la mome année : en Italie, le roi Otton. De l'avie, où ce monarque l'avait laissé. il vint joindre le due Hugues le Grand, et l'aida à se rendre maître du chateau de Mareuil. (Idem, pag. 208.) Conrad étant entre, l'an 953, dans la conspiration du prince Ludolfe contre le roi Otton, son père, les l'orrains, qui ne l'avaient jamais aime, parce qu'il n'était pas de leur choix, s'arment contre lui. (Bouquet, tom. VIII, pag. 219.) Il livra au comte de Hainaut. sur les bords de la Meuse, une bataille dont le sort resta indécis. Le roi Otton l'ayant dépouillé, peu de tems après, du duché de Lorraine, il appelle dans ce pays, l'an 924, pour se venger. les Hongrois, avec lesquels il fait des courses qu'il continue deux mois après leur départ. Mais, la même année, au mois de juin, ayant fait la paix avec Otton, il aide le marquis Géron remporter une victoire sur les Slaves. (Witikind, pag. 655.) Il eut part, le 10 août de l'année suivante, au gain de la célèbre bataille donnée près d'Augsbourg contre les Hongrois : mais il y perdit la vie.

L'an 953, le roi Otton, après avoir destitué Conrad, avait donné le duché de Lorraine, vers la fin d'août, à son frère Brunon, archevêque de Cologne, qui remplit avec sagesse ces deux emplois. Brunon purgen le pays de voleurs et y rétablit l'ordre. La sévérité avec laquelle il téprima les violences que se permettaient la plupart des grands, les souleva contre lui. Bru-

XIII.

non, après les avoir fait rentrer dans le devoir, partagea le Lorraine en deux provinces, dont la première fut appelée haut Lorraine ou Mosellane, parce que la Moselle la traverse; et l'autre, qui se nomme basse Lorraine ou Lothier. renfermait le Brabant, le Cambresis, l'évêché de Liege et la Gueldre. Brunon mit à la tête de chacun de ces deux gouvernements un duc particulier, et prit pour lui-même le titre d'archiduc, pour montrer la juridiction qu'il conservait sur l'un et l'autre duchés. Il est cependant à remanquer que, dans le commencement, tous les petits états ou comtés qui composaient les deux Lorraines, relevaient immédiatement de l'empire; ce qui n'empêchait pas que le duc n'efit quelque supériorité sur les seigneurs particuliers. C'était sur-tout un devoir pour eux de se ranger sous ses étendards toutes les foit qu'il les convoquait pour le service de l'empereur. Dans les villes épiscopales, les empereurs conservèrent long-tems de comtés, même depuis que les évêques eurent commence à jouir de la supériorité territoriale à certains égards. Une autre remarque à faire, c'est que les territoires de Trèves, de Metz, de Toul et de Verdun, à la division de la Lorraine, en surent démembrés et ne reconnurent plus dans l'ordre féodal d'autre supérieur que le chéf de l'empire.

### DUCS DE LA LORBAINE SUPERIEURE,

### OU MOSELLANE.

# FRÉDÉRIG L

L'an 959, Frédéric I, comte de Bar, fitt établi duc de la haute Lorraine par l'archiduc Brunon. Il avait épousé à guivant Frodoard, l'an 954, BÉATRIX, nièce de ce prélat et fille de Hugues le Grand, père de Hugues Capet, Frédéric, mountul'angériaissant de son mariage Thierri, qui suit; Adalbéron, érêque de Verdun, puis de Metz, mort en 1005; et Henri, comte de Voivre; avec une fille, Ide, mariée à Radéboton, gomte d'Altembourg, en Argaw, et père de Werner le Pieux, premier comte de Habsbourg. (Voy, les contes de Bar.)

# THIERRI. A SHOW AND WASHING

L'an 984, THIRAN, fils de Frederic, lui succéda dans le duché de Lorraine et le comté de Bar, sous la tutelle de Beatris, sa mère, qui voulut, suivant Jean de Bayon, perpétuer sa regence. Mais Thierri, dit cet auteur, à la fin se lassa d'une Comination qui ne pesait pas moins à ses sujets qu'à lui-meme; et, ayant fait arrêter, l'an roit, Béatrix, il se saisit du gouver, nement. En accordant à Jean de Bayon la réalité de la régence de Béatrix, dont on ne trouve pas de vestiges ailleurs, nous ne pouvons convenir avec lui de sa durée. On voit, en effet, par les lettres de Gerbert, qu'en 984 ou 985, Thierri se mélait dejà des troubles qui agitaient l'état, et qu'en la dernière de ces deux années il s'empara de Stenai (Bouq., tom. IX, pag. 291.)

Après la mort de l'empereur Otton III, le duc Thierri se. rendit, l'an 1002, à la diète de Mayence pour l'élection d'un nouveau chef de l'empire. Son inclination était pour Herman, duc de Souabe : mais, voyant que la pluralité des électeurs portaît Henri duc de Bavière, il n'osa s'opposer à son élection, et feignit d'y concourir. Cette dissimulation ne dura pas longtems; car, l'année suivante, s'étant conserté avec Herman, ils firent ensemble des incursions sur les terres des seigneurs. qui montraient le plus d'attachement pour le nouveau roi de. Germanie. Henri, informe de ces hostilités par Frédéric. comte de Luxembourg, son beau-frère, prit des mesures pour. les faire cesser, et obligea les rebelles à rentrer dans le devoir. Adalberon, évêque de Metz, frère de Thierri, étant mort l'an 1005, celui ci trouva moyen de procurer à son fils, quoiqu'en bas âge, nommé aussi Adalbéron, le siége vacant, et d'engager le roi Hedri à nominer pour àdministrateur de l'évêché, pendant sa minorité, Théodoric, frère de la reine et fils de Sigestiol, counte de Luxembourg. Mais Théodoric supplanta celui qu'il devait protéger. Il offensa par-làégalement le roi son beau-frère et le duc de Lorraine. Henri, pour venger cette usurpation, vint, l'an 1007, faire le siègede Metz, qui fut long et très-funeste au pays. La mort du jeune Adalbéron, arrivée pendant qu'il durait encore, le file lever rimais elle ne réconcilla Théodoric ni avec le roi ni avec le duc. Celvi-ci, l'an rour, revenant de la diète de Mayence? avec l'évêque de Verdun, fut attaqué inspinément par Théo-. derie et ses frères, qui le firent prisonnier après lui avoir tué beaucoup de monde. (Dithmar.) Il était libre en 1017, et peut-être long-tems auparavant. Cette année il eut en tête d'autres ennemis que ceux de la maison de Luxembourg. Cétait Widric, comte de Clermont, en Argonne, et Amauri: son frère, archidiacre de Langres, qui, sans qu'on marque le sujet de leurs hostilités, dévastaient les terres de Lorraine voisines de Clermont. Thierri, les ayant poursuivis, leur livra, près du château de Bar, un combat où il fut grievement blesse. Mais, devenu plus furieux par cet accident, il tua le comte de sa main et fir un grand carnage de ses gens, ( Hist.

Mediani Monast. pag. 237, 238:) Thierri mourill le a janvier de l'an 1026 (et non 1029, comme le marque Jean de Bayon) avec la réputation d'un prince généreux et vaillant. Be RICHILDE, sa femme, il laissa un fils, qui suit, et Adèle, femme de Waleran le Vieux, comte d'Arlon.

# FREDERIC II. TOTALA A TOTAL

L'an 1026, FREDERIC II, fils de Thierri et de Richide, devint le successeur de son père dans le distre de Loriaine et dans le comté de Bar. Des l'an 1025, fil s'était ligité avec plusieurs seigneurs pour enlever la couronné d'Allémagne d'Conrad II, et la faire tomber sur la tête de Conrad du de Carinthie, cousin-germain de celui-ci, et bean-fils de Frédéric. La ligue échoua, et Frédéric moutur, non l'ait 1036, comme le prétend M. de Saint-Marc, mais l'ait 1027, in an après son père, suivant Wippon. De MATHILDE, son épouse, fille d'Herman, dec de Saint-Marc, et Penyer de Conrad le Fieux, duc de Francome ou de la France rhénane, il laissa deux filles, Béatrix, femme de Boniface, marquis de Toscane, et mère de la célèbre comtesse Mathilde, et Sophie, mariée à Louis, comte de Montbéliard.

# nder die eine Austra, **deurspielende de** eine Australie der des Australies des Au

GOTHELON I.; due de la basse Labraine, ayant étéchangé de la tutelle des filles de Frédério II; devint due de la haute, en 1033, suivant Sigebert. La réunion de cas deux previncts sur sa tête le rendit un des plus poissants princes de son tens. Endes, comte de Champagne, s'étant vende maître; l'anancil, de Bar-le-Duc, menaçait la Lorrainet Gothebon vint inna rencontre, et le défit dans une bataille, où les commispécit. Gothebon mourot l'an 1043, suivant Albérica (Noy. Gathabon, duc de la basse Lorraine)

# GOTHELON H. . . . See gove this al

L'an 1043, Gorne Lon II, surnommé CE Faméntel, second fils de Gothelon I, tai fur donné par l'empereir Henri III, pour successeur dans le dushé de la haute Lorraine, an grand regret de Godefroi le Barbu, son frère siné, duc de la basse, qui prétendait recueillir la succession entière de son père, dont il avait été le collègue durant plusieurs: années dans le gouvernement des deux duchés. Il prit les armes pour soutenir cette prétention que l'incapacité de son frère semblait

antoriser; mais hientôt, il fut obligé de les mettre bas. Gothelon II mourut, en 1046 sans laisser de postérité. (Voy. Godefroi le Barbu, duc de la basse Lorraine.)

# ALBERT D'ALSACE.

L'an 1046, ALBERT p'ALSACE, pețit-fils d'Adalbert, frère de Hugues, fut établi duc de la haute - Lorraine, par l'empereur Henri III, après, la mort de Gothelon II. Godefroi le Barbu, qui avait de nouveau sollicité ce duché, ne garda plus de mesures,, en se voyant une seconde fois rejeté. Il fit une lique aven les comtes de Flandre et de Hollande, parcourut la Lorraine, le fer et la flamme à la main, et l'an 1048, ayant surpris Albert dans le tems que ses troupes étaient débandées, lui livra un combat qu'il périt, ayec tous ceux de sa suite, sans laisser de postérité. (Voy, les ducs de la basse-Lorraine.)

# DUCS HÉRÉDITAIRES DE LORRAINE.

Secretary is

# GEBARD D'ALSACE.

1048. Gérard, comte en Alsace, deuxième du nom, frère puine du duc Albert, dopt on vient de parler, petit-fils d'Albert ou Adalbert, fondateur de Bouzonville, et arrière-petitfils, par cerdernien, d'Aberhard IV, parent au huitième degré du câté paternel de Gentran le Riche, gamte en Argaw, vers l'am 950 settinge de la moison d'Autriche, fut créé duc de Lorraine, la l'âge de din ans dans la même diète de Worms, où Brunen, évêque de Toul, son cousins fut nommé pape, et sprit le nom de Léon IX. Son élévation piqua encore de jalousje Godefrai le Barbe, qui s'étant saisi de sa personne, le retint poisonnier l'espace d'un en Le pape Léon IX étant à Aix-la-Chapelle, s'entremit pour sa délivrance, et l'obtint en faisant la paix de Godefroi avec l'empereur. Le duc Gérard eut dans la suite avec Godefroi des guerres où il montra de la valeur et de l'habileté. Il en eut aussi avec les seigeurs de son duché pour la défense de son peuple, qu'ils étaient dans la funeste habitude de vexer et de piller impunément. Le succès de ses armés répondit à la justice de sa cause. Mais il succomba par une autre vois à la haine de ses ennemis. L'an 1070, ils le firent périr, 1e 6 mars, par le poison, dans la ville de Remiremont, où il fut inhume. De HADWIGE, ou HATVIDE, son épouse, fille d'Albert II, comte de Namur, et petite-fille, par Ermengarde, sa mère, de Charles, frère de Lothaire, roi de France, il laissa

trois fils: Thieri, son successeur; Gérard, premier contre de Yaudemont; Bertrice, sabbé de Moyenmontser. et Béstrir, femme d'Etienne, dit Têle-Hardie, comte de Mâgon Le duc Gérard faisait sa résidence ordinaire au châtequ de Châtenor; dans le diocèse de Toul, son sa femme, l'an 1070; fonds un prieuré. Il avait un frère, nommé Odalric, dont la postérité subsiste encore de nos jours dans la maison de Lehouleour?

## THIERRI II, DIT LE VAILLANT. THE PROPERTY OF THE PARTY OF

1070. THIERRI II, fils de Gérard, lui succeda en bas-age; sous la régence de Hadwige, sa mère: Gérard, son frêre, prince, inquiet et remuant, étant devenu majeur, lui lit la guerre pour n'avoir pas eu de la succession de leur père tout ce qu'il en pouvait esperer. Gette guerre fut très à charge au pays, et ne fut terminée que par l'autorité de l'empereur. Gérard eut pour son partage Vaudemont avec quelques châteaux; et l'empéréir le créa comte de Vandemont. (Voyez les contes de Vaudemont.) L'an 1075, il eut part à la victoire que l'empéreur reimporta sur les Saxons, et l'année suivante, il fut du complot que forma ce prince à Worms, pour déposer le pape Grégoire VII. Excommunié pour ce sujet, thene fut delle que l'an 1077. Ce duc, recommandable par sa valeur et son équité, mourut le 23 janvier de l'an 12.15, et fut inhome dans le clerre du prieure de Châtenoi. Il avait épousé en premières notes Henvide, fille de Frédéric , comte de Formbackep volvé de Gebhard ; ou Gerhard, comte de Supplenbourg, tué, l'an 1075, dans un combat livré contre les Saxons, sur les bords de l'Onstrut, dont elle avait un fils, nommé Lothaire, qui devint empereur. Hedwige fit le duc Bhieroi, son second mari; père 1º. de Simon, qui suit ; 20. d'Ode; femme : de Segehard; comte en Bavière; et 39. de Gentrude, dite sussi Petronille, femine de Florent II, comte de Hollande (Kluit, hist. crit. comit. Holland. et Zeeland., tom. I, pag. 70, 72). GERTRUDE, fille de Robert' le Frison, comte de Flandre, deunième femme de Phierri, lui donna 1º. Thierri, seigneur de Bitche, puis comte de Flandre; 29. Henri, évêque de Toul; 3º Hava, abbesse de Bouxières; 4º. Fronica, abbesse de Remiremont; 5º. Simon d'Alsace (1883); landarave d'Alsaces: comite d'Engisheira, qui épousa Marquerite; dame et héritière des comtés d'Hénin-Lieturd et de Cuvilliers, laquella était elle - même issue de la maison d'Alsace. C'est de' Thierri II qu'on a le premier sceau des dues de Lorraine; qui' soit véritable.

simon, or sigismond.

1115. SIMON, QU. SIGISMOND. filstafine du compte Thieres, eti-

felre atérin de: Lothdire, qui parvint à la couronne impériale, 'devint le successeur de son père dans le doché de Lorraine. Il fut lié d'amitie avec saint Bernard et saint Norbert, dont il favorisa les disciples. Il out de grands demélés avec Adalbéron, archevêque de Trèves, qui fit entrer dansson parti Godefroi, duc de Beabant, Renaud, comte de Bar, Etienne, évêque de Metz, avec lesquela il vint faire le degat dans la Lorraine. Simon fut appuyé par le duc de Bayière, le comte Palatin du Rhin et le comte de Salm. Après quelques hostilités réciproques, on fit un traite de paix, que Simon viols presque aussitôt. Geoffroi de l'auguemont, neveu d'Adalbéron, bottit le duc de Lorraine." L'assiègea dans Nanci, se retira ensuite; et fat chasse par les troupes de l'empereur Lothaire, envoyées à Simon. Ce duc accompagna, l'an 1137 , Lothaire dans son expédition d'Italie, et mourut en Lorraine, le 19 avril 1139 (n. st.). Il fut inhumé dans le cloître de l'abbaye de Stutzelbronn, près de Bitche, qu'il avait fondée en 1135. Adélaide ou Beathe, son épouse, que le P. Benoît et D. Calmet font mal-a-propos sœur de l'empereur Lothaire, avait été convervie par saint Bernard, après avoir mené une vie fort mondaine. Après la mort de Simon, elle se fit religieuse dans l'abbaye du Tard, près de Dijon. Cette princesse lui avait donné douze enfants, dont les principaux sont, Mathieu, qui suit a Bioberti, tige de la maison de Flou" renge; Adeline; femme de Hugues b, couste de Vaudemont; et Agathe, femme de Benaud III; cointe de Bourgognet (11 50) and the second of the second second second

### The Commentation of the Comment of the Comment

ķ

5

۴

of prid acquain and ranker of their 1139. MATHIEU I, fils siné du duc Simbn ; fut reconnu pour son successeur. Ce fat un prince font avide de s'agrandir, et peu délicat sur les moyens de satisfaire cette passion L'an Y148; il profita de l'absence des seignours de son voisinage, qui étaient? à la croisade, pour empiéter sur leurs terres. Suger, régent du' royaume France, en ponta ses plaintes au papo Eugène III, qui frappa le duc d'excommunication. Mais l'empereur Conrad à son retour accommoda les parties, et produra l'absolution de Mathieu. Celui-ci n'etait rien moins que converti. Il le prouva bientôt après, par les usurpations qu'il fit sur les domaines de l'abbaye de Remicement. Elles lui attirèrent de la port du même pontife une nouvelle excommunication; swee un interdit sur ses états. L'archeyêque de Trèves tint à ce sujet une assemblée, l'an 1152, où le duc promit de réparer les torts qu'il avait faits, et obtint la levée des gensures à cette condition. L'an 1153, il fut attaqué par Etienne de Bar, évêque de Metz, qui lui redemandaie les forteresses de Hombourg et de Lutzelbourg, dont

il s'était emparé après la mort de Hugues, fils de Folmeri comte de Metz. L'évêque, aide de ses parents et de ses apus, reprit ces deux places, et fit d'autres conquêtes sur le duc. qui, de son côté, ravagea plusieurs, de ses terres, Renaud, comte de Bar, frère du premier, vint avec lui faige le siège du château de Préni, qui était le boulevard des états du duc de Lorraine du côté, de Metz. La brèche était faite, et lou était près de donner l'assaut ; mais le comte de Barasima mieus, dit D. Calmet, procurer la paix entre le duc et son frère, que de leur laisser continuer une guerre qui ne pouvait qu'être guineuse aux deux partis. On entra dong en pégociation, et la paix fut conclue. Le prélat et le dug, après leur réconciliation. marchèrent ensemble contre le comte de Haryerden , leur panemi commun, le prirent dans son château, qu'ils firent raser et l'envoyèrent prisonnier à Lutzelbourg. Ils attaquèrent ensuite le château d'Epinal, dont, le seigneur pa voué s'était rendu maitre, et refusait de rendre hommage à l'évêque de Metz-La plans fut emportée, et le prélat an donna l'avoyerig au duc. Le prince, inviolablement attaché à l'empereur Frédéric Barbarousse, le suivit dans toutes ses expéditions, et qui part, à toutes ses etfaires. L'an 1355, il acquit de Drogon d chef de la maison, dite alors de Nanci, puis de Lenoncourt, la ville de Nanci, par échange de Bosières aux-Salines, Mathieu finit, ses jours, le 13 mai (jour de l'Ascension), 1276, dans l'abhaya de Clairlieu, qu'il agait fondée, laissant de Berthe, son épouse (nommée Judith par Otton de Frisingue son cousin), sœur de l'redéric Barberousse, morte en 1496, Simon son successeur; Ferri qui remplaca son frère: Mathieu , comte de Toul; Thieri, évêgue de Metz: Alixa femme de Hugies III. duc de Buirgogne; Judith , mariee à Etienne L, comte d'Auxonne Berthe, fomme d'Hermann IV, morgrave de Bade; et Sophie, femme de Henri IV, comte de Limbourge van 18 30 30 30 50 11. C THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF A STREET WAS A STREET, AS A STREET, AS

#### SIMONEIL COM CONTRACT STATE OF

....

ri76. Simon II, succéda au duc Mathieu, son père. La duchesse sa mère eut heaucoup de pant au gruvernement pendant les premières années de son règne, et lui inspir de grands sentiments de religion, Il eut avec min son forre, de vifs et sanglants démélés, qui se terminère de l'anna 279, par un supplément d'apanage; que le dun lui fit. Simon, vers le même tems, mena du secours à Mathieu, nomte de Touh, son autre frère, à qui les chanoines dispetaient, les armes à la main, certains droits qu'il prétendant exercer dens la ville, à l'esemple de ses prédécésseus. La partie n'étant plus alors

teale, les chanoines changerent de batteries. Ils quittèrent le casque et l'épée, et y substituérent les armes spirituelles, c'està dire l'excommunication, qu'ils renouvelaient chaque jout contre le comte, au son des cloches. Mathieu les laissait sonner, Et ravageait leurs terres. Enfin l'évêque interposa sa médiation et retoncilia les deux partis. L'an 1181, le duc Simon, à la prière d'Arnout; eveque de Verdun; alsa faire avec lui le siège de Sainte-Meneflould, d'où le seigneur, Albert Pichot, escorte d'une troupe de brigands qu'il recelait dans son château, Bisait des courses frequentes sur les terres de cet evêché. Le succès ne couronna point cette expedition. Le prelat ayant été fué d'une flèche lancée du haut des murailles, la veille de "PAssomption", les assiégeants, consternés de ce revers, levèrent le siège et s'en retournérent. (Laurent. Hist. Léod.) Simon eut plus de bontieur dans une autre affaire qui le regardait direcdement. Les Messins lui ayant déclare la guerre, vers l'an 1198, H gagria sur eux une bataille près de Boulai, et alla enlever le reste de leurs troupes dans Freistrof. Telles furent les principales affaires qui entraînèrent Simon hors de son duché. Sa plus grande occupation au dedans, fut d'y établir une exacte police. Les nobles de Lorraine étaient dans l'asage de se déclarer ennemis à tout venant. Il réprima cette licence atroce, en défendant le port d'armes, hors le cas d'une guerre légitime. H fit des lois très-sévères comtre les blasphémateurs. Il Chassa les Juifs pour des railleries qu'ils avaient faites des cérémonies de notre religion. Il traits de même les farceurs qui tenaient école d'infamie. Il protégea les églises et les pauvres contre la violence des hominés puissants. Enfin, l'an 1205, dégoûté du monde, il se retira dans l'abbaye de Stutzelbronn. où il mourut le 14 janvier de l'an 1207, sans laisser de postérité. Il avait épousé IDB, fille de Gérard ou Girard, comte de Vienne et de Mâcon, veuve de Humbert II, sire de Coligni. morte en 1224, et enterrée à l'abbaye de Goyle, près de Salins, où elle avait élu sa sépulture, avec Gaucher de Salins, son frère, l'an 1219. (Du Bouchet, Généul. de Coligni, p. 41.) and the second of the figure of

### 237 for the street BERRIEF, but DE BITCHE.

ولمان المروادة والمهور مورث الامرازية المالا فالمرازية المرازية · roob. Ferne i, ou Frenchezo, comte de Bitche, frère du -due Simon, due suceda après sa retrade, suivant plusieurs rehartes qui dui donnent de ditre: de alue... Mais il ne garda pas long-tems le duché sidile céda, l'en 1266, à Ferri, son fils aîne piqu'il avaitieu de Laudomille, fille de Micislas le Vieux, roi de Pologne, son éponse: On lui donne aix autres enfants nes du mêmenmariage Lavoir : Thiomi d'Enfer, ou Thierri XIIL

le Diable, qui établit sa demeure au Châtelet, près de Neufchâteau, et épousa Gertrude, fille de Mathieu de Montmorenei, connétable de France, dont il eut Ferri du Châtelet, tige des maisons du Chasteler et du Châtelet, fécondes en grands hommes; Henri, dit le Lombard, seigneur de Bayon; Philippe, sire de Gebweiler; Mathieu, évêque de Toul; Agathe, abbesse de Remiremont; et Judith, épouse du counte de Salm-Le duc Ferri de Bitche mourut l'an 1207.

#### FERRI II.

1206 FERRI II, fils de Ferri de Bitche, commença son règne en Lorraine, du vivant du duc Simon, son oncle. L'an 1207, il se ligua avec Bertram, évêque de Metz, contre Thibaut, comte de Bar, son beau-père. Cette guerre ne fut pas heureuse pour Ferri. L'an 1208, il fut surpris, le 3 février, et fait prisonnier par Thibaut, avec deux de ses frères. Leur prison fut de sept mois, et le comte ne les relâcha qu'après avoir imposé au duc les conditions qu'il voulut. Ferri épousa les intérêts de Frédéric II, contre Otton IV, son compétiteur pour la couronne de Germanie, et les défendit avec plus de succès que les siens propres. Il soumit la ville d'Haguenau en Alsace, à Frederic, qui lui donna en récompense celle de Rosheim dans la même province. Son règne fut d'environ seut ans. Il mourut à Nanci le 10 octobre de l'an 1213, et fut enterre à l'abbaye de Stutzelbronn. Il laissa d'Agnès, ou Thomas-SETTE, sa femme, fille de Thibaut I, comte de Bar (morte en 1226, et inhumée à Beaupré), Thibaut, son successeur; Mathieu qui remplaça Thibaut; Renaud, seigneur de Bitche, qui devint seigneur de Castres, de Castris, sur la Blise, aujourd'hui Blicastel, par son mariage avec Elisabeth, heritière du comte Henri, son père : Jacques, évêque de Metz; Aclis, femme du comte de Kibourg; et Laurêtte, mariée à Simon de Saarbruck, ou Sarrebruche.

#### THIBAUT 7.

béric dit qu'il était le plus bel homme et le plus robuste de ses états. S'étant brouillé avec Frédéric II, roi de Germanie, il embrassa le parti d'Otton IV, et se trouva dans l'armée de ce prince à la bataille de Bouvines. L'an 1217, if tua de sa propre main, son oncle, Mathieu de Lorraine, évêque déposé de Toul, pour avoir fait assassiner Remand de Senlis, qui lui avait éte substitué. C'était venger un crime par un autre. Thibaut était vessal, pour certaines terres, du comte

de Champagne. Ayant seconé le joug de cette dépendance, il se déclara pour Brard de Brienne et Philippe, sa femme. qui disputait le comté de Champagne à la comtesse Blanche et à Thibaut, son fils. Vers le même tems, il forma le dessein de reprendre la ville de Rosheim, sur les frontières de l'Alsace, que l'empereur Frédéric II avait réunie à son domaine, après la mort du duc Ferri. Lambyrm d'Ourches, général de ses troupes, qu'il avait chargé de cette expédition; se rend maître de la place. Mais les vainqueurs, s'étant enivrés en la pillant, sont égorgés par les habitants qui rentrent sous la domination de l'empereur. Thibaut, irrité du carnage des siens, va faire le dégât en Alsace, après avoir fait vainement une seconde tentative sur Rosheim. L'empereur vient à son tour en Lorraine; et ayant mis le siège devant le château d'Amance, où Thibaut s'était renfermé, il bat si vivement la place, que le duc, près de s'y voir forcé, prend le parti de la rendre et de se remettre à la discrétion de l'empereur. Alors Frédéric ayant fait venir la comtesse Blanche avec son fils, oblige le duc à lui faire satisfaction. Nous avons le diplôme de l'empereur, date de ce château, le 181. juin 1218, par lequel il atteste que le duc Thibaut est rentré dans la féodalité de la comtesse de Champagne et de son fils; qu'il a promis de leur rendre tous les devoirs auxquels ses prédécesseurs étaient tenus envers eux; que pour sûreté de sa parole, il a remis entre les mains de la comtesse, les fiess que tenait de lui le comte de Bar-le-Duc, et entre celles du duc de Bourgogne (qui était présent) son château de Châtenoi. (Cartul. de Champ., fol. 175.) Le duc de Lorraine n'en fut pas quitte pour ces soumissions : Frédéric l'emmena prisonnier avec lui en Allemagne, où il le retint jusqu'au mois de mai de l'année suivante. Thibaut, ayant alors obtenu sa liberté moyennant une forte rançon, reprit la route de Lorraine. Mais lorsqu'il eut passé le Rhin, une courtisane, nommée Sodaria, qu'il avait connue en Allemagne, étant venue le joindre, comme ne pouvant se séparer de sa personne, lui fit avaler un poison lent japrès quoi elle disparut : (quelques anciens disent que ce crime fut commis à l'instigation de l'empereur.) Depuis ce moment, il ne fit que languir jusqu'à sa mort arrivée dans le mois de mars de l'an 1220. L'église de Stutzelbronni fut le lieu da sa sépulture. Il avait épousé, l'an 1206, GERTRUDE, fille et héritière d'Albert, comte de Dagsbourg et de Metz, dont il ne laissa point de postérité. Cette princesse fit avec Thibaut, comte de Champagne, un second mariage qui fut cassé pour cause de parenté. Elle en contracta ensuite un troisième avec Frédéric, comte de Linange, et mourut enfin l'an 1225. Par sa mort, le comté de Metz, héréditaire dans sa maison, fut éteint, ce qui augmenta beaucoup l'autorité de la noblesse et des échevins de cette ville. (Nous-Hist. de Metz, t. 11, pp. 427 et suiv.)

#### MATHIEU II.

1220, MATHIEU, ou MAHERUS, fils de Ferri II, speceda, l'an 1220, au duc Thibaut son frère. Au mois de juin de la même année, il obligea la duchesse, Agnès, sa mère, à lui remettre en échange de Stenai, la ville de Nanci et ses dépendances, qui lui avaient été laissées pour son douaire. Mais il s'en dessaisit aussitôt en présence de Blanche, comtesse de Champagne, pour en investir Thibaut son fils. (Marten. Anecd., t. I, col. 885.) Très peu de tems après, si ce n'est pas le même jour, il fit avec cette comtesse, on traité par lequel il s'engageait, 1º. à la désendre, elle et son sils, contre Erard de Brienne, et contre tout autre qui s'aviserait de les aftaquer, excepte l'empereur : 2º. à donner en douaire, pour sa vie seulement, à la duchesse Gertrude, sa belle-sœur (recherchée alors par la comtesse de Champagne, pour son fils); les villes et châtellenies de Nanci et de Gondreville; 3. à remettre à ladite Gertrude, toutes les lettres des empereurs Otton IV et Frédéric II, concernant les comtes de Dagsbourg et de Metz. (Cartul. de Champ., fol. 176.) Le 30 du mois de juillet suivant, il reprit en fief de la même comtesse Blanche et de Thibaut son fils, les bourg et châtellenie de Neufchâteau en Lorraine, qui étalent auparavant de son aleu, comme il le dit lui-même, avec promesse de les leur remettre toutes les fois qu'il en serait requis pour y mettre de leurs gens à volonté; mais à condition qu'eux réciproquement, des qu'ils seraient délivrés de la guerre qu'ils soutenaient alors, ils lui rendraient ces mêmes bourg et châtellenie, dans le même état qu'ils leur auraient été livrés. (Marten. ibid. col. 886.) Egalement belliqueux et politique, il eut part à tous les grands événements de son tems. L'an 1229, il fut attaqué par Henri II, comte de Bar, pour avoir pris le parti de Thibaut IV, comte de Champagne, contre lui. Thibaut s'était brouillé avec le comte de Bar, parce que le premier ayant fait prisonnier en trahison, Robert, archevêque de Lyon, comme il passait sur ses terres, le second l'avait délivré. Plusieurs princes s'intéressèrent dans cette querelle, les uns pour le comte de Champagne, les autres pour le comte de Bar. (Albéric.) Celui-ci ayant ravagé la Lorraine, le duc usa de représailles dans le Barrois. L'an 1231, Mathieu parut à la diète de Worms, et l'an 1245, à celle de Wurtemberg, où l'on élut pour roi de Germanie, Henri, landgrave de Thuringe.

L'an 1.248, il se déclara pour Guillaume, comte de Hollande, substitue à Henri dans la même dignité, C'était une des conditions que le légat du pape lui imposa, en le dispensant du vœu qu'il avait fait d'aller à la croisade. (Calmet.) Il la remplit avec ardeur, et fut un des grands ennemis de l'empereur Frédéric II. Mathieu finit ses jours à Nanci, le 24 juin 1251. suivant le Nécrologe de Beaupre, et fut inhumé à Stutzelbronn. Il avait éponsé, au mois de septembre 1225, CATHERINE, fille de Waleran III, duc de Limbourg et comte de Luxembourg, morte au mois de juillet 1255, et enterrée à l'abbave de Beaupre. De ce mariage sortirent Ferri, qui suit; Lorre, femme de Jean de Dampierre, et ensuite de Guillaume de Vergi, sire de Mirebeau en Bourgogne (c'est l'héroine du roman de la comtesse de Vergi); Catherine, mariée à Richard de Montbéliard; Bouchard, eveque de Metz; et Isabelle, femme, 10. de Guillaume de Vienne; 2º. de Jean de Châlon, IIe. du nom.

Ce sut Mathieu II. qui le premier ordonna qu'en Lorraine, les actes publics seraient écrits en langue vulgaire, c'est-à-dire, en français, dans le romain, pays, et en allemand, dans la Lorraine allemande. On créa des tabellions ou notaires, ki seront chesis des plus idoiges, notables, et grants personnaiges oudit duchié. Le droit de scel est règlé par la même ordonnance, à quatre gros par cent scapes, (Bexon.)

# The state of the s

1251. FERRI III succeda au duc Mathieu son père, à l'âge d'environ douze ans, sous la tutelle et régence de Catherine, samère. L'an 1257 (et non la même année), ayant été député, vers Alfonse le Sage, roi de Castille, par les princes d'Allemagne, qui l'avaient élu roi des Romains, il reçut de lui par cinq étendards, l'investiture des cinq fiess ou dignités qu'il possedait ou prétendait lui appartenir dans l'Empire. A son retour, il fit ses premieres armes contre des aventuriers qui ravageaient le pays de Toul, les battit et les dissipa. L'an 1261, sit remit, le comté de Toul, moyennant une grosse somme, à l'évêque diocesain, qui le reunit à sa crosse. Ce prince, ligué avec le comte de Bar, sut presque continuellement en guerre, avec Laurent, évêque de Metz, qu'ils firent prisonnier en 1273, dans un combat près de Marsal. (Voy. Thibaut II, comte de Bur.) L'an 1280, les Messins, attaqués de nouveau par le duc, gognèrent la bataille de Moresberg, et sirent prisonnier Jean, de Choiseul, général de ses troupes, qu'il racheta pour deux mille marcs d'argent. L'an 1303, il souscrivit, comme arrièrevassal de la France, pour quelques-uns de ses fiefs mouvants

du comté de Champagne, la lettre que trente et un barons de France adressèrent, dans le mois d'avril, au collége des carelinaux, en leur propre nom, et en celui de la noblesse francaise, touchant le différent du roi Philippe le Bel, avec Boniface VIII. Ce qu'il y a de plus remarquable dans sa souscription, c'est qu'elle vient immédiatement après celles des princes du sang royal, et avant celles des autres seigneurs qui possédaient des fiefs titrés, tels que n'étaient pas ceux qui attachaient le duc de Lorraine à la France : preuve évidente que même, suivant les usages du gouvernement féodal, le corps de la noblesse mettait au nombre de ses membres, les princes étrangers qui tenzient quelques fiefs du royaume, et qu'ils y avaient rang selon leur souveraineté, et non pas selon la dignité des fiess qu'ils possédaient dans la mouvance du royaume. Cette même année, Ferri mourut le 31 décembre, âgé de soixante-trois ans, et fut enterré à l'abbaye de Beaupré, auprès de la duchesse Catherine, sa mère, décédée en 1258. Il avait épousé, l'an 1255, MARGUERITE, fille de Thibaut VI, comte de Champagne et roi de Navarre, dont il eut Thibaut, qui suit; Mathieu, sire de Belrouart, qui se noya, l'an 1282, sans laisser de postérité; Ferri, évêque d'Orléans; un second Ferri, seigneur de Bremoncourt et de Plombières; Jean, comte de Toul, mort le 3 septembre 1306; Isabelle, mariée, 1º. l'an 1288, à Louis de Bavière; 2º. à Henri III, comte de Vaudemont, et non pasà Jean de Châlons, comte d'Auxerre, comme le marque M. le Bœuf; Catherine, femme de Conrad II, comte de Fribourg; et Agnès, religieuse (1).

#### THIBAUT II.

1304. THIBAUT II succéda, l'an 1304, à Ferri III, son père. Il avait déjà fait preuve de sa bravoure en deux fameuses batailles, à celle de Spire, dans l'armée d'Albert d'Autriche, où l'empereur Adolphe fut tué le 2 juillet, 1298, et à celle de Courtrai, dans l'armée de France, où il fut fait prisonnier, l'an 1302, en voulant dégager le comte d'Artois, qui fut tué à ses côtés. (Les Allemands lui firent payer six mille livres pour sa rençon.) A peine fut-il en possession de son duché, qu'il entreprit de réduire les priviléges de la noblesse, trop multipliés, sous le règne précédent. Révolte à cette occasion. Le duc attaqua les rebelles, les battit près de Lunéville, et les

<sup>(1)</sup> Les Bénédictins ont suivi, pour Agnès, le sentiment de Baley-court, Paradin et Vignier; mais la Roque et le P. Anselme la disent mariée à Jean II, sire d'Harcourt, maréchal et amiral de France.

punit les uns par l'exil, les autres par la destruction de leurs. châteaux, et tous par le retranchement de ce qu'il y avait d'excessif dans les priviléges qu'ils avaient obtenus de son père. La même année, il combattit pour le roi Philippe le Bel, à la bataille de Mons-en-Puelle, donnée le 18 août. L'an 1306, au mois d'août, assemblée des grands de Lorraine, où l'on déclare que la coutume au duché de Lorraine, est telle de tems immémorial, que le fils aîné du duc venant à mourir avant son père, ses enfants légitimes, mâles ou femelles, doivent succeder au duché, préférablement à tous autres héritiers. (Mss. de Brienne, vol. 122, fol. Q.) Ainsi la représentation avait toujours eu lieu, suivant cette déclaration, pour l'un et pour l'autre sexes, dans la maison ducale de Lorraine. Mais le droit des filles a été vivement contesté dans la suite. Thibaut, l'an 1309, ayant été charge par le pape de lever des subsides dans tous ses états, il est traversé par l'évêque de Metz, qui lui déclare la guerre à ce sujet. On en vient, la même année, à une bataille où le duc fait prisonniers les comtes de Bar et Salm, alliés du prélat. (Le continuateur de Nangis, met par erreur, cette expédition en 1313). L'an 1310, Thibaut accompagna l'empereur Henri VII en Italie. Il en rapporta une maladie de langueur qui le conduisit au tombeau, le 13 mai de l'an 1312. Vers la fin de sa vie, ses officiers lui attirèrent une fàcheuse affaire, par les atteintes qu'ils donnèrent aux priviléges des villes de Neuschâteau, de Châtenoi et d'autres villes de la Lorraine, qui etaient en la garde du prince Louis, fils aîné du roi Philippe le Bel, et roi lui-même, alors de Navarre, et comte de Champagne. Les violences de ces officiers avaient été jusqu'à mettre en prison les habitants de ces villes, sans égard pour la protection de leur gardien qu'ils réclamaient; sur quoi le duc et son fils aîné furent cités au Louvre. La mort du premier arriva dans ces entrefaites à Nanci. Ce prince avait épousé, l'an 1281, ELISABETH DE RUMIGNI, fille de Hugues Ly seigneur de Rumigni, dont il eut Ferri, qui suit; Mathieu, marié à Mathilde, fille de Robert de Béthune, comte de Flandre; Hugues II, seigneur de Rumigni; Marie, femme de Gui de Châtillon, et trois autres enfants. Sa veuve se remaria à Gaucher de Châtillon, connétable de France. Thibaut avait de la valeur, et savait la recompenser dans les autres. A la bataille de Courtrai, ayant aperçu un soldat français qui s'était dégagé d'une Pelite troupe de l'Iamands qui l'avaient fait prisonnier, et avait ensuite tué deux ou trois des ennemis, avec leurs propres armes, ce prince descendit de cheval, l'embrassa, et lui donna l'agrafe, garnie de rubis, qui servait à attacher son armure.

#### FERRI IV, DIT LE LUITTEUR.

1312. FERRI IV, né le 15 avril 1282 à Gondreville, succeda au duc Thibaut son père. Son premier soin fut de conjurer l'orage près de fondre sur lui du côté de la France pour venger l'outrage fait par le duc Thibaut au prince Louis dens la personne des Lorrains qui étaient sous sa garde. S'étant rendus cet effet à Paris, il se soumit haut et bus à la volonté du prince, avec promesse de réparer, comme il l'ordonnerait, les tons et dommages faits aux complaignants. L'acte de cette soumission, daté du mois de juin 13/2, se conserve au trestr des chartres, registre 61, acte 46. Ferri était délà un prince expérimenté à la mort de son père. Il l'avait accompagne dans la plupart de ses expéditions. Des la première année de son regne, il entra en guerre avec Jean; comte de Dagsbourg, et Louis, comte de Richecourt, les battit, et les confraguit de venir lui rendre l'hommage qu'ils lui contestatent. L'an 1314', il se déclare pour l'empereur Frédéric' III, mivil le l'empereur Louis de Bavière. Il est fait prisonner par ce detnier à la bataille de Muhldorf, donnée le 28 septembre 1322. Charles le Bel, roi de France, obtint sa liberté; service qui l'attacha étroitement aux intérêts de cette couronne. Ferri, l'an 3325, entra dans la ligue du roi de Bohêmé, de l'archevêque de Trèves et du comte de Bar, contre la ville de Mez, devant laquelle ils se présenterent jusqu'à trois fois dans le cours de cette année sans oser en faire le siège, se contentant d'en ravager les environs. On ignore le motif de cette conféderation et l'intérêt que Ferri put avoir d'y entrer. L'an 1318, il sut tué à la bataille de Cassel, le 23 août, en combattant pour le roi Philippe de Valois. L'habileté de ce prince à la guerre, et sa force extraordinaire, lui avaient fait donner le Surnom de LUITTEUR. Son corps fut rapporté en Lorraine et enterré à Beaupré. D'Isabelle d'Autriche, fille de l'empereur Albert, qu'il avait épousée en 1308, morte en 1352,(1), il eut Raoul, qui suit; Frédéric, comte de Lunéville; Agnès,

<sup>(1)</sup> Et non 1832, comme porte l'édition des Bénédictins. On voit en effet (Dom Calmet, tome II, page 523), qu'en 1342, Isabelle gouvernait la Lorraine en l'absence de Raoul, devenu majeur alors, mais parti pour la Flandre, où il avait été grossir l'armée de Philippe de Valois. Ce fut la duchesse Isabelle qui soutint à cette époque la guerre contre Adémar, évêque de Metz.

femme de Louis de Gonzague, seigneur de Mantone; et d'autres enfants.

#### RAOUL

1328. RAQUE succeda en basage au duc Ferri son père sons la régence de la duchesse sa mère, qu'il perdit en 1352: L'an 1337, il out une guerre assez vive avec Hepri IV, comte de Bar, qui lui refusait l'hommage pour des terres mouvantes de son duche. Le roi Philippe de Valois la termina par un arrangement qu'il menagea enter les parties. Raoul, l'an 1340, passe en Espagne pour secourir Alfonse XI, roi de Castille, attaqué par les Maures. Le gain de la fameuse bataille de Salado, livrée par ces infidèles. le 30 octobre de la même année, fut en partie le fruit de sa valeur. Un moderne lui fait aussi honneur de la prise d'Algezire. Mais cette place ne se rendit qu'en 1344, après un siège de trois ant, et Baoul était de retour chez lui avant que ce siège fût commencé. En effet, nous le voyons accompaguer, en 1341, le roi Philippe de Valois dans la guerre de Bretagne. Adémar, évêque de Metz, profita de son absenue pour assieger. Château - Salins , place que la duchesse Isabelle, mère de Ragul, avait fait élever. Mais le prélat échoua dans cette expédition, et donns occasion à la guerre que le duc lui déclara à son retour. Elle dura plusieurs années, et finit, l'an 1345, par la médiation de Lean de Luxerabourg. qui obliges l'évêque à souscrire aux conditions qu'il plut au dan de lui imposer. Cependant elle se fut point entièrement eteinte, et on la vit se rallumer sous le successeur de Raonl avec beaucoup de molence. Ce prince p'avait pas requeilli sons opposition la succession de son père. Marie, sa tante, fille du duc Thibaut II, et femme de Gui de Châtillen. seigneur de la Fère, présendit (on ne sait pas sur quel fondement) avoir le tiers de la Lorraine. On fit entre elle et Raqui un traité par lequel celui-ci s'obliges de lui payer pour ses prétentions une somme de treize mille livres, monnaie de Tours, pour lesquelles il hypothéqua les terres de Passavant et de Val-Roicourt. (Ce dernier lieu nous est inconnu. ) Mais Raoul négligeant d'acquitter nette dette, Marie et son époux l'attaquérent au parlement de Paris, où ils obtinrent, le co juillet 1344, un arrêt qui condamnait le duc à leur payer la rente annuelle de deux mille livres jusqu'au remboursement du capital. (Mss. de Brienne, vol, 1,22, fol. 17.) La guerre se faissit alors avec une trdeur réciproque entre l'Angleterre et la France. L'an 1346, Baoul va joindre le roi Philippe de Valois, et mêne avec lui l'élite de la noblesse. Cette campagne lui fut aussi funeste que glorieuse. Il fut tué XIII.

le 26 soit à la bataille de Crect, après y avoir combatte en héros. Son corps fut apporté à l'abbaye de Beaupre, où il fut inhumé. Il avait épousé en premières noces, l'an 1829, Eléonore, fille d'Edouard I, comte de Bar, morte mus enfants en 232, et en secondes noces, vers l'an 1334, Marie de Blois, fille de Gui de Chatillon I, comté de Blois. Celle-ci lui apporté en dot plusieurs terries considérables, dont la principale était le comté de Guise, qui devint l'apanege des cadets de Lorrainer Raoul ne laissa d'elle qu'un fais, qui suit. Mais il eut un bâtard qu'on nomma le petit Abert. L'église de Sant-Georges de Nanci reconnaît de dac pour son fondateur.

The second of JEAN Water, and agree to make a second

a normal più escentinhità, sia di die-1 2 2 M : 1346. JEAN I succèda : l'aff 1346 ; à Raoul ; son père ; dans -le duché de Lorraine. Il n'avait alors que six mois, sufivant D. Calmot; il avait sept ans, strivant le père Benoît : ce que · la : suite des événements rend : plus 'vraltemblable. La dichesse - Maria, sa mère, "cut'; pendant sa minorité, la régence avec Frédéric, comte de Linange, qu'elle épousa en secondes noces. Cette princesse, courageuse et entreprenante, plongea là Lorraine dans de longues et ruineuses guerres; surtout contre l'évêque de Metz; qui se rendit mattre à la fin de Château-Salins, qu'elle avait réfusé de lui vendre. Le roi Jean accorda, 'l'an 1354; au duc Jean, une dispense d'age pour gouverner ses états (Vignier.) L'an 1356, il combattit à la bataille de Postiers pour la France, contre les Anglais. Il y sit des prodiges du valeur; et après avoir en deux chevaux tués sous lui, il fut pris et emmené prisonnier en Angleterre. Di Calmet nie ces prouesses, dans la supposition que le duc Jean n'était pas encore dans sa douzième année. Mais des auteurs contemporains les attestent, et D. Calmet se trompe dans son dafeul. Ce prince fut de nouveau fait prisonnier, l'an 1364, à la bataille d'Aurai, en Bretagne, où Charles de Blois, dont il était parent et allie, perdit la vie. Sa captivité ne fut pas de longue durée; Edit 1865 ; il se rendit à la tête d'un corps déthouses dans la Prusse ducule; pour secourir les chevaliers Teutomiques, contre Olgerde, duc de Lithuanie. Il eut la plus grande part à la viçtoire remportee surce prince, dans la plaine d'Hazeland, près de Thorn. Le duc Jean eut ensuite la guerre avec divers seigneuri de ses états qu'il réduisit. L'an 138x; il fit mouvelle preuve de valeur et d'attachement pour la France, à la bataille de Rosebecque, dorinée le 17 novembre. Apprenant ; l'an 1986, i die lie roi. Charles VI était en marché avec son armée i pour

punir le duc de Gueldre d'up dest qu'il avait osé lui donner, il vint le joindre avec le comte de Bar, à Grand-Pré. Mais il arrêta l'effet de la vengeance du monarque, en déterminant le duc de Gueldre au parti de la soumission. Ayant accompagné Charles VI à son retour, il découvre une conspiration formée contre lui-même en son absence, par les habitants de Neufchâteau, qui joignirent l'insulte la plus marquée à la révoltei. Il revient en diligence, et fait pendre trente des principans rebelles. Mais ce châtiment, doin de faire rentrer les autres dans. le devoir, ne fit que les rendre plus indociles et plus mutina. S'étant pourvus au parlement de Paris, ils obtingent différents arrêts contre le duc, et réussirent, par leurs acquestions, à le noircir dans l'esprit du roi. L'effet de la calomnie ne fut que momentané. Charles reconnut bientet l'innocence du duc à son egard. Il lui rendit non-seulement ses bonnes grâces, mais encore l'hommage de Neufchâteau, qu'il lui avant retiré. Les habitants de ce lieu. désespérés de se voir remis sous sa domination, reussirent à s'en affranchir, si l'on en croit quelques écrivains, en se défaisant de lui par le poison. Ce fut, dit-on, son secretaire qui se laissa corrompre pour commettre ce crime. Mais cette, assertion, nous paraît trop hasardée. Dans le vrai , l'on n'est assuré ni des circonstances, ni de la date de sa mort. Tout ce qu'il y a de certain, c'est qu'il mourut à Paris, entre le mois d'août 1300 et le mois de mars de l'année suivante. Lecorps, du duc Jean fut rapporté à Nanci, et enterré avec grande; pompe dans l'église de Saint-Georges, qu'il avait achevée. Ai ses obseques, on conduisit en offrandes à l'église, comme il l'avait ordonne, trois chevaux; l'un en barnais de guerre , l'autre ani harnais de joute, et le troisième en parement de sournoi, en signe que tout doit retourner à Dien. Il avait épousé, vers l'an 1361 ... SOPHIE, fille, d'Eberhard III, comte de Wustemberg (morte: en 1369), dont il eut Charles, qui suit; Ferri, comto de Vaudemont, tige de la seconde branche des comtes de ce nomes et Elisabeth : mariée, 10. à Enguerand de Couci ; 29. à Etienne duc de Bavière. Marquesite de Ginni, sa deuxième femme. (décédée le premier octobre 1372), ne lui donna point d'en-Tants. Elle est inhumée à l'abhaye d'Orval. Les premiers and blissements en Lormine, datent du règne du duc Jean I.

### CHARLES I OU II, DIE LE HARDI.

The state of the state of the state of

1391 au plus tard. CHABLES, fils aîne du duc Jean I, devint son successeur à l'âge de vingt-cinq ans. Peu de mois après sa proclamation, il partit pour l'Afrique, avec le duc de Bourbon, à la prière des Génois. Ces doux princes, agissant de concert,

mirent le siège devant Tunis, dont ils ne purent se rendre maîtres, battirent ensuite l'armée des infidèles ; et revincent après avoir délivre tous les esclaves chrétiens. L'an 1899, Charles alla su seccors des chevaliers Teutoniques. Cefte expedition, où il prit en battille rangée le due de Lithounie, qu'il entoque prisonnier au château de Marienbourg; dura près de quatre ans. Il remportà, l'an 1407; une grande victoire sur les troppes luxembourgenises de Louis, duc d'Orleans, frère du voi; joinnes à culles des dues de Bar, de Juliers, de Berg, des comies de Nassau, de Solm, de Sarwerden, de Saarbruck, qui étaient venues l'attaquer entre Champigneul et Nanci. Son attachement pour l'empereur Robert, son beau-pèré, lui avait attiré cette guerre. Vers le même tems, il fut cité au parlement de Paris, pour répondre sur les plaintes qui furent portées contre lui, par les habitants de Neuschateau, non moins ennemis de ce prince; qu'ils l'avaient été de son père! Charles ayant refusé de comparatire, la saisie fot ordonnée, et en conséquence, des officiers forent envoyes pour arboter les parionceaux du roi sur les portes de la ville, en signe de mainimise. Le duc les ayant fait arracher, porte l'insolence jusqu'à les attacher à la queue de son cheval, se faisant honneur de les traîner dans la poussière. Arrêt du parlement qui le condamne à mort, avec ses complices. Ce jugementy par la protection du duc de Bourgogne, dont le duc de Lorraine était partisan, n'eut aucun effet pour lors. Edouard, duc de Bar, ayant fait, l'an 1412. une invasion dans la Lorraine; Chades le répousse avec le secours de Bernhart, marquis de Bade. (Schoepflin, Hist. Zamigho-Back, tom: 11, pag. 96.) Le duc Charles accumpagna, la mune année, le soi de France au siège de Bourges. Au refour de cette expedition vil se rend à Paris. Jean Juvenal des Ursins, avocat du roi d'apercoit à comme il est presenté au monarque par le duc de Bourgogne. Il élève la voix, et demande qu'il son livre au parlement, pour en faire justice. Le duc de Lorraine, étomé de cette fermeté, tombe aux genoux du roi, et le supplie, la larme à l'œil, de lui pardonner. Sa grâce lei est accordee; et le parlement l'entérine: (Pasquier.) L'an 1418, après la mort du connétable Bernard (1) d'Armagnae, il est revêtu de cette dignité par la reine Isabelle de Bavière. Mais, l'an 1424, il en est dépouille par le roi Charles VII, pour n'avoir pas été hégitimement institué. L'an 1681 (n. st.), le duc Charles meurt le 25 janvier, et est enterré à Saint-Georges de Dienci. Il cut de Marcuraite de Bavière, fille de l'empereur ្រាស់ នៅក្នុង និង មាន និង **រូម**ិត

<sup>(</sup>a) Et mon par Charler, comme porte l'elition des Binelicum.

Bobert , qu'il avait épousée l'an 1393, deux fils, morts en bas: âge 4 et, deux filles, Isabelle, mariée, l'an 1420, à René d'Anjous qui suit ; et Catherine, semme de Jacques, marquis de Bade. G'est de ce mariage que sortent les deux branches de Bade - Baden , ict. de Bade - Dourlach , toutes deux issues des anciene gouttes de Zeringhen. Le duc Charles ent encore d'une molpesse, nommee Alix du Mai, trois fils et deux filles. Le purpe malheureure. Alison, dit une ancienne chronique, elle faisoit du duc ce qu'elle souloit; mort il fut, incontinent elle fut. ptinse et mise sur une charette: par touz les quarts-forts de la ville fut menée; un lui jettoit de l'ordure au, visage, secrètement on la feit mourir. A l'égard de la duchesse Marguerite, elle mourut. en odeur de saintele, l'an 1434. Charles le Hardi, se voyant sans enfants mâles lègitimes, avait fait un testament par lequel. il déclarait héritière de ses états. Isabelle, sa fille aînge; et au cas qu'elle ne laissat point d'enfants. Catherine, sa seconde fille. Pour assurer l'effet de cette disposition, il avait assemblé l'ancienne chevalerie, au nombre de quater-vangt-trois personnes, qui déclarérent, par un acte authentique, aigné le 13 décembre 1425, qu'au défaut de mâles, les femelles pouvaient. hériter du duché at seigneurie de Lorraine, et qu'en conséquence: après la mort de Charles, ils recomnétraient pour sonversine. Isabelle, sa fille aînée, laquelle, venant à mourir sans postérité. serait remplacée par sa sœur cadette. ... 1 5 15 1 7 8 1 7

### RENÉ I D'ANJOU, per LE BON.

and the safe of the first of the contract of t 1431. Raná I D'Anjou, duc de Bar, fils de Louis II, duc d'Aujouvet roi de Naples, fut reconom, du chef de sa femme, duc de Lorraine par les états, après la mort et en vertu du testament de Charles I, son beau-père. Antoine de Vaudemont, fils, de Ferri et neveu de Charles, lui contesta sette succession, prétendant que la Lorraine était un fief masculin, ce que mait son rival, et sur quoi les jurisconsultes étaient partagés. La même incertitude regnait alors dans presque tous les états de l'Europe, sur le droit de succèder au trône : chose étounante! on était neuf à cet égard, comme si ces états ne faisaient que de maître; et les peuples étaient les victimes de l'ignorance de ceux qui devaient les éclairer, et de l'ambition des grands qui en abusaient pour entreprendre de les subjuguer. Tel fut le malhour de la Lorraine dans la querelle du comte de Vaudemont et du duc de Bar. Ils ne jardèrent pas d'en venir aux armes, pour défendre leurs droits équivoques. Le premier ayant mis dans ses intérêts Philippe le Bon, duc de Boorgogne, ce Prince lui envoya le maréchal de l'aulongeon, qui joignit à son

armée de Bourguignons, l'élite de ces compagnies d'aventuriers, dont le royaume était alors infesté. De son côté, le dúc Bane obtint du roi Charles VII, son beau-frère, un corps de troupes, commandé par le brave Artiaud-Guillaume de Barbazan, lieutenaut-général de Champagne et de Brie Avec, ce renfort, il ravage le comté de Vaudemont, dont il assiège enspite la capitale. Mais, apprenant que l'ennemi vient au secours de la place, il intertompt, malgré les représentations de Barbezan, cette entreprise, pour aller au-devant de lui. Les deux asmées s'étant rencontrées près de Bullegnéville, sur la Méuse, le a millet 1431 (1). René, encore contre l'avis de Barbazan, fait sonner la charge et engage le combat. L'événément ne démentit pas et surpassa même le sinistre pressentiment du général français. Une batterie masquée, manœuvre inconnue, jusqu'alors, que l'armée ennemie, en s'ouvrant, laissa jouer. termina l'action dans l'espace d'un quart d'heure. Tout ce qu'elle n'écrasa point prit la fuite, à un petit nombre près. Barbezan remporta, du champ de bataille, des blessures, dont il mourut quelques heures après. Son corps fut porté à Saint-Denis, en France, où l'on voit son tombeau. Le duc René, fait prisonnier après avoir été blessé au visage, fut envoyé au duc de Boargogne, qui le fit conduire au chateau de Braconsur-Salins, d'où il fut, la même année, transféré à Dijon, et enfermé dans la tour du château ducal, qu'on voit encore aujourd'hui, et qu'on nomme la tour de Bar ou la tour du roi René. (1785.) Le comte de Vaiidemont ne sut pas profiter de sa rictoire; au lien d'entrer les armes à la main dans la Lorraine, il convint avec la duchesse Isabelle, femme de Rene, d'une trêve qui fut prolongée à diverses reprises. Pendant qu'elle dera, la Lorraine fut administrée par six chevaliers de l'ancienne chevalerie. On voulut s'en rapporter à leur arbitrage. toublant les prétentions réciproques des deux princes; et sur

<sup>(1)</sup> La date de cet événement et la position du champ de bataille sont marquées par les vers suivants :

L'an mil quatre cent trente et un, Deux jours après le mois de juin, Entre Sassuri et Beaufrémont, Antoine, comte de Vaudemont, Et le maréchal de Bourgogne, Gagnérent la dure besogne Où le bon duc René fut pris Avec plusieurs de ses amis.

<sup>(</sup>Hist, de Bourg., tome IV, page 151.)

leur refus d'en connaître, l'affaire fut portée au concile de Bêle et devant l'empereur Sigismond. La décision de ces nouveaux arbitres fut en faveur de René, mais elle ne changea rien à son sort. Il avait obtenu, le premier mai 1432, son élargissement en donnant deux de ses fils pour otages, à condition de revenir dans sa prison, si dans le delai d'un an, il ne s'accommodait pas avec son rival, L'accommodement a'eut point lieu, et tout le fruit que René retira de son voyage de Lorraine, fut le mariago conyenu d'Yolande, sa fille, avec Ferri, fils du comte de Vaudemont; mariage qui dans la suite, comme on le verra; sit passer le duché de Lorraine dans cette maison. Fidèle à sa parole. René revint au terme marqué, se constituer de nouveau prisonnier. Il l'était encore, lorsqu'en 1435, le royaume de Naples lui échut par la mort de la reine Jeanne, qui l'avait institué son héritier. Cette fortune ne servit qu'à faire haussor le prix de sa liberté. Isabelle, sa femme alla prendre possession pour lui de ce royaume, qu'il eut encore un compétiteur dans la personne d'Alfonse, roi d'Aragon. Enfin, l'an 1436, René oblient son élargissement, vers la mi-novembre, moyennant une rançon de deux cent mille écus. (Voy. Philippe le Bon, duc de Bourgogne.) L'année suivante, après avoir établi un conseil de régence pour la Lorraine, il part pour Naples, où de nouvelles disgrâces l'attendaient. Pendant son absence, le comte de Vaudemont fait des excursions dans le Barrois et la Lorraine. pour se venger du délai que René apportait à la célébration du mariage d'Yolande, sa fille, avec Ferri, fils du comte. René quitta Naples, l'an 1442, pour revenir en Lorraine; où il séjourna l'espace de trois ans. C'est dans cet intervalle qu'al recut, l'an 1444, la visite du roi Charles VII, et de son fils, le dauphin Louis, qui se rencontrèrent à sa cour, avec les plénipotentiaires du roi d'Angleterre, Henri VI, et de Guillaume de Saxe. On y agita plusieurs affaires importantes, dont la première fut l'accomplissement du mariage d'Yolande, avec Ferri. La chose réussit, enfin, par les soins du monarque français, ce qui réconcilia les deux beaux-pères. Les Anglais traitèrent ensuite de l'alliance de Marguerite, seconde fille de René, avec leur sonverain; après quoi on conclut des ligues contre le duc de Bourgogne, dans lesquelles entra Guillaume de Saxe, qui avait des prétentions sur le duché de Luxembourg. Enfin. Charles VII, à la prière de René, s'obligea de l'aider à réduire la ville de Metz, qui se prétendait indépendante des ducs de Lorraine. En conséquence ils allèrent ensemble mettre le siège devant cette ville. L'événement de cette expédition fut que la ville resta dans son indépendance, moyennant la somme de deux cent mille écus, qu'elle paya au roi de France, pour les frais

de la guerre, et une quittance qu'elle donna à René, de cent mille florins, qu'elle lui avait prêtés. De la le monarque et le duc se rendirent à Châlons-sur-Marne, où la duchesse de Bourgogne vint de son côté, dans le même tems, avec l'évêque de Verdun, popr demander au roi l'exécution de plusieurs articles du traité d'Arras, auxquels on avait donné atteinte. Ayant obtenu la satisfaction qu'elle désirait, elle accorda, par une espèce de retour, la remise qu'on lui demanda pour René, de l'excessive rançon, que le duc, son époux, avait attaché à la liberté de ce prince. Mais elle mit deux conditions à cette grâce, dont la première fut que Rene céderait au duc de Bourgogne, ses prétentions sur Cassel, en Flandre, et l'autre, que le roi de France retirerait de Montbéliard sa garnison, qui, sous la conduite de Jacques Rouhaut, faisait des courses funestes sur les terres de Bourgogne, Telles furent les opérations de la conférence de Châlons, dont l'époque est de l'an 1445. René quitta cette année la Lorraine, pour ne plus y reparaître, ou du moins que très-rarement. Son séjour, depuis ce tems, fut partagé entre Paris, Angers et Aix en Provence. L'an 1453, il remet, le 26 mars, le duché de Lorraine entre les mains de Jean, duc de Calabre, son fils aîné. René mourut le 10 juillet 1480, à Aix, d'où son corps fut transporté à Angers. Il avait épousé en premières noces, le 24 octobre 1420, ISABELLE, sille du duc Charles, morte le 27 février 1453 (n. st.), dont il eut Jean, duquel on vient de parler; Louis, marquis de Pont-à-Mousson, mort à l'âge de vingt ans, sans alliance; deux autres fils, décédés en bas âge; Yolande, mariée, comme on l'a dit, à Ferri de Vaudemont; Marguerite, femme de Henri VI, roi d'Angleterre. JEANNE DE LAVAL, fille de Gui XIV, sa seconde femme, qu'il épousa le 10 septembre de l'an 1454, nelui donna point d'enfants : elle mourut en 1498. (Voy. René, duc d'Anjou; René, comte de Provence; et René, roi de Naples.) Le fut Bené qui mit sur les mounaies de Lorraine la croix à double traverse, qu'on nomme croix de Lorraine.

#### JEAN II.

1453. JEAN II, duc de Calabre. fils aîné du duc René d'Anjou, et d'Isabelle de Lorraine, né le 2 août 1424, prit possession du duché de Lorraine, et fit son entrée à Nanci le 22 mai 1453. Il était lieutenant-général de ce pays depuis 1442. L'an 1455, il marche au secours des Florentins, contre Alfonse V, roi d'Aragon, qui leur faisait la guerre. Il arrive heureusement en Toscane, et force l'ennemi à se retirer. Il fut nommé, l'an 1458, gouverneur de Gênes par le roi Charles VII, à qui cette

ville s'était donnée, De là il s'embarqua, l'année suivante, pour aller tenter leur recouvrement du royaume de Naples, dont le sort des armes avait dépouillé sa maison. Cette expédition heureusement commencee lui ayant à la fin mal reussi, il revint en Provence dans les premiers mois de l'an 1464, et de là en Lorraine. La même année, il prit parti dans la ligue des princes français, qui fut nommée du bien public. Il était mécontent du roi, parce qu'il ne lui avait pas fourni, disait-il, des secours auffisants pour lui assurer la conquête et la possession du royaume de Naples. Il joignit l'armée confédérée avec un corps de cinq cents Suisses, la première troupe de cette nation guerrière qui avait paru en France, et mille hommes d'armes : ces hommes : aigsi que leurs chevaux, étaient bardés de fer. En vain Louis fit-il faire au duc les plus belles offres pour le détacher de la lique. Je sais assez, répondit-il, ce que valent les promesses du roi pour ne m'y fier jamais. Je puis avec gloire être son ennemi, n'étant point son vassal Cependant, après la bataille de Montlhery, le duc Jean reconnut qu'il s'était jeté dans un parti de mal-intentionnés qui couvraient leur révolte d'un faux prétexte. Je pensais, disait-il dans la suite, cette assemblée être pour le bien public; mais j'aperçois, en effet, que c'était pour le bien particulier. L'an 1468, après avoir déclaré son fils, le prince Nicolas, son lieutenant en Lorraine et dans le Barrois, il marche à la tête d'une armée contre Jean II, roi d'Aragon. C'étaient les Catalans qui l'avaient invité à la conquête de ce royaume sur lequel il avait des droits incontestables du chef d'Yolande d'Aragon, son aïe le. Après s'être rendu maître de la Catalogne, et sur le point de se voir maître de l'Aragon, il meurt à Barcelonne, le 13 décembre 1470, d'une fièvre chaude suivant les uns, du poison suivant les autres, à l'âge de quarante-cinq ans. « Ce prince, dit D. Calmet, avait toutes les belles qualités » d'un héros, et il ne lui manqua qu'une meilleure fortune, » des amis plus fidèles, de plus grandes forces pour faire valoir » ses prétentions et exécuter ses vastes desseins. » Les Barcelonnais le regrettèrent comme s'il eût été leur compatriote, comme s'il eût été leur père. Il laissa de MARIE, son épouse, fille de Charles I, duc de Bourbon, un fils qui lui succeda: (Voy. Jean, roi de Naples.)

#### NICOLAS.

1470. NICOLAS, né de Jean, doc de Lorraine, et de Marie de Bourbon, l'an 1448, hérita de son père du duché de Lorraine avec celui de Bar, ét les droits qu'il avait sur d'autres états. Il arriva de Paris, le 1<sup>er</sup>. août 1471, à Nanci, où il fit son entrée XIII.

solennelle. L'an 1472, il se ligue avec Charles, duc de Bourgogne, contre le roi Louis XI, dont il avait à se plaindre, parce que, faute de secours, il lui avait fait manquer la couronne d'Aragon. Il fut de toutes les expéditions de Charles. durant cette année, en Picardie, en Champagne et en Normandie. Mais, l'an 1473, trois jours de maladie l'enlèvent à Nanci, le 24 juillet, et non le 12 août, comme quelques-uns le pretendent. Son corps fut inhumé à Saint-Georges de la même ville, au milieu des larmes et des sanglots de ses sujets, dont il avait captivé les cœurs par ses grandes qualités. Il n'était pas encore marié. Anne, fille de Louis XI, lui avait été promise dès le berceau, et il en avait touché deux fois la dot; mais les sujets de mécontentement que lui donna dans la suite le monarque français, le firent renoncer à cette alliance. Le duc de Bourgogne ne contribua pas peu à l'en détacher, en lui promettant sa fille. C'était un leurre que Charles lui présentait. comme à tous les princes qu'il voulait attacher à son parti. Après l'avoir amusé pendant un an, le duc de Bourgogne retira sa parole, et révoqua l'engagement qu'il avait donné par écrit.

### YOLANDE ET RENÉ II.

1473. René II, fils de Ferri II, comte de Vaudemont, et d'Yolande d'Anjou, fille de René I, succéda, l'an 1473, au duc Nicolas, à l'âge de vingt-deux ans, par la cession que sa mère lui fit de ses droits, sous la réserve de l'usufruit durant sa vie. C'est ainsi, dit M. l'abbé Garnier, que le duché de Lorraine, qui était tombé par un mariage dans la maison d'Anjou, rentra par un autre mariage dans la maison de Lorraine. René prit possession de la Lorraine le 4 août 1473. Presque aussitôt Charles, duc de Bourgogne, qui ambitionnait cette principauté, fit enlever le jeune due avec sa mère à Joinville. La duchesse implora le secours de Louis XI, et ne le fit pas en vain. Ce monarque envoya promptement une armée sur les frontières de la Lorraine, et par-là fit échouer les desseins ambitieux du duc de Bourgogne. René fut relâché, mais ce ne fut qu'après avoir été contraint de faire une alliance offensive et défensive avec le duc de Bourgogne contre le roi de France. Le ressentiment l'emporta bientôt sur cet engagement forcé. René se ligua, l'année suivante, avec Louis XI et l'empereur Frédéric III, contre le duc de Bourgogne, et lui déclara la guerre. L'an 1475, Charles entre par le Luxembourg dans la Lorraine avec une armée formidable, prend toutes les villes sur la route, et, le 25 octobre, met le siège devant Nanci, qu'il force, le

27 novembre, à se rendre. Après y avoir tenu les états comme souverain, il en part, le 11 janvier 1476, et marche en Suisse où il est battu, le 3 mars, à la journée de Granson, si funeste aux Bourguignons. René, à la nouvelle de cet événement. quitte Lyon, où il était auprès de Louis XI, traverse la Lorraine avec un corps de troupes, et va se mettre à la tête des Suisses. Le 22 juin, il gagne sur le duc de Bourgogne la bataille de Morat. Dès que cette victoire fut annoncée en Lorraine, les villes à l'envi chassèrent les garnisons bourguignonnes. René, à son retour, fut néanmoins obligé de faire le siège de Nanci, et n'y entra, le 5 octobre, que par capitulation. Le duc de Bourgogne, malgré sa défaite, revint presque aussitôt en Lorraine. Dès le 25 du même mois, il arrive devant Nanci, dont il fait de nouveau le siège. René, à son approche, en était parti pour aller solliciter du secours en Suisse. Il en ramena une bonne armée, avec laquelle il livra. sous les murs de sa capitale, le 5 janvier 1477, cette furieuse bataille où son terrible rival perdit la vie. René, depuis ce tems, demeura paisible possesseur de ses états. On remarque qu'aux obsèques de Charles, René parut avec une barbe d'or, à la manière des anciens preux. Il fit ensuite élever une croix à l'endroit où le duc de Bourgogne avait été tué. On y lit encore aujourd'hui cette inscription (1785):

Ici l'an de l'Incarnation
Mil quatre cent septante-six (v. st.).
Veille de l'apparition,
Fut le duc de Bourgogne occis,
Et en bataille ici transis;
Une croix fut mise pour mémoire,
René, duc des Lorraines, merci
Rendant à Dieu pour sa victoire.

Les corps des ennemis restés sur le champ de bataille furent enterrés dans une chapelle faite exprès par les ordres de René, sous le titre de chapelle des Bourguignons. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui Notre-Dame de Bon-Secours, monastère de minimes. (Abrég. de l'Hist. de Lorr.) René perdit, l'an 1482, Yolande, sa mère, décédée le 21 février à Nanci, d'où il la fit transporter à Joinville, pour être inhumée auprès de son époux. La même année, il alla au secours des Vénitiens contre le duc de Ferrare, battit les Ferrarois devant Adria, et revint en Lorraine. L'an 1484, il réclama aux états de Tours le comté de Provence et le duché de Bar, dont le feu roi Louis XI s'était emparé. Mais sur le premier article, il fut reconnu que le comté de Provence devait rester à la France en vertu du tes-

tament de Charles d'Anjou, fait en faveur de Louis XI. À l'égard du duché de Bar, le roi Charles VIII ne fit aucune difficulté de le lui rendre. L'an 1486, la noblesse napolitaine, soulevée contre le roi Ferdinand, appela René II, duc de Lorraine, offrant de se soumettre à lui. Le conseil de France, loin de s'opposer à la fortune de ce prince, lui fournit des secours pour cette expédition. Il part; mais sur ce qu'on apprend qu'il trame des intrigues en Provence pour recouvrer ce comté, le roi lui retire ses bienfaits, et lui défend de songer à une conquête qu'il veut lui-même entreprendre. René, qui n'était encore qu'à Lyon, s'en retourne confus. Quoiqu'il eût perdu dès-lors toute espérance à la succession qu'il réclamait, il n'y renonça cependant pas. René continua de porter les titres de roi de Sicile et de comte de Provence, et les ducs de Lorraine, issus de lui, ont toujours écartelé de Jérusalem et de Sicile : mais ce ne fut qu'un vain titre. La même année, Charles VIII, par ses lettres-patentes du mois d'octobre, réunit, ou, pour mieux dire, annexe à perpétuité la Provence à sa couronne. Irrité de ce coup, le duc de Lorraine se jette dans le parti des princes français contre la cour. Il mourut d'apoplexie à Fains, près de Bar-le-Duc, le 10 décembre 1508, , à l'âge de cinquante-sept ans, et-fut enterré aux Cordeliers de Nanci. René avait épousé en premières noces, l'an 1471, JEANNE D'HARCOURT, morte en novembre 1488, dont il se sépara, l'an 1485, pour cause de stérilité. M. le président Hénaut reproche à René d'avoir engagé Jeanne d'Harcourt, avant de la répudier, à lui faire donation de tous les biens de la branche de Tancarville dont elle était héritière. C'est une accusation qui n'a pas l'ombre de vraisemblance, quoique tirée de la harangue de la Renaudie aux conjurés d'Amboise, telle que la rapporte M. de Thou dans le récit de cette conjuration. Il est en effet certain, par les monuments historiques du tems et les actes les plus authentiques, que Jeanne d'Harcourt, la veille de sa mort, en 1488, disposa par testament du comté de Tancarville et de tous les autres biens dont elle était héritière, en faveur de son cousin germain, François d'Orléans, comte de Longueville, dont la maison les a depuis constamment possédés jusqu'à son extinction. A la vérité, la maison de Lorraine a hérité des domaines considérables venant de la maison d'Harcourt, mais de la branche atnée : les uns à cause de l'alliance de Marie, fille de Guillaume VII, comte d'Harcourt, avec Antoine de Lorraine, comte de Vaudemont, aïeul du duc René II; les autres à cause du mariage de René de Lorraine, marquis d'Elbœuf, avec une héritière de la maison de Rieux, dans laquelle ces biens étaient tombés aussi par alliance :

mais jamais la maison de Lorraine n'a possédé aucun des biens de Jeanne d'Harcourt-Tancarville, première femme du duc René II. PHILIPPINE DE GUELDRE, sa seconde femme, fille d'Adolfe d'Egmond, duc de Gueldre, qu'il épousa le 1er. décembre 1485 (morte le 26 février 1547, à Pont-à Mousson, dans l'état de religieuse de Sainte-Claire, qu'elle avait embrassé l'an 1520), lui donna, entr'autres enfants, Antoine, qui suit; Claude, comte, puis duc de Guise, tige des princes de Lorraine établis en France; Jean, cardinal, célèbre sous le nom de cardinal de Lorraine. (Il fut ministre d'état sous les rois François I et Henri II, et réunissait tant d'évêchés et d'abbayes sur sa tête, qu'on disait qu'il rassemblait dans lui seul un concile. Du reste, il était extrêmement libéral et aumônier. Etant à Rome un jour, il mit une poignée de pièces d'or dans la main d'un aveugle qui lui demandait l'aumône. Celui-ci, dans son étonnement, s'écria : O tu sei il Christo, o il cardinale de Lorrena: ou tu es le Christ, ou le cardinal de Lorraine. ) Il mourut en 1550. Les autres enfants de René et de Philippine, sont: Louis, comte de Vandemont, mort au voyage de Naples en 1528; François, comte de Lambesc, tué, l'an 1525, à la bataille de Pavie. On supprime les enfants morts en bas âge. Il est le premier duc de Lorraine qui ait orné son écusson des couronnes de Hongrie, Naples, Jérusalem et Aragon, comme héritier des prétentions d'Yolande, sa mère, à ces quatre royaumes.

### ANTOINE, DIT LE BON.

1508. ANTOINE, né à Bar, le 4 juin 1489, succéda au duc René, son père, à l'age de dix-neuf ans. Il était à la cour de France, depuis l'an 1501. Le 14 février 1509, il fit son entrée solennelle à Nanci. S'étant ensuite rendu à l'armée du roi Louis XII en Italie, il eut part à la victoire d'Agnadel, que ce prince remporta sur les Vénitiens, le 14 mai de la même année. L'an 1515, il épouse, le 15 mai, dans le château d'Amboise, RENÉE, fille de Gilbert de Bourbon, comte de Montpensier, en présence du roi François I, qui fit les frais de la noce. Entre les divertissements que ce monarque donna aux dames à cette occasion, on rapporte qu'il fit prendre dans la forêt un sanglier vif, et que l'ayant fait amener dans la cour du château, il en fit fermer toutes les avenues. L'animal, agacé par des torches allumées de paille qu'on lui jetait des fenêtres, entre en fureur, va droit à la porte du grand escalier, et la pousse avec tant d'impétuosité, qu'elle s'ouvre. Ne trouvant plus de barrières, il monte les degrés, et entre dans l'apparte-

ment des dames. Le roi, qui n'avait alors que vingt et un ans, le voyant venir à lui, défend à ses officiers d'en approcher; et s'étant détourne deux pas pour éviter la première fougue de la bête, il la perce de part en part, de sorte que, renversée sans pouvoir se relever, elle mourut deux heures après. (Carreau, Hist. manuscrite de Tour.) Le duc Antoine accompagna, la même année, le roi dans son expédition du Milanès. Il combattit, suivant D. Calmet, avec une valeur extraordinaire, à la bataille de Marignan, gagnée par les Français, le 13 octobre (il fallait dire le 13 et le 14 septembre, car elle dura deux jours). Le duc de Guise, son frère, y reçut vingt-deux blessures, dont aucune ne fut mortelle. Antoine, en 1525, sit la guerre avec Claude, comte de Guise, son frère, aux paysans révoltés d'Alsace, connus sous le nom de Rustauds, qui menaçaient ses états, les défit à Loupstein et à Chenonville, les força d'évacuer Saverne dont ils s'étaient emparés, et revint à Nanci après les avoir dissipés. C'étaient des sectaires luthériens, anabaptistes, vaudois, qui séduisaient les peuples par le double appar de la liberté de religion et de l'affranchissement de la servitude féodale. (Voyez Claude de Lorraine, comte d'Aumale.) Après la mort de Charles d'Egmond, duc de Gueldre, il se présenta, l'an 1538 comme plus proche parent pour lui succéder; mais il fut rejeté. Il passa, le 26 août 1542, à Nuremberg, avec lè roi Ferdinand et le corps germanique, une transaction qui déclarait la Lorraine souveraineté libre et indépendante. Le duc Antoine joignait à la valeur la prudence et l'amour de ses peuples. La position de la Lorraine ne lui permettant pas de prendre part aux démêlés de François I et de Charles Quint, il eut la dextérité de faire approuver aux deux monarques l'exacte neutralité où l'engageait la nécessité. Il ne sortit de son duché que pour travailler à les accorder, et peu s'en fallut qu'il n'y réussit. Le principal fruit qu'il recueillit de la tranquillité qu'il tit régner en Lorraine, fut de pouvoir s'occuper du bonheur de ses sujets. Il y réussit, et sa bienfaisance lui mérita le surnom de Bon, préférable à celui de conquérant. On ne peut exprimer le deuil où sa mort, arrivée à Bar-le-Duc, le 14 juin 1544, plongea la Lorraine : on eût dit qu'un ange exterminateur eût frappé du même coup le père de chaque famille. Le spectacle attendrissant de cette désolation générale, fit impression sur les âmes les moins accessibles à la pitié. Les troupes de Charles-Quint traversaient alors la Lorraine et le Barrois pour se rendre au siège de Saint-Dizier. Le soldat, quoique dans ce tems-là aussi féroce que mal discipliné, en fut touché au point de respecter la douleur de ce peuple consterné: pour ne point ajouter de nouvelles peines à l'affliction publique, il n'osait

demander ce que dans d'autres tems il eût exigé avec rigueur. Le corps de cet excellent prince fut transporté aux Cordeliers de Nanci. Antoine laissa de son épouse, morte en 1539, François, qui suit; Nicolas, évêque de Verdun et de Metz, puis en 1548, comte de Vaudemont, tige de la branche de Mercœur; et Anne, mariée à René de Châlons, prince d'Orange.

### FRANÇOIS I.

1544. François I, marquis de Pont-à-Mousson, né le 15 février 1517, élevé à la cour de François I, son parrain, et très-estime de ce monarque, succeda, l'an 1544, au duc Antoine, son père. La même année, tandis que Charles-Quint assiégeait la ville de Saint-Dizier, il alla trouver ce monarque et le roi François I, pour les engager à faire la paix. Il avançait dans sa négociation lorsqu'il fut surpris d'une attaque d'apoplexie qui l'obligea de se faire transporter à Bar-le-Duc. Il mourut, le 12 juin de l'année suivante, à Remiremont, fort regretté de ses sujets, qui fondaient de grandes espérances sur son règne. Ses entrailles restèrent à Remiremont, et son corps fut inhumé, le 18 août 1545, aux Cordeliers de Nanci. Il eut de CHRISTINE, fille de Christiern II, roi de Danemarck, et veuve de François-Marie Sforce, duc de Milan, qu'il avait épousée l'an 1540, ou, selon Pontanus, l'année suivante, Charles, son successeur; Renée, femme de Guillaume II, duc de Bavière, et Dorothée, mariée à Eric, duc de Brunswick. (D. Calmet.)

ç

3

ř

ř

1

### CHARLES II OU III, DIT LE GRAND.

1545. CHARLES, né à Nanci, le 18 février 1543, succéda au duc François, son père, sous la régence de Christine, sa mère, et du prince Nicolas, son oncle. Henri II, roi de France, arrive, le 14 avril 1552, à Nanci, pour s'assurer de la Lorraine contre l'empereur Charles-Quint. Dans cette vue, il dépouille de la régence la duchessee Christine, nièce de l'empereur, fait prêter serment au jeune duc, et l'emmène avec lui pour être élevé à sa cour. Charles revint, l'an 1559, en Lorraine, après le sacre du roi François II, auquel il avait assisté. Ce monarque, dont il avait épousé la sœur, les accompagna jusqu'à Bar. Le duc Charles termina, l'an 1571, avec le roi Charles IX, les difficultés qui concernaient le Barrois mouvant, par traité passé, le 25 janvier, à Boulogne-lez-Paris. Le monarque, par cet acte, confirme au duc la jouissance des droits régaliens sur cette partie du Barrois, se réservant néanmoins

Phonemage et le ressort, à l'égard duquel il est dit que les moindres causes seront portées par appel an lighthage del Sent, et par suite à celui de Châlone, et les grandes innuédialement au parlement de Paris. Peu de tems après, le duc Charles reunit le comté de Bitche au duché de Lorsaine, sur le refus que Philippe le Jeune, comte de Hanau, fit de lui en rendre hommage. L'an 1572, selon D, Calmet, ou 1580, suivant Baleicourt, le duc Charles fonde l'université de Pont-à-Mousson. Le célèbre Guillaume Barklai, gentilhomme écossais ét disciple de Cujas, fut choisi pour y enseigner le droit. Charles entra l'an 1588, au mois de mai, dans la ligue, pour renger la mort du duc de Guise. Il reprit, l'an 1593; au milieu d'un rigoureux hiver, Stenai, Dun et Beaumont, que le duc de Bouillon lui avait enlevés; et l'année survante, il conclut, le 8t juillet, par l'entremise de Bassompièrre, un traite de paix avec le roi Henri IV, se réservant, par le secondiatticle, ses prétentions sur le duché d'Anjou, le comté de Provence et la terre de Couci. Il érigea, l'an 1601, une église primatiale à'Nanci, après avoir inutilement essaye d'y établir un évêclie. Il mount en cette ville, le 14 mai 1608, dans la 1634. année de son age, et fut enterré aux Cordeliers de Nanci. Ce prince eul de CLAUDE, fille du roi Henri 11, qu'il avait épousée le 15 fevrier 1559 (n. st.), Henri, qui suit; Charles, cardinal de Lorraine, évêque de Strasbourg, mort le 24 novembre 1607, et enterré dans la primatiale de Nanci; François, comte de Vaudemont, Christine, mariée à Ferdinand, grand-duc de Toscane; Antoinette, femme de Jean-Guillaume, duc de Juliers et de Clèves; Elisabeth, mariée à Maximilien, duc de Bavière. Don Calmet fait un portrait magnifique du duc Charles le Grand La Lorraine, en effet, lui doit beaucoup. Il reforma sa coutume, fit des ordonnances très-sages pour l'utilité publique, savorisa les arts et les sciences, forma lui-même ses soldats, cherit son peuple, auquel il donnait audience six heures par jour, et respecta les priviléges de la noblesse. Voici un trait d'équité que l'histoire ne doit pas omettre. Il avait fixé en 1573 l'intérêt de l'argent à sept pour cent. Ses ministres, dans la suite, le voyant accablé de dettes, lui conseillèrent de réduie cet intérêt à cinq pour cent. Le duc, sur les représentations du marquis de Beauvau, rejeta cet expédient, persuadé que les conventions étant des chaînes respectables qui lient les souyerains comme les autres hommes, il ne popvait se dispenser de remplir à la lettre les engagements contractés avec ses créanciers; que de réduire les intérêts de leurs contrats, ce serait abuser de leur bonna soi et anéantir la consiance entre le prince , et les particuliers. Son économie lui fournit une meilleure

ressource, au moyen de laquelle il vint à bout de liquider ses dettes. C'est à ce prince que la Lorraine est redevable des traités qui règlent les limites et les prétentions de tous ses voisins à son égard.

#### HENRI II, MIT LE BON.

1608. HENRY II, ne le 20 novembre 1563, ou le 8 de ce mois, suivant Baleicourt et le père Benoît, appelé le duc de Bar du vivant de Charles, son père, lui succèda au daché de Lorraine. Il signala ses premières armes par la poursuite et la défaite des troupes allemandes qui étaient restées en Lorraine et en France pour le secours des Protestants. L'an 1621, il marie à Charles, som neven, Nicole, sa fille aînée, après avoir fait insèrer dans le contrat de mariage, que le duché, faute d'enfants mâles, appartenait à cette princesse. Charles et son frère protestent en secret contre cette clause, prétendant que la Lorraine leur était dévolue de plein droit après la mort de Henri, comme fief masculin. L'an 1624, Henri meurt à Nancia le 31 juillet. Son corps fut enterré dans l'église de Saint-Georges, d'où il fut transporté, en 1723, avec celui de sa femme, aux Cordeliers, Il avait épousé en premières noces, le 29 ou le 31 janvier 1599, CATHERINE DE BOURBON, sœur du roi Henri IV. zélée protestante (1), qui mourut sans enfants, le 13 février 1604, à l'âge de quarante-cinq ans. Cette princesse, petite et boiteuse, etait fort spirituelle. On sait le bon mot qu'elle dit à la Varenno, qui, de son cuisinier, était devenu le favori de Henri IV, et un homme très-opulent en servant les amours de ce prince, La Varenne, lui dit-elle, tu as plus gagné à porter les poulets de mon frère, qu'à piquer les miens (2). Elle avait d'abord été

<sup>(1)</sup> Le duc son mari faisait tenir devant elle des conférences par des théologiens catholiques, à dessein de la convertir. Elle s'en moquent, et manda un jour à du Plessis-Mornai qu'elle trait à la messe quand il serait pape. C'est ce qui a fait dire à Henri IV, qui connaissait l'obstination de sa sount: Les Lorrains se cantent d'être la cause que l'agre été à la messe : je m'en trouve bien. En donnant ma sour au due de Lorraine, elle les fera peut-être aller au prêche, et je ne sais comment its s'en trouveront.

<sup>(</sup>a) Le soi voyant un jour le fils de la Varenne accompagné d'un homme d'un certain âge, demanda au père quel était cet homme. C'est. dit la Varenne, un gentilhomme que j'al donné a mon fils. — Ta le trompes, lui dit le roi, su seux dire un gentilhomme auquel su as donné son fils.

Après la mort d'Henri IV, la Varenne s'étant retiré au collège de la Flèche, qu'il avait produté aux Jésintes, s'y exerçait souvent à tirer au XIII.

promise par ce mondrque, h'étant élicore que roi de Navarre; Charles de Bourbang comte de Soisseus, transis an moment on croyamqu'il allait les unirly il retracte sa promesse sur les preventions qu'on lui inspira comme ce jeune prince. Plusieure prétendent qu'il ne voulait point marier sa sour shet que salans les conjunctures embarassantes où il se tebuvait a fil da regar dais politiquement::comms :un appat qu'il présentait / fantil के अब prince; tahtêt a un antie, pour les attinenou les reseager plus fortement dans ses intérêts. Il est permin aple actio princesse disain unelquesiois rea : plaisantant : que son frène à aimait si stesse en'il ne poulait point so dissaire d'alle. Le dub blegre pret est sur condes notes. Ilanii 6061 Margubrith Di Gorzas Boi alle de Vincent I dan de Mantour, and lui, donnaideur filles di Mi cole, dont on vient desparler les Clauden manée au prince dans ses etars contre le serge-in exbassy iup, sioner T-caloni rait Marral poor tons tos C. wesy sound and

et le traite, conclu à **M. (210)2/NARR**quière, con-

février 1572, comte de Vaudemont, se fit recomantre dit. de Lorraine après la mort de Henri II, son fiere, Mais, au Bout de quelques mois, il abdique en favenir de son fils Challes, qui suit (le 26 novembre). Ce prince mourut en 1632, laissant de Chaistring, tille unique de Paul, comte de Salm, qu'il avait épousée, le 12 mars 1551, Chârles, dont on vient de parlet ; nicolas-François, qui suit; Henriette, femme, roude parlet ; nicolas-François, qui suit; Henriette, femme, roude parlet ; ne mora, de Charles de Gnàsco, se de Charles de Gnàsco; se de Gnàsco; se de Charles de Gnàsco; se de Charles de Gnàsco; se de Gn

GHARLES III ou IV, et NICOLAGIERANÇOIS, unb 12003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003. 10003.

vol. Un jour, il sperrut sur un arbre une pie, qu'il voujut faire parise pour la tirer, lorsque la pie se mit à crier: maqueresis. Crigant que c'était le diable qui lui reprochait son ancien métier. Il dondre saist, et il mourut au bout de roississer saist, et il mourut au bout de roississer saist que c'était un viseau donnessique schappe de ches que qu'on par lui persta der que c'était un viseau donnessique schappe de ches que qu'on parlet sique voisit, où il avait appris à parlet sione.

THE SECOND PERIODICS DE LORBAINE, 197 45 THE STOP ALL Hopy prit possession de la Lorbaine ; avec la duchesse Nigott ? sa fomme, après l'abdication du duc François, son père. L'an 18014 Gaston, frère de Louis XIII, arrive pour la seconde fois au mois de mars en Lorraine (il y était déja venu en 1629); et eponse à Nanci, le 3 janvier de l'an 1632, Marguerite! sœur de Charles! Le roi Louis XIII, s'étant transporté à Mête aver sa cour of sempmes de Vioy, et faits assiéger Moyenvic q and the rentil an about de quinze jours: Le aducade Lorraind with a Merz pour traiter weed to rois Les conditions que le monorque exigent de luit, Ament qu'il renoncerait à toutes les allances curif avait contractées avec les ennemis de la France. qu'il West servit sucune désormais salts le consentement du 10177 qu'il me permettrail sucune levée de gens de gueire dans ses états contre le service de sa majesté, et qu'il lui livres rait Marsal pour trois ans. Charles se soumet à ces conditions; et le traité, conclu à Metz le ri décembre, est signé à Vic le 6 janvier sujvanto Charles fait avec le roi, le 26 juin, no nouveau traité à Liverdun; mais presque aussitôt il le viole, en faisant passer des troupes en Allemagne au secours des Impériaux. La guerre, après cela, ne tarda pas à lui être déclarée par la France. Elle fut courte, Nanci, assiègé par le roi, lui ouvre ses portes le 24 septembre 1633, par traité su fameux graveur, Callot, ne spiet du duc, de graver ce siège. Je me couperais plutôt le pouce, répond ce généreux citoyen. Louis XIII le loue de son affection pour son princé. Lan 1634, Charles fait, le 19 janvier, la démission de ses états en faveur du cardinal Nicolas-François, son frère. puis se retire avec son armée en Allemagne. Le nouveau duc épouse, à Lunéville, CLAUDE, sa belle-sœur et sa cousine fille du duc Henri II et sœur de la duchesse Nicole. Le marechal de la Force, averti de ce mariage qui contrariait les vues du cardinal de Richelieu, investit Lunéville, et s'assure des deux époux qu'il fait conduite rvec la princesse de Phalabourg, sœur de Charles, à Nanci, où ils sont gardés à vue. Ils guises, le duc François en paysan, la duchesse Claude et la print cesse de Phalzbourg en pauvres femmes, portant une hotte chacune sur le dos. Ayant trouvé des chevaux à une demi-lieue de Nanci, ils se rendent auprès du duc Charles à Besançon, De là, François et son épouse se retirent à Plorence, auprès de la grande duchesse, leur tante. Charles en même tems va roi de Hongrie, occupé contre les Suédois. Il commande un chef-les troupes de la lique catholique, et gagne, le 6 septembre, la bataille de Nortlingue

dontre Weimar. L'an 1635, il rentre en Lerraine, où il fait stes progrès qui attirent Louis XIII en personne dans ce pays. 11 passe, l'an 1636, à Branches, d'où il est envoyé contre le prince de Condé qui assiégeait Dôle. Condé, de 26 aoûtio lète le siège à l'arrivée du duc. Charles ne fut pas agalement houreme au siene de Saint-Jean-de-Losne, qu'il entreprit sur le fin du mois suivant avec le comte de Galas, Cette manuaise place où Bantusu s'était jeté pour la défendre ; at june trepistance si vigouredise ; que les deux généraux ; après un essaut où ils perdirent beaucomp de monde i funent obligée. le 3 novembre, de se retirer. Charles hat, I'an 1638 ville duc de Longueville prèt de Poligie Lan 16404 il fait ides prodiges de valeur pour fercer les Français à deven le sièce d'Arras; il emporte le fort de Ranfrau, muit est obligé eusuite d'abandonner: fante de seconos de la part des Espagnols. On lui demandait depuist, dui l'avait agoteme dans cette cienssion perilleuse. La terte, répondite il. L'an 1649, il délivre la ville de Cambrai : lasségée panyles Trançais. Il arrive à Paris, le a juin 160s, pour se mindoe vaux princes sout. leves contre la const. Les 6 de shême mois, il signe un accommodement ever la reme lequel les états lui sont residus à certaines conditions. Il pentopone s'a nendre si mais sur le vefus que la garnisda française de Bardo Duo fais de dui en ouvrir les postes, il repfeud la ropte de Flandre. 注記: [will reduce see listsons tavec its: fronde et [] [[spague 4 et revient à Paris le 6 septembre suivant. Il en sort , le la5 potobre, pour se retirci aux Rays-Bas, et prend Vervine var sa route. Lland 1654, il lest arrêté, la las férrier, à Brokelles par le comte de Fugnsafdague, avec jequel il s'était brouillé. ( Désespéré de cet affiont, el écrit au courte de · Ligneville popul commandait son armée, un billet caché, dans our pain. Ce billet finissait par ces mets: Quilter promptement les Espugnols, tuez tout, brilez tout; et souvenez vous de Charles de Lorraine.). Les duc est conduit à Anvers, et de la à Tolède, où il demeura prisonnier l'espace de ting ans. Le duc François, son frère, continuait rependant de servir. l'Espagne en Flandre. Le 18 décembre 1655, il page qu service de la France avec ses troupes.

Charles obtient son élargissement l'an 1659, et se trouve aux conférences pour le paix des Pyrénées. A con arrivée, que avait déja réglé son article. La Lorraine lui était rendue, et le Barrois demeurait à la France. L'an 1661, le 28 janvier, il obtient du cardinal de Mazarin la restitution du Barrois. Il part alors pour ses états, et arrive à Bar le 14 avril. Séduit par les insimuations du marquis de Lionne, qui lui avait inse

piré des défiances contre de prince Charles son neveu, il oide à le France ses étate, après sa mort, par étaité signé, le 6 sévrier 1662, à Moutmartre. Cette étonnanté cession avait pour contribition que les princes lorrains seraient déclarés habiles à sueç cédér à la couronne au défaut des princes de Bourbon. Le prince Charles, neveu du duc, fait ses protestations contre ce resité de 7 mars, at passe en Allemagne.

Louis MIV agant thit demander Manal an dup Charles, sur le refus applil fait de s'en dessaisis, se rend à Mesa llan 1663, pour aller de la faint le siégo de la place, délà investit par ses troupes. Charles vient le trouver, et s'oblige à livret Martal dans trois jours, par un traité signé le de boût. Laplace fut en effet livrée, mais Charles n'en demeuta pas meins esperni de la France. Le roi, Man 1670, imptenit des monvements qu'il se donnait pour rompre la paix denvoie M. de Greque à la têle de vingt-cinq mille hommes peur s'amparer de la Lorraine. Charles se retire à Cologne. Il propose, l'an 1670, et fait conclure une alliance entre l'empereur, l'Espagne et la Hollande, contre la France. L'an 1674, il commande, avec le comte Caprara, l'armée des confédérés à la bataille de Sintzeimi, donnée le 16 juin. Le champ de bataille mati aug Français, commandés par M. de Turenne, mais tout goment de laurs morts, anivant les partie tans des alliés. L'an response Chamber et le ... duo de Lunebourg avant mis le siège devant Trèves, le maréchal de Créqui vient su secoure de la place. Hattit, lest exacit, à Consachrick par les Allemands et les Lormins communades par les etics de Brusswick, de Zell et de Molstein aut le général Chauvel, il va se renfermer dansi Trèves. Charles étant venu l'assièger dans cotte place, le fait prisonnier de 6 septembre, et l'envoie à Cobleute. Le 18 du même mois fut le terme des jours de ce prince. Il mourat à Lambach, dans les pays de Birkenfeld, appartenant à l'électeur de Trèves, à l'âge de soixante et onze ans cinq mois et quatorze jours Son corps fut déposé dans l'église des Canucins de Coblentz, d'où il fut porté, le 20 mai 1717, à la Chartreuse de Bocerville, qu'il avait fondée près de Nanci. Charles, avec des qualités de héros, mena la vie d'un aventurier. Son inquiétude, son imprudance et son indiscrétion, furent la source de ses malheurs, et entraînèrent la ruine de sa maison. Il n'eut point "el cofants de Nicole, qu'il avait épousée le 23 mai 1621, et · spu'il sépudia, l'an a637, pour donner sa main à Béangus de Cusance, venue du prince de Cantecroix. Ce second mariage, Contracte sur l'avis du P. Cheminot, jesuite, qui prétendait que le premier, deus son principe, était aul per défeut de libeaté, fut cassé, l'an 1639, par le pape Urbain VIII. Le duc, que sa , Lecziou sacrificit en sur general des moine estaupe e en uch-

velle, exouse, Elle, l'accompagneit souvent dans ses voyages ; ret. partout où les occasions de la guerre l'appelaient que qui da fit surpommer sa femme de cumpagne. Il out d'ella deux les faises de Henri, comte de Naudemont, ne le 17 aveil 20012 presente prese janvier 1723., et. Anno, wée, le 43 apôte abbg; emariée (bidules J prince de Lillebonne. Charles, après la most de Bésting, anisie vée le 5 juig 1663 j épousa, le 17 juillet 4665, diouise Mart GUERITE, fille de Charles, comte d'Apremont Nanteriel dont il n'eut point d'enfants. Le duc Nicolas-François, frèsondés Charles IV, et bien différent du lui pour de carectère ella vais précédé de cinq ans au tombéan, étant mont à Banenelleilais janvier 1670, à l'age d'environ soitante absi (Ill étaiture les 6 décembre 1609.) De GANDER son épouse (morte le sa soute 1648), il eut Ferdinand, méde 30-novembre réisquettement les 19. avril 1659; Ampe, décédés an hertrest; Marie Ampasabbesse de Remiremont, morte à Panis, le 27 juin 1661 ; à l'êgede treize ans; et. Charles, qui sultanion com min a min li cism . ibid, ou le fille de contra line fa W and de le

> 11 septembre, ap es çireyoriticalization soi étant parti d'laspencie e, dont el chalt y la recence

31675. CHABLES IV. ou! V. fills du duc Micelane François 4 été de Claude de Lorraing, se né à Nichnetha Braveil 2643 promit de l titre de duc de Larreine et de Barispees la moit de Charles IVÇ son oncle. Il était déjà délèbre par plusieurs exploits militaires L'an 1664, il s'était signalé à la bataille de Shint-Gothard ; gas gage par les Impéribue contre les il juraiunte and andt. Il avait. fait la compagne de Hongrie en 1671, rous le général Sporoky. qui le charges du siège de Maraut, dont il se rendit maître silavait commandé la cavalerit impériale dans dans mampagno de 1672, sous le général Montécuculli. Il combattit débéd de la majn, le 11 août 1674, à la hataille de Bénebi en Flandrei et yregut; une blessure à la tête: L'an 1606, charge du cornintandement de l'armée impériale après la retraite de Montécuculli s'il couvrig le siège de Philisbourg, qui fot pais la dy septembre par le prince de Bade, à la vue d'une armée de quarante ichie mille. français, commandée par le maréchal de Luxembourg. Se trouvant, l'an 1677, à la tête de soixente mille hommes, il se flatte de rentrer en possession de ses états; et dans cette persuasion. il fait mettre aus ses étentarde ces mots latins a ides mêne a dut nunquam. Mais le maréchal de Gréqui appre trente mille commi battants, fit évanouir des espérances qui paraissaient si bien fondées, et contraignit le prince de repasser le Rhin à Cobleme. Nommé, l'au 1153, généralissime de l'armée impériale destinée contre les Turcs, Charles marchia au secclusside Nicons, assice gée par ces infidèles, avec une armée de deux cent quarante

mille hommes, les harcela par des courses continuelles; et, à l'arrecce du roc de Pologne, avant attaqué leur camp, de concert avec ce prince l'illes obliges de prendre la fuite, et délivre la place. La même année, et les deux suivantes, if sit plusieurs conguêtes en Hongrie, et battit les Tures en diverses rencontres. L'anisi686; ple a septembre pil prend Bude à la vue du grandé visins apuès quarante-oind jours de siège. L'an 1607, le 12 août? . il redisporte une victoire complète sur les Tures, à la tête du pont d'Esseck. Voyant l'empereur disposé, l'an 1688, à recommencer la guerre contre la France, il s'oppose généreusement à mo dessein ; quoique ce fût l'unique moyen pour lui d'être rétabli: dans nes états un Co grand homme représenta fortement 🔏 zi dit le maréchal de Berwick y qu'it fallait préférer le bien géné-: ral de la chrétienté à des inimitiés particulières, et que, si " l'on voulait employer toutes ses forces en Hongrie, il oscrait » presque tépondre de chaster les Tures de l'Europe en peu de » gampagnes. Cettavis ; ajoute le maréthal ; ne fut pas survi ; » mais il n'en était pas moins louable »: Charles; envoyé, l'an 1689, sur le Rhin, se rend maître de Mayence le 8, et non le 11 septembre, après cinquante deuxlions de siège. L'an 1690, étant parti d'Inspruck, dont il était gouverneur, pour se rendre at Vienne, il tombe malado a Weltz ? le 17 dvril, et y meurt le leademain dans sa quaranto + huritime ambe. Ce prince, dignet par ses vertus militaires politiques et chrétiennes, d'occuper " le premier trône de l'Univers, ne jourt jamais de ses états. A la paix de Nimégue, ils his fovent offerts punta France, mais à des conditions on il ne voulutifamais acceptore Louis KIV dil , eic? apprenant sa most, que c'était le plus grand, le plus sage et le plus généraux de ses ememis. Il avait épousé, le 6 février 1678. ELECTIONE SCENT de l'empereur Léopold (1) et veuve des Michel Wiecnowiecki, toi de Pologné, avec lequel et après la mort duquel il condourat pinalis sans saccès; pour cette cous ronne: Elemore (morte le 1 i décembre 1697), lui donna Liédux pold i qui i suit à l'Charles i électeur de Trèves i most en 1715 115 Joseph , tud à la bathille de Cassans, le 45 août 1705; et Fran-? cold wind had a Character of the state of the first of the first of the state of th free gives a more of the marrished by the mile my so thous

worth the translation of the first of the first of the formula of the following states of the first of the fi

riche, né deur september 767g, subtède au titre de duc

<sup>(</sup>a) Ermode un fille, demane portu Pedition des Bénedicius. Elle (casi file, des Ermode un fille des Benedicius de la casi fille des Benedicius de la casi fille de la casi fille de la casi fille de la casi de l

de Lorraine après la mort de son père. Rétabli, l'an 1647, dans ses états par le traité de part de Riévick, il arrive, le 17 août 1648, à Nanci, et va faire hommage au roi, le 25 nevembre 1649, dans Versailles, pour la mouvement l'ingreis. L'an 1707, par traité passé à lifeta étatement le leministre réspectals, le roir de France réstitue au duc de Lorraine le souveraineté de Commercié. Léopold en faire préparet, sola de prétendant, à Charles-Héuri, comte de Véreinsent les prétendant, Jacques III, roir d'Auglébeure, oblige, put un des articles de la paix d'Utrècht de sorte de France, s'étant retiré en Lorraine, arrive le 21 févrieu 1713 à Baule-Dit, più Béopold, quelques jours après ; vient la salder Le pauce figitif quitte cette repaire au mois d'accourse de La pauce figitif quitte cette repaire au mois d'accourse d'ils poute s'endre en Ecosse.

L'an 1729, le 27 mars, Léopold meurs à Lunéville deut In cinquantième année de son age. Som corps fut i porté i des le tombéau de ses antêtres, aux Cordeliers de Manta Ge princé mit toute son application, pendant som regue, a faire du bien I ses sojets. Il trouva la Lorraine desolée et deserte die un moderne; il la repeupla, il l'encichis il la conserva toniouri en paix : pendant que le reste de l'Eutope était caracé par la guerre. H'ent la prudence d'être totijours bien avec la France er de se faire aimer de l'empire. Léopold cultivait leuiselences er les protégeait. Il établit à L'untéville mile école où la jeune hoblesse de Lorraine et d'Allemagne renait se former. On y apprenait, les sciences utiles à la société, et la physique y était demontrée aux veux par des michines admirables. Enfin il fit consister son bonneur à faire celui de son peuple, et regarde la bienfaisance comme la ventu la plus giorieuse pour les princes et la plus essentielle à la souterainere, « Je quitte-» rais mon duché, disait-il, si je ne pouvais faire du lach. » Aussi gouta-t-il le plaisir d'être aime; et long-tems après sa mort, on ne prononçait en Lorraine son nom qu'en versant des larmes. Il avait epouse, par programent, à Loppinellesu, le 13 octobre 1898, Eliekbern-Charlotte, fille de Monsieur, frère du rois morte à Commerci le 23 décembre 1944. emportant au dombeau; les mêmes regrets que son épous Léopold laissa de cette princesse, Prançois-Etienne, qui suit; Elisabeth-Thérèse, née le 16 octobre 1734 mariée , le 9 mars 1737, a Charles Emmanuel, roude Sardaigne, morte le 3 juillet 1741; Charles, prince de Lorraine, ne le av décembre 1712, gouverneur des Rays Bases marie à Marie-Anne-Eléonore d'Autriche al morte de 16 décembre 1744 Armo-Charlotte, mentany mai nyaé, abbetsudg Rengirenopi, morte la 7 decembra 1973, histor a sul simones fore

417 %

# A second by Andread State of the particle of t

is as the analysis of the 1. 1988 19724) Farmois-Rivistens, fils sené du due Léopold et d'Elienbeth-Charlotte d'Odenne, ne de d'adecembre 1908, Lug reconnuci de de de de minumente la matri de con père, le comars 17200 le étuit alors blaccour de Vienne, dou il arrive en Lètroqueme sauté de le santé malém atrob estément d'invertoil Par 1906 à Versaitles, Ally mend la fel-et-hommage au roi de Prince, le reta février apour le duché des par il port de Lumie wide, ile is bailt a firs pour Bruxelles, their pares arose pare corregle Flandris autrichienne, 31 passeren Hollande, de la en Angletorre. Ejant-repassé, à son setour, par la Hollande pour se rendre en Allemagne, il parcionte les états d'Aspares, de Wolffeithoriel de Prosse, de antile ; de ao mise 1733, à Bres-Revi Le 18: da intercomois, peridant ser sejour es certe ville. il est pommé par l'empéreur vice-rol-de Hongrie. Il arrive, le 14 avril suivant, a Vienne. Par le traite conclu, le 3 schobes 1765, entre l'empereuret le voi de l'rance, il étais dit que le due François-Briennie cédérait à Stanislas, roi de Pologue, les duches the Lecture of the Bar mout to Tosome we have les denne. roit en échange. Pronçois détionné acquiesça à ce traité pour le bien de le paix. Illan 17864 il épouse 4 le 🖘 février., à Vienne. Munic Thérèse, filte stace du llempereur, et. le 13 décembre suivant, il ratific les comsentions: de l'empereur et du roi de France, portant que Stanislas sersit mis des dors en possession des duches de Lorraine et de Bar, pour être après lui reunis à la couronne de France squas oependanty leidud Français-Etienne n'entrerait en possession de la Toscane qu'apres la mort du grand-dut réguant (Voy. les empereurs et les grands-ducs de Toscane.) Chapter Hilliam Chapter

# STANISLAS, DIT LE BIENFAISANT.

1787. STANISLAS LECENSKI, roi titulaire de Pologne, est reconnu duc de Morrahee et de Bar d'an 1739, en vertu du traité fait, le 3 octobre 1785; entre l'empereur et le roi de France. Le Baron de Méchec prend possession du duché de Bar, au nom de ce prince, le 8 février 1737, et du duché de Lorraine; le 21 mars stilvant. Le 3 avril, Stanislas arrive à Lunéville avec la reine; son épouse, let y établit son séjour. Ce prince, durant l'espace de 29 ausqu'il a gouverné la Lorraine, a été comme un astre bienfaisant qui, ne cesse de répandre ses douces influences sur les telres sommises à son aspect. Il a protégé l'agriculture, animé le commerce, encousagé les arts; son économie lui a fourni des ressaurces pour faire, XIII.

chaque année, un ou plusieurs établissements utiles. L'un des plus glorieux à la mémoire de Stanislas, est celui de l'académie de Nanci, qui fut érigée le 28 septembre 1750. Stanislas y parut moins en fondateut qu'en academicien. Phy d'anne for il y paya le tribut de ses talents. Enfin ce prince, eprouve par tant de revers, et si digne néanmoins de la plus constante prospérité, termina ses jours par un accident des plus funestes. Le 5 février 1766, comme il était seul le matin dans sa chambre, s'étant approché de sa cheminée, le feu prit à sa robe de chambre, et fit un progrès si rapide, qu'avant qu'on pût, y apporter du secours, il avait affecté tout le côté gauche du roi. On le mit en hate au lit. Les plaies, penflant dit jours, parurent répondre aux désirs des médecins. Mais, le 21, il tomba dans un assoupissement qui dura jusqu'au 23, qu'il expira sur le soir, dans la quatre-vingt-neuvième année de son âge. étant né l'an 1677. Stanislas avent épousé renate 698, CATHERINE DE BUIN-OPALINSKA, morte à Lunéville, agée de 66 ans, le 19 mars 1747. Ce mariage ne produisit que deux filles : N...., morte dans le célibat à Wissembourg, agée de seize ans, qu Marie-Charlotte-Félicité, femine de houis XXII noi de França morte le 24 juin 1968. (Noy. les mois de Pologne. Imaggired) d' I the time of the country section is not an armone hanner og Obergenes, at bei back e policy of the experience of the day of the experience of the ्रे पर के क्षा एक स्टब्स स्टाइक स्टाइक क्षेत्र है । . 4481 ob he at upling the France extend part in the more extended in nonemark. Paris, even de cours, of 1, 200 and 12 to the tion of the experience of the first or inquest corp. , normall and I was a few or was a stanger at four or and the same of the same confidence of the Long to the Bound out to the Mercen lat the Secretary of the Secretary coppie origin, noment asset for the least to remain the rest of s. s. or nome die de commercia in the personalism se que de commercia in the personalism se que de commercia in the commercia in the commercial in the comme Brong of the control The same with the same of the

11.20 PARTY 1

and the second of the first of the second se

## CHRONOLOGIE HISTORIQUE

want to a face one contest part to

not compressed the most of the con-

turning property PUIS DUCS DE BAR.

to todal a trade of the angle of the day of the property.

of the conject trap of a significant of the age of the transfer of a significant of the conject of the conject

1 - 25t of he has a garage granded world have been Lue thichie, autrefois comtte de Ban, situé entre la Lorraine et la Champagne . ayanti la Lamembourg au nord et la Franche-Comté au midi, enclave plusieurs portions des provinces de Lorraine, de Champagne, du Verdunois et du Toulois. Les bailliages de Bar et de la Marche sont dans le ressort du parlemeut de Paris : c'est ce qu'on appelle le Barrois mouvant : le surplus du Barrois est du parlement de Nanci; c'est le Barrois non mouvant. Dans cette dernière partie est le bailliage de Pontà-Mousson, que l'empereur Charles IV érigea en marquisat l'an 1354. La capitale du Barrois est la ville de Bar-le-Duc. Elle est ancienne : on prétend qu'elle existait déjà au cinquième. siècle, et que Viomad vint jusques-là au-devant de Childéric, fils de Mérovee, lorsque ses sujets le rappelèrent. Le Barrois, compris originairement dans le pays des Leuquois, était connu sous ce nom dès le commencement du huitième siècle. Ceux qui le possédaient se qualifièrent ducs depuis 958 jusques vers 1034, qu'ils prirent le titre de comtes. En 1355, ils reprirent la qualité de ducs et n'en changèrent plus. (Tous ces détails se Exprortent aux années antérieures à 1785.)

### FRÉDÉRIC.

951. Frédéric, ou Ferri I, fils de Wigeric, comte dupalais, sous le roi Charles le Simple, était en possession du comté de Bar dès l'an 951. Il paraît qu'il lui fut conféré par Otton I, roi de Germanie, en faveur de son mariage avec BÉATRIX, nièce de ce prince et sœur de Hugues Capet. Le

P. Picard pretend qu'il était , des l'an 950, pourvu du comté de Voivre, nom que l'on donne aujourd'hui (1785) à cette partic du Parrois qui renterme les hailliages d'Etain, Brici, Longuyon et Villers-la-Montagne. Frédéric avait pour le moins quatre frères, savoir : 1" Adalbéron, évêque de Metz, qui alteste lui-même ce degré de consanguinité, en se disant fils de Wigeric, dans ses lettres de 945, pour le rétablissement de l'abbaye de Sainte-Glossinde de Meiz; 2 Gozelin, comte dans les Ardennes, qui est nomme frère germain du même eveque, dans la vie du bienheureux Jean, abbé de Gorze; 3º et 4º Sigefroi et Gislebert, rappelés comme frères de Gozelin dans une charte de 943. Le château de Bar, qui domine toute la ville basse de ce nom (1785), fut l'ouvrage de Fredéric. Il le sit rebâtir, en 964, pour servir aux Lorrains de boulevard contre les excursions des Champengis : Propter frequentes Campanorum in Lotharingiam excursiones, in confinio Cumpania et Lotharingia castrum extruzit, dit l'auteur de la chronique de Saint-Mihiel. Frédéric fut créé, en 959, duc de la haute Lorraine, dite Mosellane, Il conserva cette dignite jusqu'il sa mort; arrivée en 984: (Voy. les ducs de la haute Lorraine.) The second of th

981. Turanax I, fils de Frédéric, lubsucceda dans le duché de Ber, sinsi que dans le duché de Lorraine. Il fit enformer Bestrix, sa mère, parce qu'elle voulait retenir et conserver Tantorité. En réparation de cet ettentat, il fonda, en 992, la collégiale de Baint-Maxe, au château de Ban Il mourut le a janvier 1026; (Voy: les ducs de la haute Lordine.) raid to before the river

#### Carrier II. Carrier Carrier A to The Comment of the other was the

1004: FREDÉRIC II, ou FERRI, fils de Thierri, fut également duc de Lorraine et de Bar. (Voyez les ducs de la haute Lorraine.) On place sa mort à l'an 1027.

#### The second production of the SOPHIRE ASSESSMENT of the second

1027. SOPHIE, fille afnée de Frédéric II., lui succeda dans le comté de Bar; elle avait épouse, avant la most de son père, Louis, comte de Mouson et de Montbelluft. Endes, comte de Champagne, essiégea, en 1037, le château de Bar, et l'emporta Matsaut-ionais dispirit après, ce comie ayant été tué dans une hataille contre le duc Gothelon, la place fut rendue à ses maîtres légitimes. Sophie fonds le prieure de

Notre-Dame de Bar, qu'elle donna à l'abbaye de Saint-Mihiel, où elle voulut être inhumée auprès de son époux. La ville de Bar n'occupait alors que le terrein qui environnait l'église de ce prieure, située à la droite de la rivière d'Ornei, sur une chaussee romaine. On la continua ensuite sur l'autre bord de la rivière : c'est ce qu'on appelle la ville basse. On batit depuis la ville houte autour du château. Sophie fit aussi construng, en 1085, le château dont on voit encore les restes sur une montagne située près de la ville de Saint-Mihiel. Elle mourut en 1003, suivant Berthold de Constance, et survecut au comite Louis, son mari, qui vivait encore en 1065. De son mariage elle eut sept enfants, Brunon, Thierri, Louis, Frederic, Mathilde, Sophie et Beatrix. (Voy. à leur sujet les comtes de Montbéliard et de l'errette.)

#### THIERRI II.

1003. THIERRI II, rappelé avec Louis, son père, dans une charte du monastère de Stint-Gengoul de l'an 1065, lui suctéda peu après dans les comtés, de Mouson, et de Montbéliards mais il n'obtint celui de Baz qu'en 1093 4 à la mort de Sophie. sa mère. Il est le premier qui porta sur ses secaux deux bars adossées. Il fonda le prieure d'Amange, aujourd'hui Insming, situé en Lorraine, dans le bailliage de Dieuze, et l'accorda en it on , à l'abbaye de Saint-Militel. Cette donation fut confirmée, en 1.152, par son fils Rijenne, eveque de Metz. Thierri mounut peu après cette donation. Il fut enterre dans l'église cathédrale d'Autum, avec Ermentrude, ou Ermenson, sa sename, qu'il avait épousée en 1976, et qui lui survecut. Elle était fille de Guillaume II, comte de Bourgogne. Thierri eut de ce mariage neuf enfants. (Voy. les comtes de Montbéliurd et de Ferrette. ) Frédéric, tomte de Montbelliard et de Ferrette. son fils aîné, fut auteur de la maison de Ferrette. Thierri, son second file, continua celle de Montbéliard. Rénaud, qui Hisit le sixième , forma la suite des comtes de Bar. Journales THIERRI HI.

Vers 1104, THIERRI, second fils de Thierri II, lui succeda dans les comtés de Montbéliard et de Bar. Mais s'étant rendu odicax aux sujets de ce dernier comté, il fut obligé de le céder, peu de tems après, à Renaud, son frère, et de se contenter de celui de Montbéliard.

### RENAUD I, DIT LE BORGNE.

RENAUD 1, dit LE BORGNE, devenu comte de Bar par l'ale

dication forcee de son frère, ne fut guere plus soigneux que lui de se ménager l'affection des Barrois, Richer, évêque de Verdun, qui avait conferé, en 1096, le comté de sa ville épiscopale à Thierri, son père, l'ôta, en 1111, à Renaud, fils, pour avoir laisse prendre le château de Dieulouard, par les Messins, et confera cette dignité à Guillaume, comte de Luxembourg. Renaud, pour se venger, porta le fer et le fen dans le Verdunois. Mais l'évêque et Guillaume; ayant reuni leurs forces, le chasserent, le poursusvirent, detruisirent ses charcaux, et prirent d'assaut la ville de Saint-Miniel, dont il était avoue. L'empereur Henri, V, étant venu les renforcer, l'an 1113, assiegea Renaud dans le chaleau de Bar, dont il se rendit maître, et où il le sit prisonnier. De la, ayant ele se présenter devant celui de Mouson, il sit sommer la garnison de se rendre, avec menace de faire pendre le comfe, qu'il avait avec lui, en cas de refus. Les assieges demandent un jour pour deliberer. Or, il arriva, dit Otton de Frisingue, que la nuit suivante, la comtesse accoucha d'un fils qui fut pomme Hugues, Les habitants, s'étant assembles autour du nouveau ne lui preterent à l'envi serment de sidelité, après quoi ils manderent à l'empereur, que pour sauver la vie à leur comte, ils ne se rendraient pas, attendu qu'il avait un fils pour le remplacer. L'empereur, surieux de cette réponse, ordonne que le comte soit attache au gibet à la vue de la place. Mais les seigneurs qui l'environnaient à force de remontrances et de prières, obtinrent la revocation de l'ordre. Le siège fut continué, à la honte de l'empereur, qui, après avoir fait les plus grands elforts, fut oblige de le lever. Il retourna en Allemagne, emmenant avec lui son prisonnier, qu'il renvoya au bout de quelque tems, après l'avoir oblige de lui rendre hommage, outre une grosse somme d'argent qu'il tira de lui pour sa rançon. L'an 1114, le comte de Luxembourg ayant remis à Renaud le comté de Verdun, celui-ci s'achemina pour aller se mettre en possession de la ville. Mais les habitants lui en fermerent les portes. Cet affront fut suivi d'une bataille où le comte de Bar recut une blessure dangereuse, qui l'obligea à se retirer. L'an 1118, suivant Alberic, ou l'an 1120, selon l'historien moderne de Verdun, Henri, nouvel évêque de cette ville, se voyant rejeté, par le clergé et le peuple, se ligua avec Renaud, pour forcer les Verdunois à les recevoir l'un et l'autre. Ils y réussirent en prenant la ville, qu'ils saccagerent par le fer et le feu. L'empereur, à cette nouvelle, envoya ordre de chasser l'évêque, et donna le comte de Verdur, à Henri de Grand-Pré. Guerre entre les deux concurrents. Ellé finit, l'an 1124, par un traité on Renaud fut confirme dans la dignite qui lui était contestes.

L'an 1 132, Alberon, nouvel évêque de Verdun, entreprit de faire cesser les brigandages que la garnison, placée par le comte de Bar dans la tour de Courverlouse, près de cette ville, exerçaif sur tous ceux qui entraient dans la ville ou qui en sortaient, Pour cela, il concerta avec Albert de Merci, princier de son eglise, de se saisir de la place, et ils y reussirent à l'aide d'un soldat de la garnison qu'ils avaient gagné. Pour se venger, le comte, avant assemble des troupes, vint se présenter devant Verduz, la deuxieme fele de la Pentecote, et provoqua les habitants à un combat que l'évêque les empêcha d'accepter. Ne pouvant les attuer hors de leurs murs, Renaud cantonna ses troupes dans trois châteaux voisins pour empêcher les vivres d'entrer dans la ville et faire le degat dans les environs. L'évêque, à la tête de ses diocesains, vint attaquer le principal de ces trois châteaux nomme Rosat, le prit, et fit le commandant pri-sonnier. Renaud, craignant le même sort pour ses autres forteresses, et pour sa propre personne, appela à son secours le duc de la haute Lorraine et d'autres seigneurs. Ils vinrent le jondre; mais, frappés d'épouvante, dit Laurent de Liège, à la vue de la cathédrale de Verdun, dédiée à la mère de Dieu, ils suspendirent la marche de leurs troupes, déclarèrent à Renaud qu'ils n'osaient attaquer cet édifice ni faire le siège de la ville, et s'en retournerent, laissant le comte à ses propres forces. Renaud, désespérant de pouvoir dompter les Verdunois par la voie des armes, employa celle de la négociation pour rentrer dans la tour de Courverlouse. Adalberon, archeveque de Trèves, et Etienne, évêque de Meiz, qui était frère de Renaud, furent choisis pour mediateurs. Mais, tandis qu'ou negociait, l'évêque Albéron, pour couper le nœud de la querelle, fit raser la tour. Le comte, atterré par ce coup, se hata de faire sa paix avec le prélat, qui consentit à lui cédér le haut" domaine de Clermont-en-Argonne, de Ham et de Vienne près de Sainte-Menchould, au moyen de quoi le comte re-nonça à ses prétentions sur la ville et le comte de Verdun, dont il ne conserva que le seul titre d'avoue. L'an 1134, suivant Alberic, il s'empara du château de Bouillon, sur l'évêque de Liege, prétendant qu'il lui appartenait, comme héritier de la comtesse Mathilde. Mais, sept ans après, il fut obligé de le rendre. (Voy. Alberon, eveque de Liege.) La conduite de Re-naud envers l'abbaye de Saint-Mihiel, dont il était avoué, fut des plus tyranniques. Mais il en temoigna du repentir sur la fin de ses jours, L'an 1147, il accompagna le roi Louis le Jeune à la croisade, et mourut l'an 1149 ou 1150, peu de jours après son retour au château de Moncon. Son corps fut inhume au Prieure de Monçon, qu'il avait fonde. De GISELE, sa première

femme, fille de Gérard I, comte de Vandemont, et d'Hadoide, comtesse d'Egisheim, il eut Hugues, qui mourut dans les plus affreuses convulsions, l'an 1141, en defendant le chateau de Bouillon, suivant l'auteur contemporain du Triomphe de Saint-Lumbert au siège de cette place, loin d'avoir succède à son père, comme le prétendent Wassebourg et D. Calmet, le premier met sa mort en 1150, et le second en 1155 sa autres enfants sont Renaud, qui suit; Thierri, princier de l'église de Metz : N. femme de N. ; Wildgrave ; Etienneue , mariée à Hugnes de Broyes , sire de Château-Villain ; Clemence, femme 1 de Renaud II, comte de Clermont-en Beauvaisis; 2º d'Alberic I, comte de Dammartin; 3º de Thibant III, comte de Chini. Alberic donne pour seconde femme au comte Renaud, la mère de Frédéric, comte de Toul, dont if ne paraît pas qu'il ait eu des enfants. Renaud sema son éeu de croix d'or recroisetées au pied fixé. Il fonda, en 1124, du consentement de Gisèle, sa femme, et d'Eticune, son fière, eveque de Metz, Pabhaye de Rieval, ordre de Premontre. Joh un strogge

France, crigea en comte l'au cobr. il laisse il vis er 1 dente, qui suivence thighet, a horaqui il duala norces

1149 ou 1150. RENAUG Helevint le successeur de Renaud I, son père, au comté de Bar et dans l'avouerie de Saint-Mihiel. de ce dernier titre, malgre les ordres qu'il lui avait donnés en ittourant de reparer le mal qu'il avait fiire l'abbaye et aux he bilants de Saint-Miniel. Tes religieux de cutre maison que muses a bout par sa tyrannie, en porterent leurs plaintes à l'archeveque de Treves (Adalberon) et au pape Bugenes III , iplan deux lettres dont la première a été publice par Dalute (Miscelle Luity, pag. 461), et l'autre par Wassebourg (Ann Balgueles 1800). Le pape, touché de ces plaintes, chargea les étéques de Tout 'et de Verdun d'avertir le comité de mettre sin à ses vexations, rous peine des ceneures occlésiastiques. On ignore l'effet que fit zette monition. Renaud, dans le même tems, faisait sentir l'inpommodité de son voisinage i la ville de Metz, dont il ravagent · le territoire avec d'autres seigneurs. L'atigués de ces incursions, Les Messins pricent les armes, l'an 1153, et marchèrent contre le comte de Ban et ses confédérés, qu'ils attenguirent à Thirei, près de Pont-à Mousson. Aussitht le combat s'engage; mass les Messins, quoique supérieurs en nombre, furent battus avec - perte de deux mille hommes, tues ou noves dans la Moselle. Dette défaite, loin de leur abattre le courage, ne servit qu'à les irriter. Ils rassemblerent de nouvelles forces, et firent tous

les préparatifs nécessaires pour tirer une vengeance éclatante de leurs ennemis. L'aveugle fureur dont ils etaient animes excita la compassion d'Hilin, archevêque de Treves. Prévoyant les maux infinis pres de fondre sur toute la province, il alla trouves à Clairvaux, saint Bernard, pour le comurer de venir y rétablir le calme. Le saint abbe, maigré la faiblesse qu'une grande maladie, dont il relevait, lui avait laissée, suivit le prélat, et se réndit avec lui à Meiz. Il eut besoin de toute son eloquence et du don des miracles dont Diea l'avait favorisé, pour ramener à des sentiments de paix les deux partis. Il y réussit enfin; mais cette paix ne fut point durable. Nous voyons en effet, peu de tems après, Etjenne de Bar, évêque de Metz, employer le crédit de Wilsaud, abbe de Stavelo, pour obtenir le secours de l'empereur contre les attaques de ses voisins. On peut nearmoins douter que le comfe de Bar, neveu du prelat, ait été de ce nombre, puisque pen après, s'étant ligues contre Mathieu, duc de Lorraine, ils vinrent ensemble assieger son château de Preni, qu'ils emporterent. Le comie Renaud mourut le ro août 1170. D'AGNES, fille de Thibaut IV, comit de Champagne, son épouse, qui lui apporta en dot la châtellenie de Ligni, que Charles V, roi de France, érigea en comté l'an 1367, il laissa Henri et Thibaut, qui suivent; Hugues, el Renaud, évêque de Chartres.

# Adam to his manion was at HENRY Rocks off the Little Control of the Control of th

\*470. Hanni I, fils nîne de Renaud II, lui succeda en bas fige, sous la autelle d'Agnès, sa mère. L'évêque de Verdun lui avant retire l'administration du compe de Verdun, il prit des armies. à la sollicitation de sa mère, pour la retenir. Excommunication à ce sujet. Henri se réconcilia, l'an 1179, avec le prélat. L'an 1189, il partit avec le roi Philippe Auguste, pour la Terre-Sainte Il y mourut, l'an 1191, au siège d'Acre, nu il s'était distingué: THIBAUT L

itgi. Thibaut I socceda, su come Henri, son frère, mort sans postérité. L'an right, il épousa en troisièmes noces En-MENSON, ou HERMANSETTE, fifle de Henri l'Aveugle, comte de Namur et de Luxembourg, agée de sept ou huit ans. Cette princesse lui apporta ses plétentions sur ces deux comtés ; mais elles furent contestées par Baudovin V, comte de Hainaut, et son fils, à qui le comté Henri en avait fait donation avant la naissance de sa fille.

Thibaut lit la guerre, avec son beau-père, au comte de Hainaut, et perdit la bataille donnée le rer. sout 1194, à Neuville, XHE was solver to the first to the

pres de Namur, If ht ensuite, avec aussi peu de succes. le siège de Namur. Enfin la paix se conclut entre fui et les enfants du com'e de Hainaut, par traite passe's Dinaut? 122 23 Julles 1759.
Ferri II, dut de Lorrame, gendre de Phibaut, lui a partide de la guerre, Tan 1207, Thibaut supprit te dut avec deux de ses frères, le Trevier de l'année suivante, les in prisonantes, et na relatit a Territ qu'au bout de septemois, après la niers, et na relatit à Territ qu'au bout de septemois, après la niers, et na relatit à l'au sui bout de septemois, après la niers. avoir impose les conditions qu'il voolut. L'affragre 3 3 36 cioqu avec son fils aine et plusieurs autres princes pour aller en Languedor faire la guerre aux Albigeois. Un airden auteur (Piene de Vaucernai) në fait pas l'éloge de la conduite fuil trat dans cette expedition. Cest'à sa megligence où à son desaut de Valeur qu'il impute divers échecs que les croises recurentes et sardyi la levée honteuse du premier siège de Toulouse. Mais cel Civaluest trop partial pour meriter unte entiter creance. A welt pallier toutes les fautes de son heros; Simon de! Montort, Thef de cette croisade ; 'et les 'relette'sur les autres 'selgueus qui agissaient sous ses ordres." Thibaut mourut le & fevrier de l'an 1214, et fut enterré à Saint-Mihiel, près de son père. Il eut de LORRETTE, fille de Louis, comte de Lossa sa première épouse, Agnès, dite aussi Thomassette, femine de Ferri II, duc de Lorraine. ISABELLE, fille de Gui , comte de Bar-sur-Seine, sa seconde femment lui idonnatiHanrip qui suit; N. de Bar, mariée à Hugues de Charillon, roomité de Saint-Pol-D'ERMENSON de Luxembourg, se troisseme femme, dite aussi HELISENDE, fille dé Hem?, comte de Luxembourg, il eut Isabelle, mariée à Waleran de Limbourg, sur nommé le Long, à qui elle porta le comte de Luxembourg, (Voy. les comtes de Liuxembourge) .

Thibaut I fonda, en 1197, avec la comtesse Agnès, sa mère, la collégiale de Ligni, il prit, en 1204, le château de Clermont, et unit le Clermontois au Barrois. Ermenson, après la mort de Thibaut, épousa en secondes noces Waleran III, comite de Luxembourg et de Limbourg.

#### on, course if passet suff therein, seem as at their cases

1214. HENRI II, tils de Thibaut et d'Isabelle , succèda dass le comte de Bar, à son père. Le 27 juillet de la même innée, il se trouva dans l'armée de Philippe Auguste à la bataille de Bouvines, et fut sur le point de faire prisonnier l'empereur Otton, qu'il avait de la saisi par le cou, et qui ne sui échappa que par la vivacité de son cheval. Albéric, parlant de lui à celle occasion, l'appelle oir juvenis atale, animo senex, oirtule et formá venustus. L'an 1218, il fortifia le château de Foug, sur ane montagne près de Toul, et sur les ruines du patais de Savonnières que nos rois de la seconde race avaient eu dans ce

lien. Il fit, en 1920 ala paix, a la quite d'ave guerre dont op ignore les delait, swec Mathieu II, duc de Morraine vont manpaie de Metz, dont il donna pour cautions Blanche, com-tesse de Champagne, et le comite Thibaut, son fils, (Martenne, Anerda, toma 1, sol. 1887.). L'an 1225 1, 21, mois de décembre, qui vant le même auteur , il dut fait prisongier en Lourgogne. dans noe guerre chi di cut lavec lean de Châlon, fils du comte comte de Bourgogne, Sailiberte, qu'il ne recouvra qu'à la Pentechte de l'appe mivante lui colta seize mille livres, avec firmweste, Aufil ne tint pas, de bien vivre avec les auteurs de son emprisonnement. L'auteur anonyme d'une chronique de France en yars trangaish acrite yers la fin du treizième siècle, et publice par M. Le Beul (Dissert sur l'Hist de Paris, t. 1), Party parle d'un second emprisonnement du comte Henri, Aul accasion de la guerre, que les hasons de France firent, l'ac 1830 (A: st.) , à l'hibaut accomte de Champagne. il conse une ale son leidelle line en entre la conserva de le son per le la morre de la compensa del compensa de la compensa de la compensa del compensa de la compensa de ing de formene leader Liemonder i bis de la farance la sur de la far-sur. 3b M : time Lig Charled & Berneden ne bintopnen al magna se an acce lottered a the (a) the gas (a) the state of Die eine es de le urenchen Connecte en le mesterne de le mesterne de the learn this perspective of the palicy of the contract of th L'éditeur prétend que ce lut au stege mis devant Bar-sur-Seine par les confederes, que le comte Henri fut pris, et semble dire avec l'auteur qu'il mourut dans sa prison. Mais la suite des exploits de ce comité dement absolument ce dernier article, et prouve aussi que sa captivité, même en la supposant réelle, de tres-courte durée. En ellet, nous voyons que, cette même annee 1229, il delivra Robert d'Auvergne, archeveque de Lyon, que le comte de Champagne avait fait arrêter et mettre en prison, comme il passait sur ses terres, pour avoir favorisé à son préjudice le mariage d'Yolande de Dreux avec Hugues, duc de Bourgogne. La meme année encore, il eut une nouvelle guerre avec Mathieu II, duc de Lorraine, dont il ravagea les états. Les hostilités furent suspendues par une trève conclue au mois d'aout. L'an 1231, le duc et le comte reunired leurs armes popr selcourir Jean d'Apremont, évêque de Metz, contre la bour-

converted to the our master state, and or state of the control of

geoisie révoltée de cette ville. Tandis qu'ils en pressent le siège, Je comite, gagne nar les rebelles, fait echouer l'entreprise en se retirant tout a-conpi, et va se jeter sur les terres de Lorraine. Le duc, pour se venger de cette perfidie; entre entre dans le Barrois, livre and thantines la petite ville de Pont-a-Molisson, er va faire le siège du château de Foug. Mais Henri étant barvenu, met en stifte son neven, de poursuit, et l'impestit dans Condreville, od il s'était reliré. La palx se fle diffe eux à Melun, dans le mois d'août 1233, et non 1236, par le médiation du dec de Bourgogne, ('Calmer.') Mehri; Pan Pade; Feinbarque mit la Terre - Sainte avec Ce dernier, le toi de Mararie in titels seigneurs, et reçoit, en passant à Rome, la croit des inails de pape Grégoire IX. Cette expédition ne fut point heureuse. Il fut fait prisonnier le 15 novembré, non de la même année, dans un combat livié aux Infidèles, combine le marque Albério, mais de la suivante; préside Galay après avoir recu une iblissure. dent il mouratipeu de jouis après Madin Banot (lini de mactes, chap. 15), divenificat see desche combate lie (Phierperit fille de Robert II, donne del Drence, quille vant épobsée carat q (vivante encore en 1240); il laissa Thibaut, qui suit; Renaud, sire de Pierrepont; Marguerite, épouse de Heari de Blogd, comte de Lauembourg pet Mi pfemmen sende Henri des Solm; 4º, de Louis de Chinia Heari et son épouse fondèrent pren 1029, l'abbaye des filles de Gainte-Huilde fon Gainte-Houx, modec de Ulvenux. Il fonda aussi, enc regig; de commendes Tranitaines dans da ville de la Marcher en Barrois, dheloinna laichátollenic de Ligai A Marguerite, sa fille, harsqu'elle depousa Hertri de carate de Luxembourg. Henri li bâtit aussi june ville à la droite de la Moselle, au pied de la montagne de Mouson; Te'est ce qu'on nomme anjourd'hen la ville haute de Pont-ia-Mouston, on to THIBAUT II Santonin savible of

1240. This ver il succeda au comté Henri cont père L'an 1253; il se déclava pour Marquerite, contresse de Flandre, et son fils, Gui de Daupierre, contre Guillaume II, contre Hollande, leur mena des troupes, perdit un cell, et dillume prisonnier à la bataille de Westkappel; gagnée par Guillaume le 4 juillet de la même amiée. Il entra en guerre, l'an rabi, avec Henri, comte de Laxembourg, son beau-frère Après pois années d'hostilités, saint Louis, choist pour médiaent entre les parties, les réconcilià par tins sentence qu'il vendionien 1268. Thibaut se ligna, l'an 1273/, evec l'ori III, duche Lorianie, contre Isurent, évêque de Meizz, qu'il sit pussionner près de Marsal, et l'unmena l'amiée brivante, au oducile de Lyon, où le pape Grégoire M'teimina leurs différents. Il ac-

quit. L'an soon, du même Herri, la châtellenie de Longwi. Ce prince maurit, suivant D. Calmet. L'an 1996 ou 1297. Il avait épanse, len pravaieres noces. Jeanne ne Flandre, lille de l'imbleume de hampierre et du Marguerite, comtesse de Flandre, desta diveut point d'enfants, et en secondes noces. Jeanne ple desta d'ent point d'enfants, et en secondes noces. Jeanne ple tent de l'inger l'an 1302 ; et div autres enfants. Thibaut II regut, endeve, d'hommagn du compe de Chini. Ce fut lui, qui companne la ville menue de Conta Mouseen, a la gauche de le Moselle, et y fonda, en 1200 ; la mollégale de Sainte-Crow. Il établis musses, envi 250 ; le chapite de Sainte-Crow. Il établis musses, envi 250 ; le chapite de Sainte-Crow. Il établis musses, envi 250 ; le chapite de Sainte-Crow. Il établis musses, envi 250 ; le chapite de Sainte-Crow. Il établis musses, envi 250 ; le chapite de Sainte-Crow. Il établis musses, envi 250 ; le chapite de Sainte-Crow. Il établis musses, envi 250 ; le chapite de Sainte-Crow. Il établis musses, envi 250 ; le chapite de Sainte-Crow. Il établis musses, envi 250 ; le chapite de Sainte-Crow. Il établis musses, envi 250 ; le chapite de Sainte-Crow. Il établis musses de la comple de

by e take a ray, Cette Herringen be unt point be genre ngrifa of elections le 15 newenders, non de la mélos ameio, d. " Profession frage Menente Millefint les hugeeiseur de Thibaut son pèrus all'était déclaré des dompour. Edouard I, roi d'Augleterre, son beau-père i toontreile l'irence. Hiservit corprince avec sèle. Lianurani, il fit une irreptiva dans la Champagne, sur laquelle il formate des presentions contre la reine Jeanne, femme du rbi Philippe le Bel. Lieum primersh mareka contre lui, accompagnète de Gaulier des Céréci, on ido Chatillan a connétable de Prince le battie près de Cammines à le fit princamer, et d'en-A obbiet. Par resultantiment and representation of the contraction of en lyerre: duquie kiloremente chemmage ampoiede Etrançe is du comté de Bur , aved salehat lienie ed tant na squ'is y denait en france aler par deva la Medde. Philippollo Bel su réserva en outre le ressort parappel; des jugements qui servient tondus par les bailliages de Baret de Bassignio retrée ressort fut destite attribué par le roi au parlement des Pafies Telles est l'origine de la distinction du Barrois mouvant et du Barrrois non mouvant de la couronne de France. On assure que peir de telns après la conclusion de cé Iraité, la noblesse du Barrois s'assembla , et protesta contre ree que le comte avait fait prétendant qu'il n'était pas en son ponvoir d'alienen sa souvernincté, qui de tout tems, avait été indépandante. Mais des rois de Brance n'ont point eu reard à cette protetilion wante ou fausse. La même année (1301), vers les tides de Noël, Menri s'embarqua pour aller au seçours du royamme/de Chypro e attaque par le suban d'Este. Il y remporta quelques avantages sur les ilnfidèles simais il mouvut L'année suivinte e on nevenant, et fut enterré dans la cathédrale de Naples D'Enéonore, en Alténor, fille d'Edouard I. rand'Angletehre, qu'il avait épousée à Bristol, sur la sia de 'septembre 1293 miliout Edouard , qui auit , et Jeanne, femme de Deam de Vafennes : comte de Susses :

#### LDOUARD J.

\* 1802. Boothad Psücceda ch' bas age au cointe Henrit son sère, sous la garde et régénce de Jean de Pulsaye, son oncle L'an 1804 , he ti novembre, il fut fait prisontier devant le chateau de Frouaft, en comhattant pour Reliand, sollont le, eveque de Metz, contre Thibaut, duc de Lotraine. Il suffit de prison, Pan voira, an movem d'un vraite passe avec le duc de Lorraine, le zi fuin , par la médiation du roi de Navaire. Ce traité fixait la rançon d'Edouard, et des prisonniers de sa suite, a quatrevingt mille livres, somme pour laquelle il engagea au duc h mouvance du comte de Vaudemont, avet plusieurs terres dui devaient demeurer au dermer , faute de parement, dans un terme convenu. H' paya a l'echéante : et l'allenation tessa. Edduard se crouva, l'an 1948, avec le rot Philippe de Valina, a la Batalle de Cassel. S'élant embatque, l'an 1337, pour affer enlever aux Sarrasins la ville d'Atfièries, les vents se feterent dans l'île de Chypre', on il mourat à Famagouste. Il avait épouse Manie, Alle de Robert II; dhe de Hourgoghe, et petite fille de saint Louis, laquelle fut enteride dans l'editse collegiale de Saint-Make de Bar, our Pon voit son tombean. Heur, delle, Henri, qui suit; N., mort jeune; Eléonote, marile a Raoul? duc de Erraine Edobard confirma, en 13/5", la Billition dif chapiere de Saint Pierre de Bar, faite par Anselhie de Joinville, of sometime angles Souly promises of the Soul of the S

#### and read the state of MENROTY, and the configuration

that the Marchenes a governor of the secret of the present usige Manne IV succeda au comte Edouard y son père. La misms année, il entre en guerre avec Raoul, duc de Lorraine, sunte refus qu'il faisait de rendre hommage à ce dérnier; pour des terres mouvantes de son duche. Le roi Philippe de Valois sependit arbitre de leur différent, et les reconcilia. L'an 1344, Ademar, eveque de Melz : l'engages dans une nouvelle guerre contre la Lorraine. Elle durait encore, lorsque Henri mouçut à Paris, la veille de Noël 1344. (M. Bonami, dit au mois de septembre. ) D'YOLANDE DE FLANDRE, son épouse, fille et havitière de Buhart a seigneur de Cassel, il out didmused at Robest soqui suivest octous deux mineum à la mort da leur père. Xolande poqu'il novina idponiste l'anoxido , lui ayand survisea, se remaria i l'an 1253; à Philippe de Navarro : comto du liongueville , et mourus de Mata, le insidécembres 3950 les sombreux du comte Henri, mornà Paris nett d'Yolande sa festiva a sporte Matz , sont dans l'église mallégiele de Saist-Mare de Bar.

#### EDOUARD LE

1344. Eponand II succeda en has Aggay comio Henri sous la regence, d'Yo ande, sa mère, L'an 1345, au mois d'avril, le rou Philippe de Valois lui assura la paix axec le duc de Lorraine. par un traite qu'il dicta à Saint-Germain-en-Lave, untre ce dernier, et la comiesse regente. [ Ber. de Colbert., vol. 17., page 300. L. Yolande recount mal le service que le monarque lui ayait, rendu. Le hailli de Sens étant venu , l'ap 1349, à Bar pour y faire executer certaines ordonnances royales, cette pring cesse ne se contenta pas de lui faire fermer les portes de la ville. elle excita meme, ou du moins autorisa les habitants à courir sur lui et sur ses gens, et à les maltraiter de paroles et de coups. Philippe de Valois, instruit de cette rebellion, condamna les Barrois à une grosse amende, et se disposa à châtier sevèrement Ynfanden, nivoique, sa nièce. Elle prévint, le coup, en venant demander, pardon au noi, Cette démarche ne fut pas vaine comme on le voit par les lettres de grâce que Philippe lui fit expedier à Saint, Léger , dans la forêt d'Iveline, le 23 octobre 1349. ( Rec. de Fontanieu vol. 77.) Le comte Edouard ne vit pas lassin de sa minorité, etant mort sans alliance non l'au 1351, comme le marque D. Calmet , en confordant l'ancien style ayét le nouveau, mais l'an la la le mois de février et la tête de Pâques. Nous avons la preuve qu'Edouard vivais encore en 1352, dans un traité fait entre Adémar, évêque de Metz, Yolande, comtesse de Bar, son fils Edquard, cuens de Bur, d'une part, et Marie de Blois : duchesse de Laherrenne. et Marchise Mainbourg, et gouvernante de ladite duchiée, Jean, duc de Loherrenne a som fils, et autres seigneurs aid autre part. pour entretenings paix entre leurs sujets respectifs, en date de l'an da artice de notra Seigneur mil trois cent ainquants et depte le lundi après les Bures, li vingt-septieme jour de feurier. La dest de l'années est fautive, et se corrige par les autres qui se rape-Portent 4:1'an, 1354, (Banami, Mam, de l'Acd, des B. L., t. XX. Po 488.) Caroline Some Silver and the a

Derivation of Laction BOBERT, Long of a

avant sa mijorité de même année, la obi Jean lui accorda des settres de bénôfice d'âge pour terminur les contestations qui maint entre Yolande, sa mère, et Jeanne de Varennes pour la régence. L'empereur Charles IV ériges y l'an 1864, en macquisat ; la seignourle de Pont-à-Mousson L'an 1355, dans les preficers justes de Sévices aux plus tard, la roi de France;

Jean II, érige de son côté le comté de Bar en duché, Les auteurs allemands et lorrains se trompent en rapportant cette érection à l'empereur Charles IV. (Bonami, ibid. pag. 475.) Il est cependant vrai que cet empereur la compta d'abord pour mille, comme on le voit par ses lettres patentes expediées, le 21 décembre 1356, pour la confirmation des privilèges du marquisat de Pont-à-Mousson; diplôme où il ne traite Robert de Bar que de comte et de marquis. Mais, dans la suite a Robert fit passer son titre de duc à la cour impériale, soit par des lettres que nous n'avons plus, soit par un consentement tacite. L'an 1364 (n. st.), pendant que le roi Jean était en Angleterre, le duc Robert, voyageant en France, est arcête pres de laon, avec sa suite, par le sénéchal de Hainaut, et emmené dans ce comté, où l'on exigea de lui et de ses gens plusieurs serments et traités contraires à la fidélité qu'ils devaient au roi de France. Nous ignorous ce qui donna lieu à cet attentat. Mais hientôt après, le sénéchal, craignant la juste vengeance du monarque français, rendit la liberté au duc et à sazsuite, avec remise des engagements qu'il leur avait entorques. N'étant point encore rassuré par-là, il alla trouver le comte de Flandre, et le priz d'écrire au roi pour lui obtenir sont pardon. C'est ce que fit le comte avec succès, comme le tempigaent les lettres de remission, que le roi Jean fit expédier de Londres dans le mon de mai de la même année, en faveur du sénéchal. (Mss. de Colbert, vol. 30, fol. 985.) L'an 1368, le 4 avril, Robert fut encore fait prisonnier dans un combat-captre les Messiss, donné près de Ligni, en Barrois, et conduit à Metz, d'où il ne sortit que le 9 août 1370, moyennant une grosse rançon. Yolande, sa mère, vivait encore alors, comme on l'a vu cidessus, et était veuve de son second mari. Nous avons rencontré au sujet de cette comtesse, dans le trepte-troisième recueil de Colbert, fol. 367, une pièce intéressante qui a échappe, comme celle du roi Jean dont on vient de rendre compte, à la connaissance de tous nos historieus modernes. Ce sont des lettres-patentes du roi Charles V. en date du 24 novembre 1374, dans lesquelles il s'explique ainsi : « Comme pour cern taines causes notre très chiere et amée cousine. Yolande, » comtesse de Bar, de notre voulenté et commandement eut » pieça été prinse en un des châteaux de notre très chier frere » le duc de Bar, son fils, et amenén en nos prisons, esquelles » elle a été retenue longuement , nous , aujourd'hui , à la a supplication d'elle et de son dit, fils a l'avons pleinement de-" livrée. Notre dit frère, son; fils , lequel avoit entandu que .» elle étoit mak contente de luy, tant pour ce qu'elle fut prinse » en l'un de ses châteaux, comme dit est, pourquoy elle cui» doit qu'il l'eust fait prendre ou qu'il eust été coupable ou cause de sau prinse, comme pour ce qu'elle avoit été en-» seinee, thest navolt pas ete assez diligent de pourchasser » sa delivrance comme il devoit, il supplia tres humblement "(1997) The house of the state " METHY, elle Yayı voulbist rout femente et pardonner, et le "relevour en sa grace et s'amour : et nous aussi l'en priasmes, "He plus de cuert que hous peusines s'hajnelle à nostre priere " el a la supplication de son dit Ms li timit et pardonna tout » 'de bon tuer et de bonne voulente; 'et à penperuelle memoire » hous arons faith mettre hotre seet a test lettres. Donne en » flostle chastel du bols de Videctines, etc. s Incapables de supplier au silence de nos historiens indas aurions besoin d'un Cellipe pour nous apprendre la cause la durée et le lieu de l'enprisonnement de la contresse Yolande. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'ene etait fibre en 1375. Nous voyons, en effet , qu'effe etait alors en proces avec Marie d'Espagne veuve de Charles Il de Valois, comte d'Alencon, qui jouissant en douaire des fiefs et arrere fiels de Nogent - le - Rotrou . exigeait d'elle la foi et hommage', les rachats et obdissance féodale, ce que ladité Tolande refusait ; alléguant que la terre; de Nogent Felevait non alu cliateau de Belleme, mais du comté de Chartres; suit quoi intervint, le 24 mars 1307 (v. st.) arrêt definitif du patlement de Paris, qui déclarait bonne et valable la saisie féodale faite par Marie, et condamnait la dame de Bar à restituer les fruits; et aux dépens? (La Clargerie, pag. 294, 301.)

Revenons au dùc', fils d'Yolande. L'an 1377, il defit en bataille rangée Göbert d'Apremont, qui lui avait imprudem 4 ment déclaré la guerre, le sit prisonnier, et l'obligea à lui céder la châtellenie de Dun pour prix de sa liberté. (Gobert ? peu de tems auparavant, avait obfenu de l'empereur les droits régaliens pour lui et les aines de sa maison. ) L'an 1986. le duc de Bar et le duc de Lorraine accompagnèrent, à la tête de leurs troupes. Re roi Charles VI dans son expedition contre le duc de Gueldre Robert, l'an 1407, entra dans la ligue que le duc d'Orléans, engagiste du duché de Luxembourg', fif; avec plusieurs princes voisitis de ce duché, contra Charles II, duc de Horraine. Il est mis en fuite par ce dernier. la même année 's la bataille de Champigneule sur la Meurthe. près de Nancille Le duc Robett mourut l'an 14t1, suivant Monstrelet: Du sun mariage avec Marie De France fille du rol Jean, tout fut conclui le 4 juin 4364, H eut Henri; tuë en Hongriel Pad "PSgO " à la bataille de Nicopoli : Phi-THE wind to ito women, suspended for "be in me in

lippe, tué à la même journée; Edouard, qui suit; Louis, cardinal et duc de Bar; Charles, seigneur de Nogent-le Rotrou; Jean, tué à la bataille d'Azincourt; Yolande, mariée à Jean, roi d'Aragon; Marie, femme de Guillaume II, comte de Namur; Bonne, mariée à Waleran, comte de Saint-Pol, connétable de France, à laquelle son père donna, l'an 1402, en avancement d'hoirie, la terre de Nogelit-le-Rotrou (Mss. de Coislin, nº. 155); Jeanne, epouse de Theodore Il Paleologue, marquis de Montserrat; et Yolande la Jeune, semme d'Adolse, duc de Berg et de Juliers. Le premier acte d'anoblissement dans le Barrois date de l'an 1362. Robert, au sacre de Charles V, roi de France, représenta le comte de Toulouse. Ce fut pour l'amusement de Marie, son épouse, que Jean d'Arras composa le roman de Melusine. (Bibli. univ. des romans, juillet 1775.) Robert et Marie sondèrent, en 1371, le monastère des Augustins dans la ville basse de Bar, qu'ils firent aussi sermer de murs. Robert sut, en 1378, du festin que le coi Charles V donna à l'empereur Charles IV. (Saint-Foix, Histoire de l'ordre du Saint-Esprit.)

EDOUARD III.

1411. EDOUARD III succéda au duché de Bar, au marquisat de Pont-à-Mousson et à la seigneurie de Casal, après la mort de Robert, son père, qui l'avait présèré, par son testament, à Robert, fils de Henri, son fils aîné. Il avait deja fait ses preuves de valeur, en 1408, à la bataille d'Othei, où il combattit avec succès pour l'évêque de Liége contre les sujets révoltés de ce prelat, S'étant brouillé avec Charles le Hardi, duc de Lorraine, il fait irruption, l'an 1412, dans ce duché, d'où il est ensuite repoussé avec perte. L'an 1413, le 21 avril, il est arrête à Paris par la faction des Cabochens, et mis en prison au Louvre; le dauphin le sit élargir au mois d'août suivant. L'an 1415, le 25 octobre, il est tue avec Jean, son frère, à la bataille d'Azincourt. Il avait épousé BLANCHE DE NAVARRE, dont il n'eut point de postérite; mais il eut deux enfants naturels, Bonne, mariee à Jean de Saint - Loup, et Henri, seigneur de Rozières-en-Heys et de Pierre-Pont, qui vivait en 1435 et 1438.

#### LOUIS.

1415. LOUIS, cardinal-évêque de Ghâlons-sur-Marne, et frère d'Edouard, lui succéda dans le duché de Bar et ses dépendances. Mais Yolande sa tante, reine d'Aragon, reven-

diqua cette succession, et lui intenta procès à ce sujet au parlement de Paris. Une provision de mille livres de rente qu'elle y obtint fit craindre au cardinal une honteuse destitution. Pour la prévenir, l'an 1419, le 13 août, dans une assemblée des états, tenue à Saint-Mihiel; il se démit de cette, principauté en faveur de René d'Anjou, son petitneveu, Ce prélat passa la même année à l'évêché de Verdun, et mourut, le 23 juin 1430, à Varennes dans le Clermontois. Il était savant, et il fut beauçoup employé dans les affaires de l'église et de l'état.

# RENÉ D'ANJOU.

1419. RENE, comte de Guise, fils de Louis II, duc d'Anjou et roi de Naples, et d'Yolande, fille d'Yolande de Bar et de Jean, roi d'Aragon, obtint le duché de Bar par la cession que le cardinal de Bar, son grand-oncle, lui en sit, en lui faisant épouser, l'an 1419, ISABELLE, sille aînée de Charles, duc de Lorraine, pour réunir sur sa tête les duches de Bar et de Lorraine. Adolfe IX, duc de Berg, réclama contre cette cession au nom d'Yolande sa femme, sœur du cardinal Louis, et prit les armes pour faire valoir ses prétentions sur le duché de Bar. Mais, après quelques succès; il fut pris et jeté dans une prison d'où il ne sortit au bout de deux ans qu'en promettant de laisser son rival en paisible possession du duché contentieux, et de lui payer en outre seize mille florins d'or pour sa rançon. L'an 1431, la rétimon projetée des duchés de Bar et de L'orraine sur la tête de René l'effectua par la mort de Charles II. (Voy: les dues de Lorraine:) Rene ne fut reconnu et ne gouverna par lui-même le Barrois qu'après la mort du cardinal Louis.

## CHRONOLOGIE HISTORIQUE

DES

### COMTES ET VICOMTES DE VERDUN

ENBUN, dont le nome s'expérité de quatre manières différentes en latin, Viredienum, Viredunum, Viridunum et Virdunum, capitale du Verdunois et ville épiscopale, située sur la Meuse, qui la traverse, ne doit point être bonfondu, comme à fait M. de Valois, avec le Vironne de la Table théodosieme, qui est Vervins, sur la route de fleims à Bavai. L'itinéraire d'Antonin est le plus ancien monument où il soit fait mention de Verdun. Cette ville, avec le canton qui en dépendant, et qui forme aujourd'hei (1985) son diocèse, était comprise dans la première Belgique, et, par celte raison, a toujours ele de la métropole de Trèves. Lorsque les Francs eurent fait la conquête des Gaules, Verdun, avec la province dans laquelle · il était enclavé; fut attribué au royaume d'Austrasse. Dans le neuvième siècle, Verdun sir partie du royaume de Lothare, fils du premier empereur de ce nom, qu'on appela depuis le royanme de Lorraine, et auquel il demeura toujouts attaché. Dans la suite, Verdun et toute la Lorraine passèrent sous la domination des rols de Germanie. Le roi Otton 1 donna, vers l'an 950, un comte à Verdun; ce fot :--

### GODEFROI LE VIEUX.

GODEPHOI, fils de Gozilon et de Vods, et petit-fils, par son père, de Wigeric, comte du palais, sous le règne du roi

CHRON. HIST. DES COMTES ET VICONTES DE VERDUN. 145 Charles le Simple, et tige de la maison d'Ardennes, approuva par sa signature, en qualité de comte de Verdun, l'acte de la fondation du monastère de Saint-Vanne, faite par Bérenger, évêque de cette ville. (Spicil., t. XII, p. 262,) C'est le plus ancien monument de l'autorité pue de comme concrea dans Verdun. L'an 973, après la mort de Garnier et de Renaud. comtes de Hainaut, Godefroi fut nommé avec Arnoul, par l'empereur Otton II, pour les remplacer Mais, l'an 977, Charles de France, duc de la basse Lorraine, les destitua. Godefroi, n'ayant pu obtenir d'Otton II, justice de ce traitement, se retira dans son comté de Verdun. Il n'en demeura cependant pas moins attaché à ce prince. L'an 978, il l'accompagna dans l'expedition qu'il fit en France, pour se venger de la surprise que le roi Lothaire avait faite d'Aix-la-Chapelle, tandis qu'il était près de se mettre à table, et du risque qu'il avait couru d'être fait prisonnier. Ce fut lui qui, au retour de l'armée impériale, sur la fin de novembre, donna le conseil à l'empereur, de lui faire passer la rivière d'Aisne, et épargna par-là une grande effusion sang, qu'une bataille avec les troupes de Lothaire, qui parurent le kendemain, aurait occasionée de part et d'autre. (Chron. Camerac., l. 1, chap. 96.) Pdu de teme après, Godefroi, joint su comte Arnoul, débruisit, dans tine matinee, unichiteau qu'Otton, fils d'Albert, comte de Vermandoir, faissit élever à Vinchi dans le Cambresis, malgré Rothard, évêque de Cambrai, et dans le dessein de lui noire. Après! la mort de l'empereur Otton II, arrivée l'an 983, le roi Luthaire voulut profiter des troubles que la minarité de son fils, Otton III, occasiona dans l'empire, pour recouvrer la Lorraine. Dans ce dessein, il entra subitement dans ce pays, l'an 9844 sons prétexte de punir quelques seigneurs des rapines qu'ils avaient exercées sur les frontières de France. S'étant présenté devant Verdun, il en forma le siège, que Godefroi, par sai brave défense, l'obligea de lever. Pour se dédommager de cet échec, Lothaire fait le dégât dans le pays. Godefroi marche à sa poursuite, accompagné de Sigefroi, son oncle, comée de Luxembourg, Ayant atteint l'armée francaise, il lui livre bataille primais il est battu et fait prisonnier avec son oncle et d'autres personnes de distinction. Consternée de ce revers, la ville de Verdun députe au vainqueur, un seigneur nommé Gober, pour lui en présenter les clefs, espérant que cette soumission lui fera rendre ses citoyens captifs. Lothaire entre dans la ville, et délivre quelques prisonniers; mais il retient Godefroi et Sigefroi, qu'il envoie, l'un et l'autre, dans un château sur la Marne, pour y être renfermés sous la garde

٠.

d'Otton, comte de Bourgogne, et d'Herbert, comte de Troyes. (Boug., t. VIII, pp. 484-297-316; t. IX, pp. 54-82; Spicil., in-fol. t. II, p. 238.) Godefroi, pendant sa prison, essuya l'un des plus vifa chagrins, par la défense que Lothaire fit à la ville de Verdun de recevoir Adalbéron, fils de ce comte, qu'elle élut pour évêque à la fin de cette année, ou au commencement de la suivante. (Bouquet, t. IX, pp. 67-136.) Ce prince fit rejaillir son ressentiment sur Adalbéron, arnhevêque de Reims. frère du comte et ancle du prélatiélus pour lui avoir donné les ordres sacrés, net l'avoir envoyé demander à l'empereur la confirmation de son élection. N'ayant, pu le contraindre à excommunier son neven, Lothaire le fit arrêter et mettre en prison, menacant même, de lui ôter, la vie (Gerbert, Epist. 40-52-58, pp. 266-283-284.) Cependant, le jeune empereur Otton III, sollicité par les parents de Godefroi, pressait le monarque français de rendre Verdun, et de relacher le comte, Lothaire y consentit, mais à trois conditions :: 1º. que Godefrot pendît la ville de Mons, avec les autres places qu'il retenait du Hainaut, au comte Rainier; 2º, qu'il obligeat son fils à renoncer à l'évêché de Verdun, et se déposillat lui-même du comté de cette ville; 3% qu'il lui fit hommage des autres terres qu'il possédait dans les Ardennes: Godefroi, dont les sentiments étaient: élevés, ine voulut point acheter sa liberté à des conditions si humiliantes. Il engages même le fameux Gerbert u d'écrire à la comtesse Marmillan y sa femme, pour l'exhorter à ne point s'abandonner à la tristesse, pour l'amour de lui, à demeurer sidèle à l'impératrice: Théophanie, mère et tutrice d'Otton III, à ne faire aucun traité avec la France, ni sous prétexte de lui procurer la liberté, ni dans l'espérance de le gametir de la mort, lui et Frédéric; deur fils, et à bien garder ses sorteresses. C'est ce qu'exécuta Gerbert par sa lettre du aa mars 985. (Bouquet, t. IX, p. a83.) Gerbert, dans une autre lettre, marqua les mièmes choses à-pen-près aux fils de Godefroi et de Sigefroi, par ordre de leur père. Entre les places qu'il leur recommande de garder avec soin ; il nomme Scarponne (c'est aujourd'hui le village de Charpaigne, sur la Moselle , vis-à-vis de Dieulouard), et un lieu nommé Haidon-Châtel. Huidonis-Castellum. Gerbert, les exhorte à ramasser des troupes, à combattre pour la patrie, et à faire voir aux ennemis qu'après s'être saisis de la personne de Godefroi, ils ne l'avaient pas tout entier en leur pouvoir: Bentiant in cobis hostes non se totum cepiese Godefridum. Enfin, il leur conseille de s'attacher à Hugues Capet, due de France, en les assurant qu'avec la protection de ce prince, ils n'ont rien à craindre de la part

des autres princes français. (Ibid.) Ce fut sans doute par la mediation de ce duc, que Sigefroi fut remis en liberté, avant le 19 mai 985, on ne sait à quelles consitions. Mais Godefrei resta dans les liens jusqu'à la mort de Lothaire, arrivée le 2 mars 986. Alors, le pouveau roi Louis V. se montra plus traitable sur l'article du l'élargissement de ce comte. Cepenadant il ne sortit de prison que le 17 mai suivant, après avoir été force d'abandonner certaines places de l'évêché de Verdun. avec le consentement de l'évêque; son fils. L'archevêque de Reims, son frère, se récria contre ce traité, par une lettre qu'il écrivit à l'impératrice Théophanie, pour l'engager à né pas permettre qu'il subsistât, comme tendant à la ruine des églises et au détriment de la maison impériale. (Ibid. p. 290.) On ignore quel fut l'effet de ces remontrances: mais la paix se fit, le 17 juin 986, entre l'empire et la France. Verdun fut rendu à l'empire, comme le témoigne Gerbert, qui eut grande part à cet ouvrage salutaire, et auquel on doit ajouter plus de foi qu'aux chroniques de Sigebert, de Baudri, de Nangis, et d'autres, où il est dit que le roi Lothaire rendit lui-même Verdun et Godefroi au jenne Otton III. Godefroi, remis en liberte et en possession de sou comté, en fit sa demission quelque tems après en faveur de Frédéric, son quatrième fits, et conserva l'administration de ses autres domaines. L'an 100% il bâtit le château d'Einham, près d'Oudenarde sur l'Escaut. C'était l'héritage de Mathilde; sa femme. (Sigeb. ad: ann: 100%, edit. Miran.) Ce lieu jusqu'alors était peu considérable: Il le devint beaucoup par le soin que Godefroi let sussemme prirent d'y faire fleurir le commerce, en ly sétablissant un port ; des foires, une tolte et une abbaye près de son enceinte: C'est ièule dernier trait connu de la vie de Godefroi. Il ne parate pus qu'il ait vecu fort long-terns depuis. L'épit phe que sa femme! lui fit dresser dans l'église de Saint-Pierre de Gand, porte qu'il . mourut le 4 séptembre, et lui donne le titre de duc. Hugues. de Flavigni fait de lui en peu de mots un éloge complet. Vir. probitate, dit-il, gratià, diviliis et honoribus inter magnates nominotissimus. Mathilde, sa femme, décédée le 24 juillet 1009; et enterrée à l'abhaye de Saint-Vanne de Verdun; était fille. non de Conrad le Pacifique, roi d'Arles, comme porte la genealogie de saint Arnoul, mais d'Herman Billing, duc de Saxe, suivant l'annaliste saxon, et l'auteur de la genealogie de Flandre. ( apud Martenne, Anecd. t. III, p. 280.) Elle avait: épousé en premières noces Baudouin III, comte de Flandre. De son second mariage, elle eut einq fils; dont les deux premiers, Godefroi et Gothelon, ou Gozelon, furent successive-3 **4 4 4 4 4 4 4 4** 

.5

ment ducs de la hause Lorraine; Adalbaran; iden traisième, fut, comme on l'a dit, évêque de Verdun, mort le 18, ayril 1881 an revenant de Salerne, où il avait été consultan, suir le la lieu decine; Frédéric, qui suit, et Herman, qui nyandus cinantes, furent les deux derniers.

percur, teal decour & JIRACENT, TRECENT, Stere committee, de relacional

ges ou environ. FREDERIC, quatrieme his de Godefroi l'Abcien et de Mathilde, devint comté de Verdun du vivant de son père, par la démission qu'il lui en lit, et gouverna ce comis avec beaucoup de sagesse et de piète. L'an 1997, il entreprit un pèlerinage à Jerusalem, au retour duquel, voulant renoncer au monde, il sit donation de son comté à l'évêque Heimon et à ses successeurs dans l'église de Verdun. Cette donation, qui fut ratissée par l'empereur Ottoh l'11, se trouve rappelée dans un diplôme de l'empereur Frédéric l, de l'an 1156, pur blié par D. Calmet. (Hist. de Lorr. t. 11, pr. p. 356.) Le comte Frédéric se retira ensuite dans l'abbaye de Saint-Vanne, où il passa saintement le reste de ses jours, qu'il termina l'an 1022.

## HERMAN.

HERMAN, dit aussi HEZELON, ou HENRI, cinquième fils de Godefroi l'Ancien, fut nomme vicomte de Verdun par l'évêque Heimon, lorsque ce prélat fut mis en possession du comté de cette ville. Mais il eut toujours le titre de corpte, à cause de sa naissance. C'était un des plus riches seigneurs de Lorraine. Il jouissait, outre les domaines que lui avait légués son père, de h'terre d'Einham, et MATHILDE, son épouse, fille de Louis, comte de Dagsbourg lui avait apporte en dot ce comté. (Albéric.) La prudence et la valeur allaient en lui de pair avec. l'onulence. Il faisait aussi profession de pieté. Le monastère de Saint-Laurent de Liége le regardait comme un de ses principaux fondateurs. Il defendit Godefroi, son frère, duc, de la basse Lorraine, contre Lambert comte de Louvain; et Albert, comte de Namur, qui lui disputaient ce duche. L'an 1013, il marcha au secours de Baldric, évêque de Liege, attaque par Lambert, à l'occasion du château d'Hugarde, qu'il avait elevé dans la vue de favoriser le parti, de Godefroi. On en vint, le 10 octobre, à un compat près de Florenes, où les Liégeois surent battus. Le compe tierman sit des prodiges de valeur dans l'action, et après la déroute des which an bound is a the manufacture of the court of

Liegebis, s'étant retranché dans une église, il s'y défendit avec une poignée d'hommes, jusqu'à ce qu'accable par le nombre, Il fut oblige de se readre. Mais la comtesse Ermengarde, mère du comte de Namur, à la garde de laquelle Lambert avait confié ce prisonnier, chercha à réconcilier son fils avec l'empereur, tout dévoué à la maison d'Ardennes, promettant, à cette condition, de relacher Herman, à l'insu du comte de Louvain. L'empereur y consentit par la médiation des évêques de Liege et de Cambrai, qui l'en avaient requis à Coblents. Chron. Camera, liv. 111, c. 5 et 7; Alberic., ad ann. 1005. Egid. Aurea Val., pag 226-228.) Herman, remis en liberte, n'abandonna pas les intérets de son frère. Mais on ignore le détail de ses actions depuis ce tems jusqu'à sa mort, que l'historien moderne de l'églisé de Verdun met en 1028. Mais une charte rapportée par D. Martenne (Amplis. Coll., tome IV. col. 1166), prouve qu'il vivait encore le 3 novembre 1034. Meier prétend qu'il finit ses jours à l'abbaye de Saint-Vanne, où il s'était retiré. De son mariage il eut plusieurs enfants, dont la plupart moururent en bas âge. Aucun de ses fils ne lui survécut. Deux d'entre eux, ayant pris querelle, s'entretuèrent, à coups de broches dans la cuisine de leur père, suivant l'historien de Saint Laurent de Llege. Odile, fille aînée d'Herman, sut abbesse de Sainte Odile, en Alsace; Mathilde, la seconde, fut mariée à Rainier IV, comte de Hainaut; Bertile, la troisième, mourut avant l'âge de puberté.

### GOZELON, ou GOTHELON.

1028. Gozeton, ou Gothelon, fils de Godefroi l'Ancien, et duc de la basse Lorraine, fut le successeur d'Herman, son frère, dans la vicomté de Verdun. Mais, non content de ce titre, il voulut revenir contre la donation faite par Frédéric. son frère, à l'église de Verdun, et se pourvut au conseil impérial pour la faire casser. Le jugement de ce tribunal ne lui ayant pas été favorable, il employa la voie des armes pour se mettre en possession du comte de Verdun. Après avoir fait le degat dans les terres de cette église, il prit Verdun, y tua frauduleusement, sur la montagne de Saint Vanne, Louis de Chini, que l'evêque Raimbert avait récemment institué son vicomte. et livra aux flammes la maison épiscopale. ( Mabil. Ann. B. ad ann. 1025, no. 61.) L'historien moderne de Verdun dit que l'empereur Conrad le Salique, par le conseil de l'archidiacre Hermenfroi, termina cette contestation en donnant à Gothelon le duché de la haute Lorraine. Mais l'ancienne histoire abrégée

450 CHRON, HIST. DES COMTES ET VICOMTES DE VERDUN.

des évêques de Verdun garde le silence là-dessus. Ce qui es certain, c'est que Gothelon ne parvint qu'en 1034 au duché de la haute Lorraine. Il n'est pas moins constant qu'il continua dexerces son autorité dans Verduh, soit à titre de constel, soit à titre de vicomte, jusqu'à sa mort, arrivée l'an 1043. (Voyes les ducs de Lorraine.)

Nous terminerons ici la suite des comtes et vicomtes de Verdun, parce que notre intention, en la donnant, n'a été que de faire connaître l'origine de la maison d'Ardennes, maison illustre qui doit sa dénomination, non à un comté d'Ardennes proprement dit, qui n'a jamais existé, mais aux grands domaines qu'elle possédait dans ce pays.

A A CON A CON A Part and Mans. If absence are the control of tool of the control of the control

### S 418 1 1/4 1/4 1

ross for a and second second course the second course the second second course the second course as a second course the second course the

# CHRONOLOGIE HISTORIQUE

and the property of a contraction of the contract of the december of the contraction of t

The state of the s

### COMTES DE VAUDEMONT.

VAUDEMONT, Vadani-Mons, Vademontium, ville située entre Toul et Nanci, à égale distance de l'un et de l'autre, ne consistait originairement qu'en un château placé sur une montagne isolée, dont il ne reste (1785) qu'une grosse tour carrée, et dans les ruines duquel on a trouvé des médailles, des armures, des tombeaux, des boulets de pierre, des urnes, qui prouvent que cette forteresse existait du tems des Romains. Vaudemont faisait partie du duché de Lorraine sous le duc Gérard d'Alsace. Il en fut séparé, en quelque sorte, après lui, par le partage que ses enfants firent de sa succession.

### GÉRARD L

1070. GÉRAND, second fils de Gérard d'Alsace, était mineur, ainsi que Thierri, son frère aîne, à la mort de leur père. Devenus majeurs, les deux frères eurent querelle pour le partage de la succession paternelle, et se firent une guerre assez vive. L'empereur Henri IV, s'étant rendu médiateur, adjugea la terre de Vaudemont, avec une grande partie du Saintois (nommé en latin Pagus Santensis), à Gérard, et érigea le tout en comté, par des lettres qui n'existent plus, mais qui doivent être postérieures à l'an 1071, qu'on donne pour époque de cette érection. Il est cependant vrai que le Saintois avait un comte avant l'érection du comté de Vaudemont. Nous en avons la preuve dans une charte manuscrite, par laquelle un nommé.

Ricuin donne à l'abbaye de Cluni, gouvernée alors par saint Odillon (mort en to49), un aleu situe à Dombasle, dans le Sainvois, in Paga Santensi, in oilla Dumbasilla. (Archiv. de Clum.) Mais, comme on vient de le dire, le comté de Vaudemont ne renferman qu'une partie du Saintois, dont il était un demembrement, et par consequent faisait un comté séparé. Enorgueilli du titre de comte, Gérand se regarda comme souverain indépendant, et voulut même s'assujettir ses voisins, dont il pilla les terres. Louis, fils de sophie nicomtesse de Bar, et de Louis, comte de Monthéliand rétant venu avec des troupes pour siero poser à ses courses, Gérard, le fit prisonnier dans un combat q et ne le relacha qu'après lui avoir fait esquyer une longue et dure captivity, & laquelle il surveque presquestina tems, Les églises et les monastères, ressentirent aussi les funestes effets de sa tyrannie. Gerard enfin trouva son maître dans Heinebert. ou Humbert, que la Chronique de Moyenmeutier qualifie duc des Bourguignons. Gerard , filt elle Layant attacque, futipria dans un combat qu'ils se livrerent, et traite d'autant plus rigoureusement par le vainqueur, Au il avait à se vengen de l'userpation que le duc Crétard, père du prisonnier, avait faite du château de Suniac (Sayighi), air Wantier at Louis, statie du Reste maintenant à savoir quel est de duc Humbert. On le chercherait inutilement, à ce qu'il nous semble, dans la Bourgogne Cisjurane; et nous ne voyons de seigneur de de nom, contemporain du comte Gérard, dens la Transjurane, que Humbart II, dit aux blanches manne, comte de Maurienne, Quoi qu'il en soit, Thierri, duc de Lorraine, sensible au malheur de son frère, s'intéressa pour sa délivrance, qu'il obtint, l'an 1000, moyennant une grasse somme d'argent et la terre de Châtel-sur-Moselle, qu'il donna en echange de celle de Samenta La disgrace de Gerard lui fut utile ; elle amortit ce grand feu, de jeunesse, qui l'avait porte à tant d'entreprises aussi teméraires qu'injustes. Un vénérable solitaire, nommé Hugues, retiré dans la forêt de Terne, dont Gerard était propriétaire, ne contribua pas peu à le fortifier dans ses bonnes dispositions. Gerard y fonda, pour cet homme de Dieu, l'an 1197, dans le vallee de Belleval, une celle ou prieure, sous la dépendance. de l'abbaye de Moyenmoutier, dont Hugues était profès, L'époque, de la mort de Gerard ne se rencontre dans aucun ancien monument. Parmi les modernes, les uns, comme M. Schoenfin. la mettent en 1108, les autres douze aus plus tard Il fut inhume a Belleval, ainsi que sa femme HADVIDE fille de Gerard (et non pas de Hugues), comte d'Egisheim, et niece de pape. Léon IX, qui survecut plusieurs années à son espux. Il laissa d'elle Hugues, qui suit; Ulric, comte d'Egisheim, mort ven

l'an 1146, Etienne, fondsteur de la commanderie de Stéphanse felden; Stéphanie, mariée à Frédéric, comte de Ferrette moire vers l'an 1144; et Gisèle, femme de Rénaud I, comte de Bar-le-Duc, et non de Geoffroi, sire de Joinville, comma le marque D. Calmet.

### - ilon more e con agrano **AURURS L**egal) - amana -t acid abo est aligh mabo emelios escara a la camba - bare - a compa

conne de Prao. Modurs, isheva l'église de Besseur au conne de Pandemont, acheva l'église de Besseus commences par son père, est en sur l'aire la déditaté en 1734. L'au r.147, il accompagna le rôi Eduis le Deune à la choisade avec Henri de Lorraine, évéque de Toul. (Chron. Senon.) L'anuée de sa mort est incertaine. On met, sans prédive, cet événement en 1165. Il sur entent à Believal. Sa femine, Augustup, ou Angeline, Bilo de Simon I, duc de Horraine, lui donda Gérard, qui suit, et Ultiè, que devint seigneur de Deursili par son mariage avec l'accidence de cette terre, et mourut sans postérité: mais Déulli reus dans la maison de Vandemont, dont les cadets eurent par la suite cette terre pour apanage; et Otton ou Oddon, qui ful évêque de Foul depuis i 193 jusqu'en 1197.

# streame et accepte ent a tennal au seigne scholle, dans is bente a

Senand, fils aine de Hugues I, lui succeda au comte de Vaudemont. Alettië, sa femme, dit aussi Gentrode, fille de Geoffroi III, sire de Joinville, qu'on fait dame de Nogent Paccompagni, l'an 1100, dans un pelerinage qu'il fit à Saint-Jacques, en Galice. Il mourut, dit-on, en 1190, laissant trois fils, flugues, qui suit. Geoffroi, seigneur de Deuilli; et Gerrird, eveque de Toin, mort en 1219.

# esting H animon established for the specific to the contract of the specific to the specific t

ŧ

þ

١

ffid. Mucues, fils aine de Gérard II et son successeur abitilit, en 1187, à la funeste journée de Tibériade, et fut apparenment du nombre des prisonniers. Ce qui est certain a c'est qu'il échappa du combat, et revint en sa patrie. Ce fut lui, et non flugues III, son fils, comme le marque un moderne, qui fit hommage, l'an 1216, du château de Foug à Henri II, comte de Bar. L'an 1232, il marcha au secours de son suzerain contre le dioc de Lorraine, qui lui faisait la guerre. Le duc vint assièges le château de Foug, que les deux comtes défendirent avec succès. L'an 1235, le jour de la Penteçôte, le comte de Vaude.

7235 pu 1236. Hospies III. successour de Hugues III. son père, au comté de Vaudemont, accorda, par une charte de l'an 1237, à l'abbaye de Morimond, le libre passage, c'est-a-dire l'exemption de peage sur tous les ponts qu'il avait spr la Moselle. Il se disposail alors au voyage d'outremer pour feguer le partit, non la même année, mais la sulvante, avec les comtes de Bar et de Montfort. S'étant arrêtes à Lyon, ou étaif le rendez-vous de tous les croises, ils n'en partirent que dans l'ete de l'an 1239, et arrivèrent au commencement de l'année suiyante au port de Saint-Jean-d'Acre. Une entreprise qu'ils tenterent à l'imitation de Pierre Mancherc, duc de Bretagne, qui venait d'enlever un gros convoi des Infidèles, leur réussit fort mal. Ils furent surpriss de a Smoyembre sparila paraison de Gaza qui tamba sur eux et les fit prisoppiers, Mais le pomte de Kapa demont se défendit avec tant de valeur, dit D. Calmet, qu'il sa tira des mains de l'ennemi, et, rejoignit, ceux de la troupe , qui fugaient. Il demeura encorg quelque tems, ajoute cet historien. eq Palestine, puis revint en Lorraine. A ton retour, il entreprit de bâtir une nouvelle, ville à Saulxerote, et lui donna les goum tomes de gelle de Beaumont, en Argogne, que Guillaume de Champagne, archevêque de Reims, avait construite ventatas entre Mouson et Stepai, à l'occident de la Meuse. Pour attient dans celle-ci des habitants, le prélat leur avait fait la condition meilleure que n'était, ordinairement celle du peuple, ille leur avait accordé des franchises avec des priviléges du nombre desquels était le droit de se tréét des magistrats. Tout cela fut nommé la loi de Beaumont. Le comte Hugues mourut au plus taid en 1246, laissant de Mancounite, sa feinne doll on ighore la maison, un fils, qui suit. A THE SHOW OF THE BUDGHENRY HOW WE'VE HE'S REMORD HE

1246. au. plus tard. HENRI, fils de Hugues III., auquel il succeda, paciti, l'an 1248, suivant M. Berod, avec les comtes de Bar, de Salm et de Linauges, pour accompagner, le roisant Louis à la croisade. On ignore les exploits qu'il fit dans cette expédition. Il est certain qu'il avait de la valeur mais, son caractère ambuieux et rempant le rendit odieux à ses voisins.

Sas principales querelles furent avec le dan de korraine. Hensi han to refer to the direct exclusification it traits on procession dissigner hections closset de juger les duoissentre la Meuseut le tRhinis D'autres sujets de broudleries leur mirens les draies à la maint Le comte de Vandemont, après deux défaites, voyant sompage ruiné par le duc, s'enfuit au royaume de Naples, s'y forma un petit état, et épousa N. DE VIELEHARDOUIN, fille du duc d'Athènes, L'an 1870, il fut du nombre, des seigneurs qui s'embarquerent avec le roi Charles d'Anjou pour seconder l'expedition du roi saint Louis en Afrique. Mais le monarque expirait lorsqu'ils arriverent. Henri étant revenu avec le roi de Sicile, continua de le servir comme il avait fait auparavant, dans nes guerres, et fot tue, l'an 1270, au siège de Lucera, dans la Capitanate. De son mariage il ent quatre als : Henri, mentionne dans un traite que fit son père avec Pierre III, duc de Lorraine, en 1276, et mort avant l'an 1279; Henri, Jacques et Gui. (Chron Mediani Mon.)

## A to the cross of the country of the second of the country of the

· ``TTTq: HENRI'H ; fils let suecesseur de Honri ly rayant recouvré ses états héréditairés manqua de prodénce pour les conservent Il imina les violènces qui les avaient fait perdre à son père, et fort obligé comme hat de les abandonner. Etant de retour ein Sicile, il périt en ther, l'an ragg, dans une rencontre avec des valsseaux aragonalis. D'Heltsende de Veagr, sa femme vil eut un fils, qui suit, et trois filles, dont l'amee épousa, 1º. Jean Boutefen, qui mourut avant elle sans laisser d'enfants : 20: le seigneur de Nanteuil, qu'elle quitta ensulte par dégoût pour sa vieillesse et ses infirmités. Les deux autres filles de Henri IB furent, l'une abbesse de Remaremont, l'autre religieuse à Notre Damie de Soissons. (Chron. Mediani Mon.)

The special development of the second state of the second state of the second s 1299, HENRI III profita de l'exemple de Henri II, son père et de celui de son aleul pour vivre passible dans som comte de Vaudemont que le duc de Lorraine, Ferri III, lui restitus. Il épousa, l'an 1306, dit les chronique de Moyenmoutier. dans un âge encore tendre, adolescens, ISABELLE, fille de, ce duc, beaucoup plus agee que lui, tetute maturam, qui long tems auparavant avait été francée au fils du duc de Bavière. Ils vecurent ensemble dans une grande union, et fonderent de concert, en 1325, a Vaudemont, un chapitre qui ne subsiste plus, Henri veilla soigneusement à l'administration de la justice, et établit en quelques lieux de ses domaines ce que les titues du teme, dit M. Berbit, momment le graniffinaté; c'était, ajoute-t-il, des justes et fléties réferencement. Le comte élemi finit ser jours en «30» (et soit 130», entants dit M. Beron), laissant un file, qui suit, et une file, mommes Marguerite, qui dessit épouser, dit Jeanule Bayon, Charles; second fils de Louis de France, couste d'Evelure, et qui fut mariée, vers l'un «3aa, par les finstances et aux les insnaces d'Edouard, comte de Bory see Ansan, eite de Joinville.

#### HENRI AV.

1339. HENRI IV, successeur de Mauri IV, san pare "épenne Maria, fille de Jean de Luxembourg, roi de Bobême, et son de l'empereur Charles IV. Attiché, comme son benu-père, à la France, il vint evec lui en accours du roi. Philippe de Valois contre les Anglais, et sous deux périrant, le mé aute 1346, à la bataille de Créci.

#### MARGUERITE ET ANSEAU DE JOINVILLE.

1346. Maneullares, sour de Henri IV, mistemus enfants, lui succéda au counté de Vaudomque, avec ANSEAU, siro de Joinville, son époux, qui finit ses jours en 1351, laissant d'elle Henri, qui suit, avec d'autres enfants. (Voyes Aussau, sire de Joinville.)

### HENRI VICTORIA

1351. HENRY, fils d'Anseau, sire de Joinville, et de Marmerite de Vaudemont, hérita de l'une et de l'autre selghéories. L'an 1352, il alla servir en Bretagne avec quatre chevaliers-bacheliers et 35 écuyers, tans la guerre des deux Jeannes pour la auccession de ce duché. Quatre ans après, il fut fait prisonnier à la bataille de Poitiers en compettant pour le roi Jean. Il était passé, l'an 1354, de la mouvance du comte de Bar dans celle du dua de Lorraino, par le truité que fit Edodard, itomte de Day, your se deliverance even de dut Petri IVE filate 1064 wit prie les armes, pour un sujet que l'històire à explique pas, contre le duc Jean I : successeur de Perri; les portà le suvage dans la Lorraine. Le duc s'étant ligné avec celui de Bar, les évêques de Poul ut de Verdon; et les bourgeois de Mets; lui rendit la pareille avec asore, et mit tout à feu et à min dans le comtó de Vaudemont. Henri, poussé à bout; prite à sa solde une portie de ces grandes compagnies, man de brigands unglais, brotons, normands, gasoons, picards, qui déseluitent la Propos, of concert even our in Lorraine, od it compait may lake

ques lob ermesebu une addienie. Ancelle anto antonemente de la light payan passerphialibites seemprote, it ilinim hataille au demud prasida Saixus Belia, sun la kontière de Champugnes La viotoire, L lengutems, disputer se demeure auchur sugure tuandeux millen houses outre flustras dents principalisatis fit. Ce reverts metterna point leicometeral était dues résolandes priendre sa ves vanished sinle rous Charles . Vineuse that centremis room faire lai pair antie le du cuetatai alea mathrepre manastran un'araite qu'il leur fit conclure. Mais cet accommodement ne fit pas soltir du pays les aventurier | 1911 L'infestaient. Ils continuèrent, d'y faire le dégât en se louant à divers petits seigneurs qui se faisingnt, by gutthe. He confie Henry Wiffit ses jours au commoncement de 1894, laissant de sa ferhite PMARie de Luxem nound, with the Guirde Luxembourg; comte de Lighi et de Saint-flow, files, Marguerite et Alik, dont la dernière epoma Thibate a seigness bed Netischereau. (Poyez Henri I. aska) sk villasi i i sire de Joinville.)

# MARGUERITE, TERRE DE GENEVE ET FERRI

1374, Margueaire, fille affice de Henri V, lui succeda au. comte de Vaudemont et alla sfretie de Joinville. Veuve pour lors de Jean de Bourgogne Comté, elle épousa, l'apnée même de la mort de son père, par contrat du 25 mai, Pierre, comte de Genève, que la mort lui ravit pa 134. Peu de tems après, elle contracta un troisième mariage avec FERRI, seigneur de Rumigni, en Thimschei, skoond filmdet Maalit dan de Horrdine. Depuis l'an 1890, illipertait le surnem des derstaines, en il fat : le premier des anders de somainement de prite milas mite, diti mle, P. Barra, pous doube lieu de croite, que ce seigneun vi secretain batenia ldupero lessavises istavario de la participa m.changement, dans l'angien, usage, mais ai lui ni see descent de » dante alout prin la muslité de prince inset à François ... duce de c ». Guise, paus lequel Henry Ily rai de Egance y éciges la seive »i grencie de Joirville em principansé. Les seigneurs gadets, deil » la maigon de d'ornaine d'audement, qui sont venus depuis , ». Long intige, Austitre de Lorraine au ils avaient déjà pris-» ils signification de cottes », qualités: felte à des calleis, parutient authiniréten: 1560, · » i (Dissent qui est à la fin du simème volume de l'Histo d'Allors pagi a.). Ferris, sur la fincila liancia 394 corendite hominago de Robert duc de Bans sous la mouvaire duquel le comte de. Vaudemont était rentré. Le comte l'erri se rendit exièbre par es valedic drist subbliche brittoidsfeueur sheetrice es physiche. XIII.

le Hardi, duc de Bourgogne, et de Jean sans Peur, son sils. It périt à la bataille d'Azincourt, donnée le 25 octobre 1415, laissant de sa femme (morte en 1416), Antoine, qui suit; Forri, seigneur de Rumigni; Charles, seigneur de Bovines; Jean-Antoine, seigneur de Florenes; Isabelle, mariée, 18. à Philippe, comte de Nassau-Saarbrock, mort le 2 juillet 1429, 2°. vers l'an 1430, à Henri IV, comte de Blamont, mort le 24 avril 1441; Marguerite, alliée à Guillaume de Vienne, seigneur de Saint-Georges; et Jeanne, mariée en 1420, à Jean III de Salm.

### ANTOINE DE LORRAINE.

1416. ANTOINE, fils aîne de Ferri et de Marguerite, fui leur successeur à Vaudemont et à Joinville. L'an 1431, après la mort de Charles II, duc de Lorraine, il disputa ce duché à Rene d'Anjou et à Isabelle, sa femme, que Charles, père de cette princesse, avait instituee son héritière. Antoine fondait sa pretention sur ce que la Lorraine était, selon lui, un fief masculin, et René soutenait, le contraire. C'était par les faits que devait se décider la question, aucun fief n'étant de sa nature ni masculin ni féminin. Mais on ne les connaissait de part ni d'autre, tant l'histoire du pays était étrangère aux deux princes rivaux et à leurs conseils. Il fallut vider la querelle par la voie des armes. René, sontenu des forces que le célèbre Arnaud de Barbazan lui avait anieuees par ordre du roi Charles VII, son beau-frère, va faire le siège de Vandemont. Antoine accourt sulvi des troupes que lui avaient amenées le duc de Saveié. le prince d'Orange, le comte de Saint-Pol, et recoit sur la route un nouveau renfort qué lui amène Toulongeon, marechal de Bourgogne. Mais la difficulté des chemins retarde sa marche et l'oblige de camper dans la plaine de Bullégnéville, à sept lieues de Vaudemont. René, contre l'avis de Barbazan, quitte le slège pour venir an-devant de lui. Les deux armées étant en présence. Antoine demande une conférence qu'il oblient. Elle ne fit qu'accroître l'aminosité des deux princes. Barbazan insiste pour ne point engager le combat. La jeune noblesse qui environne René l'exhorte à mépriser ce conseil, qu'un d'entre eux ose qualifier le conseil d'un lâche. Jeune homme, lui répond ce brave et franc chevalier, le cœur se volt au combat et la prudence au conseil. Rene, quelques moments après, fait sonner la charge. Dans l'espace d'un quart d'heure, son armée, foudroyee par le canon de l'ennemi, est mise en déroute. Il est pris en fuyant et emmene prisonnier en Bourgogne. Le comte de Vaudemont sé bornant à sa victoire, néglige d'en recueillir le

fruit. Au lieu de conduire son armée en Iprraine, il consent à une trève. On chicane comme auparavant sur le droit, on cuame différentes négociations sans succès. Enfin, au mois de décembre 1432, le duc de Bourgogne, ayant attire les deux princes rivaux à Bruxelles. Irs fait consentir au mariage d'Yolande, fille de Bené, avec Ferri, fils ainé du comte de Vaudemont, Mais l'age de la princesse qui n'avait pas encore cinq aus, et celui de Ferri, qui à peine en avait huit, firent suspendre l'accomplissement de cette alliance jusqu'en 1444. Trois ans après (l'an 1447), le comte de Vaudemont termine le cours de sa vie. Marie n'Harcourt, fille de Jean VII, comte d'Harcourt et d'Aumale, qu'il avait épousée en 1417 (morte le 19 avril 1476), lui donna, outre Ferri, dont on vient de parler, Henri, mort évêque de Metz, le 20 octobre 1505; Philippe, mort jeune; Jean, comte d'Harcourt, qui signala son courage, en 1449, à la conquête de la Normandie; Marguerite, dame d'Arschot, femme d'Antoine, sire de Croï et de Renti; Marie, seconde femme d'Alain IX, vicomte de Rohan; et deux religieuses.

## TERRY II.

1447. Fannt, successeur d'Antoine, son père, su comté de Vaudemont, était déjà comte de Guise par son mariage contracté, l'an 1444, evec Youands, fille de René I, duc de Lorraine, L'an 1459, son beau-père, empêché par une maladie de se rendre au royaume de Maples, ou la noblesse, mécontente du roi Ferdinand d'Aragon, l'invitait à venir, le nomme son licutenant en ce pays et le fait partir. Ayant joint sur la route, par mer, son beau-frère, Jean, duc de Calabre et de Lorraine, il fait la descente avec lui dans le Volturne. Ferri eut grande part à la victoire du Sarno, que ce prince remporta le 7 juillet 1460 sur Ferdinand, qui s'enfuit à Naples avec vingt chevaux seulement. Son avis était d'alter sur-le-champ faire le siège de cette ville; mais le prince de Tarente, gagné, à ce qu'on pré-tend, par la reine, sa sœur, femme de Ferdinand, fut d'un avis contraire, et l'emporta. Ce fut le salut de Ferdinand. On prit à la vérité plusieurs places; mais on recut ensuite divers échecs qui obligèrent le duc Jean à quitter ce royaume au commencement de l'an 1464. Quatre ans après (1468), il accompagna le duc Jean dans son expédition de Catalogne. Il attaqua les Aragonais devant Céreal, dont ils faisaient le siège, les mit en fuite et les poursuivit jusqu'à Ampurias, dont il se rendit maître. Etant venu de la rejoindre le duc Jean à Barcelonne, il alla mettre avec lui le siège devant Gironne, qu'ils emportèrent au

second assaut. Plusieurs autres villes de Catalogne, qu'il se proposait d'attaquer, le prévinrent par leurs soumissions. Tourille s'étant révoltée après avoir subi le joug, le comte de Vaudemont y rentra victorieux, et fit pendré douzé des bourgeois les plas mutins au toit de leurs maisons. De la Catalogne il portases armes, avec le duc Jean, dans l'Aragon, et mourut en 1472 (1), à l'âge de quarante-sept ans. La princesse Yolande, sa femme (morte en 1483, âgée de cinquante-cinq ans), le fit père de René, qui suit; de Nicolas et de Pierre, morts sans alliance; de Jeanne, femme de Charles d'Anjou, comte du Maine, II. du nom; d'Yolande, mariée à Guillaume II, landgrave de Hesse, et de Marguerite, femme de René, duc d'Alençon.

#### RENÉ.

1470. RENÉ, fils aîné de Ferri II, et son successeur aux comtés de Vaudemont, de Groise et d'Harcourt, parvint au duché de Lorraine, l'an 1473, après la mort du duc Nicolas, décédé sans enfants. Le comté de Vaudemont fut par la réuni à ce duché. (Voyez René II, duc de Lorraine, et René, comte d'Aumale.)

15.71

. . + + - /

<sup>(1)</sup> L'ancienne édition porte que la mort le surprir en Aragon, le 31 août 1470; mais à cette époque même, les 30 et 31 août 1470, il fit un testament et un codicille autographes au château de Joinville. Cette erreur a été copiée par quelques modernes.

### CHRONOLOGIE HISTORIQUE

DES

#### ANCIENS DUCS D'ALSACE ET DE SUABE (\*).

L'ANCIEN pays des Triboques ne commença que sous les rois de France à porter le nom d'ALSACE. Soumis auparavant en partie au duc des Sequantens, et en partie au duc de Mayence, il eut pour capitale la ville d'ARGENTORAT; celle-ci fot longtems gouvernée par un comte particulier, et ne prit le nom de STRASBOURG qu'au septième siècle. Frédégaire, qui vivait sous le règne de Dagobert le Grand, est le premier écrivain qui ait employé le mot d'Alsatia, en latinisant le nom tudesque d'Elsass. Celui-ci tire son origine de la rivière d'Ill, qui arrose une partie de la province, et que les Celtes appelaient El ou Hel.

L'Alsace, sous les empereurs romains, appartenait à deux provinces différentes. La Basse-Alsace, dite aussi le Nordgaw, faisait partie de la première Germanie; et la haute, appelée le Sundgaw, renfermée dans la Gaule lyonnaise, était comprise parmi les Sequaniens. Ces deux parties formèrent ensuite deux comtés, dont nous faisons connaître ci-dessous les possesseurs. Ce sont les mêmes qui, dans le traité de partage de l'année 870, sont nommés Comitatus duo in Elisatio, et qui échurent à Louis, roi de Germanie.

La Suabe, en latin Suevia, fut ainsi nommée des Suèves, peuples de la Germanie septentrionale, qui habitaient les bords

<sup>(\*)</sup> Cette article est dressé d'après les Mémoires de M. l'abbé Grandidier.

de la mer Baltique. S'étant avancés vers le Danube, quelques années après la mort de l'empereur Auguste, les Suèves chassèrent les Allemands du pays, et y formèrent un état qui su gouverné par des rois. Clovis, après la victoire qu'il remporta sur eux en 496, soumit l'Alsace et la Suabe, et n'en sit qu'une province, qui sut quelque tems soumise au duché d'Alemannie. Elle en sut distraite vers le milieu du septième siècle, et eut alors ses ducs particuliers, qui bientôt assection l'indépendance. Le roi Pepin, qui savait combien leur pouvoir avait été dangereux aux Mérovingiens, éteignit la dignité ducale, en conservant toutesois à l'Alsace et à la Suabe le titre de duché. Les comtes du Nordgaw et du Sundgaw commencèrent alors à gouverner l'Alsace sous l'autorité des empereurs et des rois.

Cela dura jusqu'au règne de Conrad I, roi de Germanie. Ce prince ne trouva point d'aufre moyen de calmer les troubles de l'empire, que de rétablir le titre ducal en Suabe, auquel le duché d'Alsace fut joint sous Henri, son successeur. Ce titre subsista dans ces deux provinces jusqu'à la mort du malheureux Conradin, dans la personne duquel il s'anéantit pour toujours en 1268. La Suabe fut alors, réunie à l'empire, mais l'Alsace réclama sa liberté. L'évêque de Strashonrg, l'albé de Mourbach, les seigneurs, les nobles et les villes de cette province, profitant de la fatale anarchie de l'interrègne, prétendigent ne plus relever des empereurs, et s'établirent dans cette immédiatéé.

# DUCS BÉNÉFICIAIRES.

# GUNDON.

650. GUNDON est le premier duc d'Alsace qui paraisse dans l'histoire. Il vivait au milieu du septième siècle. Ce fut lui qui accorda à saint Germain l'emplacement nécessaire pour fonder l'abbaye de Grandfels, ou Grandval (Bobolenus, in vita S. Germani.) Cette abbaye, située aujourd'hui dans la principaute de l'évêque de Bale, faisait alors partie du duché d'Alsace. Gundon mouruit vers l'an 656.

### BONIFACE.

656. BONIFACE remplaça Gundon dans le duché d'Alsace. (Bobolenus, loc. cit.) Sous lui, et en 600, fut fondée dans cette province l'abbaye de Munster, au Val de Saint-Grégoire. (Hist. de l'église de Strasbourg, tom. 1, pag. 197.) Ce fut à ce duc, Bonifacio duci, que le roi Childéric II adressa, dans le même

tems, un diplôme, en faveur des religieux de ce monastère. (Ibid., page 19.) Il cessa de vivre ou de gouverner vers l'an 662.

#### ADALRIC, or ATHIC.

662. ADALRIC, ou ATHIC, connu sous le nom tudesque d'Fthic, obtint de Childeric II, vers l'an 662, le duché d'Alsace. Ce prince lui adressa, en 663, Chadicho duce, un second diplôme de donation pour l'abbaye de Munster, Adalric était, à ce qu'on peut conjecturer de plus vraisemblable, fils de Luthéric, ou Leuthaire, duc d'Alemannie. (Hist. de leg. de Strasb. tom. I, pag. 341 et suiv.) Il avait épousé BERCHSINDE, ou BERSWINDE, tante maternélle de saint Leger, évêque d'Autun, dont il eut six enfants : 16. sainte Odile, qui fut la gloire de son sexe et l'ornement de son siècle (elle fut la première abbesse de Hohenbourg, qu'on appela depuis de son nom, le monastère de Sainte-Odile; sa mort arriva le 13 décembre, vers l'an 720); 2º. Adelbert, duc d'Alsace, qui suit; 3º. Etichon, qui porta aussi le nom de duc, et dont nous parlerons sous les comies du Nordgaw; 46. et 56. Hugues, comte, qui fut tué par son père, et Battichon, comte, mort avant 726. (Ces deux derniers furent auteurs de deux branches qui s'éteignirent vers la fin du huitième siècle. ) Le sixième enfant d'Adalric fut Roswinde, qui mourut en odeur de sainteté, chanoinesse de Hohenbourg, abbaye fondée, vers l'an 680, par le duc Adalric, fondateur aussi de celle d'Obersmänster-Sur la fin de ses jours, il se retira dans la première, avec Berchsinde, sa femme. Il y mourut vers l'an 690, le 20 février : sa femme ne lui survécut que de neuf jours. Les liberalités d'Adalric envers les monastères ne peuvent effacer le souvenir de ses cruautés, ni justifier ceux qui lui ont donné la qualité de saint. On voit encore aujourd'hui (1785) dans une des chapelles de l'église de Hohen-bourg, le tombeau de ce fameux duc d'Alsace, C'est un monument respectable, puisqu'il renferme le corps de celui qui a donné tant d'empereurs à l'Allemagne, tant de souverains à l'Autriche et à la Lorraine, et tant de héros à l'Europe, L'ancien, auteur de la vie de sainte Odile, lui donne le nom de Princeps Eticho: mais il faut preférer celui d'Adalric; car il est ainsi appelé dans le testament d'Odile, sa fille, et dans les diplômes de Carloman et de Charlemagne, pour l'abbaye d'Obersmünster, de 770 et 810. (Hist, de l'èg. de Strasb., tom. 1, p. xlij; tom. II, p. cii et cliv. )

ADELBERT.

690. ADELBERT, fils aîne d'Adalric et son successeur au

duché d'Alsace, était comte de Nordgaw; du vivant de son pore. Il fonda , vers l'an 717, l'abbaye de Baint Elicane de Stranbourg, et, vers 721; velle de Wohaul (l'Hipes des tig.ods Street., tom: 1, 'pp. 392-34%) It we quetified difficults diff. dans une charte de 122, pour cette de nitere ablaje. ut tisat, tom. I, p. Wije) Il mourue la indine in see estifution telebatus le chœur de l'église de Saint-Etienne de Stresboarge allique ses deux femmes, Genumes et Bornrede? se ses de da Mesdu second lit; Liurgarde et Savine! (Ibid., pag: Bobu) eLeb enfains d'Adelbert , du premier lit, farence of gosbuitfeit , louissuit; 2°. Eberhard, comie du Sundgavy ditut mods spatileponessiaprès, et qui se nomme Eberhardus; i filias Adalberta guindum ducis, dans la charle de fundation de l'abbaye de Maurbach de 728; 3º. sainte Attale, première abbesse de Saint-Brienne! décedée le 3 décembre vers l'an 1414 49184 in 1840 génie geteconde abbesse de Hohenbourg', 'en 7118'; Intoite le l'arrage. le 16 décembre; 59. Muson, comtét fondateue de réalibate de Massevaux (le diplôme de Louis le Débondaite), de 82323600 ce monastère, le qualifie princeps vir nobilis Maso, frater ducis Liudfredi et Eberhardi); 6º. sainte Gindelinde, première abbesse de Nidermunster, vers l'an 720. Le duc Adelbert est regardé comme la souche des maisons de Hallsbourg-Astriche | de Zeis lu fit epionver sa matheureuse possie i shaffish is aoghig rait arec elle dans une maixen region d'Airen, Varies, as I avait en d'elle la PULL mand Brotes Verle, f is to have un reat, il retablit, eas for my in wind in the o 722. Lummin vefilsell'Adelbert peradiffs dialité de lac dons la signaturo d'und charte de donardont faite de la de de de de la constant d labbaye de Hondu. ('Mistil de l'ex. "au istelistic l'estricité of de l'ex Thierri IV , roi de France dur dorine de mième atme v Entification duci : dains unibrevet accorde , preservati 7254 dice ino nastere: l Ibid:, p. lix.) Ce prince lui ladressa balsi? I lav 1924, viro Mustri Luthfido, te priviléges des confirmation viol l'abbayer des side montier, en Alsace, dans lequel il le qualifie d'homane Musur. Wid ., p. lvj.) Il signa comme due, signum Debdofredo dine, la charte de Widegerne i évêgge de Stitsbing poutéde mishas tice de Mourbach, de 728! ("Itidio, p! Invis. J' Le bonne Eberg hard, son frere, l'appelle germanus meus Déudo freudus duns duns l'acte de fondation de cette abbaye à date de la membratine Mabillon .- Annaly lond. 14 Appendit open an interid mourub vers le milieu du Huillenie siècle ?! Agan Purnetel. laissant deux lils : Ruthard er Builfrid i gar fardin rebus deux connes, le premier du Naideald, et leuséentla du Sundead. La dignité ducale fut éteinte dans le due quitfiré, mais le titre de duché resta toujours inhérent dia province d'Alsace, ochhoc

le prouvent trois diplômes pour l'abbaye de Mourbach, deux de Louis le Débonnaire, de l'année 816, et un de Lothaire, de 840, dans lesquels le ducatus Alsacensis est rappele. (Bouquet, tom. VI., pp. 494-495; tom. VIII., p. 366.) Ce dernier, dans un autre diplôme de l'année 849, dit que le monastère de Grandfels est situe in ducutu Helisacensi. (D'Achery, Spicil., tom. III , p. 33g. )

•

ļ

ø

ķ

μ ţ.

ú

,1

ķ

ģ

ę

Ħ

ţ

ŧ

1

ď

ę!

ŧ

J

ŗ,

Le duché d'Alsace, ducatus Helisatia, est nommé par l'annaliste de saint Bertin, dans le dénombrement des provinces échues à Lothaire dans le partage que l'empereur Louis le Débonnaire fit en 839 entre ses enfants. (Hist. de l'ég. de Strasb. tom. II., p. 150.) Lothaire ayant été vaincu, en 841, dans la plaine de Fontenai, l'Alsace se soumit à Louis de Germanie. Mais les trois frères ayant fait, en 843, à Verdun, un second partage de leurs états, cette province revint de nouveau à l'empereur Lothaire, Celui-ci étant mort en 855, l'Alsace, ainsi que la Lorraine, tombérent sous la domination de Lothaire.

#### HUGUES.

son second fils. (Ibid., tom. 11, pp. 155-163-164-168-169.)

867. Lothaire, roi de Lorraine, si consu par les malheurs que lui fit éprouver sa malheureuse passion pour Waldrade vivait avec elle dans une maison royale d'Alsace, appelés Marley, et il avait eu d'elle un fils, nommé Húgues. Voulant lui former un état, il rétablit, en sa faveur, le duché d'Alsace. (Ibid. tom. II, pp. 179-189), et le lui conféra en 867 : Filio suo de Waldrada Hugoni ducatum Elisatium donat, dit l'annaliste de saint Bertin. Ce titre ne fut pas vain. Hugues jouit dans cette province, du vivant de son père, d'une puissance supérieure à celle de tous les ducs qui l'avaient précédé. Mais lorsque l'Alsace, à la mort de Lothaire, passa, en 870, à Louis, rot de Germanie, ce dernier ne permit pas à Hugues d'y faire aucun exercice de son titre. Louis étant mort en 876, l'Alsace tomba sous la domination de Charles le Gros. (Ibid., pp. 193-197.) Hugues voulut profiter de la faiblesse du gouvernement de ce prince, pour reprendre son autorité ducale. Mais sa rébellion le plonge dans de nouveaux malheurs. Les ministres de l'empereur l'ayant arrêté à Gondreville, en 885, il eut les yeux crevés et fut enfermé dans l'abbaye de Saint-Gal. (Ibid. pp. 221-222.) Ayant eté ensuite rappelé, il sut relégue de nouveau, sous Zventibolde, dans le monastère de Prum, où il prit l'habit monastique, et fut rasé des mains de l'abbé Reginon, qui rapporte ce fait dans sa chronique.

Charles le Gros ne donna point de successeur à Hugues dans XIII.

le duché d'Alsace; mais Arnoul, qui régna après lui, conféra 🕻 en 895, à Zventibolde, son fils naturel, le royaume de Lorraine, auguel était attaché le duché d'Alsace. (Ibid. p. 253.) Le règne de Zventibolde, loin d'être heureux, fut agité de grands troubles. Ce prince, gouverné par les femmes et par les favoris, se fit détester de ses sujets. Les Lorrains et les Alsaciens se soulevèrent contre lui à la mort d'Arnoul, et réconnurent Louis l'Enfant, pour roi de Germanie. Les généraux, de ce prince livrèrent à Zventibolde, le 13 d'août 900, une bataille où il périt, et son corps fut porté à Susteren, dans le cercle de Westphalie, où il fut inhumé. Malgré ses cruantés et ses débauches, quelques églises honorent la mémoire de Zventibolde d'un culte solennel, et les Bollandistes, comme on l'a déjà dit ci-devant, n'ont pas hésité à le placer au nombre des saints. L'autorité que Zventibolde exerça dans l'Alsace, se prouve par un diplôme, daté de Strasbourg, le 4 janvier 896, en faveur du monastère de Munster. Il prend le nom de Zventebulchus dans le diplôme original, que conservent les archives de cette abbaye. La charte de donation d'Hérimuot, en faveur de la même abhaye, de l'année 898, est datée: Apno tertio regnante Centiboldo rege. ..

Louis IV, dit l'Enfant, étant mort en qu', Charles le Simple, toi de France, prit possession du royaume de Lorraine, et vint en Alsace's y faire reconnaître souverain. Mais Conrad, roi de Germanie, s'en rendit maître sur la fin de la même année. Il ne la conserva cependant que peu de tems, puisque Charles fut rétabli, au milleu de l'année qu', dans la possession de la Lorraine et de l'Alsace. Schoepflin (Als. illust., tom. II, pag. 2) prétend que Conrad conserva alors la souveraineté de la province d'Alsace, et que Charles ne la recouvra plus. Mais l'opinion de cet historien ne peut prévaloir contre les faits rapportés par M. l'abbé Grandidier dans son histoire de l'églisé de Strasportés la déposition de Charles le Simple, et sous Flênri l'Oiseleur, que l'Alsace fut réunie, en 925, au royaume de Germanie.

#### BURCHARD I.

g.6. BURCHARD, dont on ignore l'origine, obtint, en 916; de Conrad, roi de Germanie, le duché de Suabe, qui lui fut confère à Mayence, du consentement des seigneurs du pays. (Ekkehardus junior.) Mais, oubliant bientôt de bienfait, il se joignit, en 918, à ceux qui se révoltèrent contre de prince. Henri l'Oiseleur, successeur de Conrad, marcha, l'année suivante, contre lui, aussitôt après son élection; mais Burchard

se sournit à lui, avec toutes les villes et tous les sujets qui dépendaient de lui (Hermanus Contractus et Witichindus.) Il réunit, en 925, les duches d'Alsace à celui de Suabe, et il vint à ce sujet à Worms, en 926, avec Richevin, évêque de Strasbourg, pour y rendre hommage au roi Henri. (Hist. de l'ég. de Strash., tom, II, p. 305.) Burchard passa la même année en Italie, où il mourut le 2 mai, d'une chute de cheval. (Chr. S. Galli.) Le continuateur de Reginon donne à sa femme le nom de WIPA. Elle porte celui de HEGENWIDE, dans une notice de l'abbaye d'Ettenheimmunster; dressée en 926. Il est douteux s'il laissa des enfants; l'opinion commune lui donne. néanmoins, pour fils, Burchard II, qui obtint, en 954, les duchés d'Alsace et de Suahe, et Ruthard, évêque de Strasbourg, en 933, qui mourut le 15 avril 950, et pour fille, Berthe, qui épousa, en 922, Rodolfe II, roi de la Bourgogne Transjurane. Berthe fonda, en 966, l'abbaye de Payerne, et fut mère de l'impératrice sainte Adélaide.

#### HERMAN L

926. HERMAN, fils de Gérard ou Gebebard, comte de la France orientale, et cousin germain du roi Conrad, obtint, en 926, de Henri l'Oiseleur, les duchés d'Alsace et de Suabe, comme une marque de la reconnaissance que ce prince devait à Conrad, auteur de sa propre élévation. (Regino et Hermanus Contractus.) Henri, pour se l'attacher encore plus étroitement, lui fit épouser la veuve du duc Burchard. Herman assista et concourut, en 936, à l'élection du roi Otton I, et il fit, au couronnement de ce prince, l'office de grand échanson. (Winchindus.) Il avait un frère, nommé Udon, comte du Rheingaw, qui fut aussi sincerement attache que lui au service d'Otton. (Luitprandus.) Ce fut à la valeur de ces deux frères, que ce monarque fut redevable, en 939, de la défaite des ducs Giselbert et Eberhard, deux de ses plus dangereux ennemis. (Hist. de l'ég. de Strash., tom. 11, pp. 318-319.) Herman fut gratifié dans la suite par Otton, du comté de la Rhétie, dont il est qualifié comte dans un diplôme de ce prince, donné, en 948, à l'abbaye de Notre-Dame des Hermites (Hartman, Annales Ensidlenses, pag. 48.) Il mourut, le 10 décembre de l'année suivante, avec la gloire d'avoir été l'un des guerriers les plus sages et les plus prudents de son siècle. (Regionis continuator.) Il ne laissa de la veuve de Burchard, qu'une fille, nommée Ida, mariée à Ludolphe, qui suit. LUDOLPHE.

949. LUDOLPHE, fils ainé de l'empereur Otton I et d'Édgides

ou Edithé, princesse d'Angleterre, n'avent queudinc-sept ans Tarsqu'il fut designé par son père quem ghy y pour remplacer Merman dans les duches de Suabetet d'Alsace. Il éponsa, acet effet, IDA, fille de te dut, qui m'avait point d'enfants mâles. (Luitprandus.) Il su "Ada à son beau-père en 9/19, et recat l'investiture de ducile, 18 'VI ums, au mois de forcies de lanuée Furivante. Hist. de Veg. de Strash ; tom H , pag. 3261) Whe charte de donaffon faite à l'église de Strasbourg, en 95m, et datée de cette ville, Luiotfo vince. Un diplôme de l'empereur Otton de l'année 952, pour l'abbaye d'Ensidlen, fait voir que Ludolphe était en même tems comte du Brisgaw. Mais ce jeune prince, chaggin de voir que son père avait épousé Adélaïde, et craignant que les enfants qui en naîtraient ne lui fussent pré-Jérés dans le choix qu'Otton ferait de son successeur, se revolta contre lui en 963. Il entraîna, dans son parti, Conrad, duc de Lorraine, Frédéric, archevêque de Mayence, et plusieurs autres seigneurs. Otton a ayant fait marcher une armée contre ce fas rebelle l'obligea à lui venir demander grace. Otton renvoya le iugement de sa cause et de celle du duc Conrad, à deux dietes, qui se tinrent en 954. Les deux princes coupables furent condamnés à perdre leurs duchés. Le fut un avantage pour celui de · Ludolphe, qui l'administrait fort mal. ( Hist. de l'ég. de Strasb., tom. II., pag. 332.) Ludolphe s'étant depuis réconcilié avec son père, fut envoyé, en 957, contre Berenger, roi d'Italie, avec promesse de ce royaume, s'il en revenait victorieux. Il s'empara de Pavie, défit le fils de Bérenger, et mourut subitement le 6 septembre de la même année, au milieu des plus brillants succès. (Frodoardus, Ekkehardus et Hermanus Contractus.) laissa d'ida, sa femme, monte en 1986, un fils nommé Otton, dont il sera parlé ci-après.

eBz. Conrado, ble dilidir. inchinite la conquesti inchinite. A che di limita de di limita di

jut pourvu, en 954, des duchés d'Alesco et de Susbe par l'empereur Otton, qui en avait déponifié son fils (Witiobiad. et Annal. Saxo:) Il l'accompagna dans son expédition d'Italie, et défit, en 965, Adelbert, qui s'était empéré de rotaine de Lombardle. (Reginon. Contin. et Herman. Continuet.) Il maurut en 973, sans laisser d'enfants mêtes, et fut enterné dans l'abbaye de Richeneau. (Nectolog. Fuld.) Un diplôme d'Otton d., de 959, pour l'abbaye d'Ensidén, dent Berchard futunnées principaux bienfaiteurs, fait voir que ée duc était en même tems comte du Turgaw. (Hergott, Genouit Hubburg., tome 11, eura, 134.) Burchard avait épousé, en premières notes, Luire

CARDE, sour de saint Ulric, évêque d'Augsbourg. (Vita S. Under Sa seconde femme fut HADEWICE, nièce de l'empevour Otton I, et fille de Henri, duc de Bavière. Celle-ci lui suivocut le et conserva le reste de sa vie la principale autorité dans la Suabe et l'Alsace, (Boehm, Dissert, de Hadwige, Suecommit duce 3: vicaria imperii. ) L'empereur Otton III, dans son diplôme pour le monastère de Waldkirch, de l'année 994. fait mention bour memurit Burghardi Alemannorum ducis sirenuissimi, sueque contectalis Hadawigga. p new hal , arth of the section to many it and it

#### The state of the party of the party of Mars or John State of the State

973: Ofron, fils du duc Ludolphe et petit-fils de l'empe-reur Otton I, fut en 973, à l'âge de dix-neuf so, nommé, par Otton II, aux duches de Subble et d'Alsace. Ce prince y ajouta, en 976, le duché de Bavière dont il avait depouillé Henri le Querelleur. (Herman: Contract. et Lamber. Schafna-burg.) Etant passe, l'an 981, avec l'empereur en Italie, il se trouva, le 15 juillet 982; à la bataille qu'il livra en Calabre aux Grecs et aux Sarrasins: bataille qui fut si fatale à l'armée impériale. Otton n'y fut pas tué comme l'écrit Lambert d'As-chaffembourg. Ditinar dit expressement qu'il se sauva de la mèlée; et le diplome de l'empereur Otton en faveur de l'eglise de Spire, donne à Salerne, le 18 août, un mois après la bitaille, fut accorde à la prière dilecti frutruells mostre Ottones memourut en Italie la mome année 602, et son corps fut transporte à Aschaffembourg. (Auctor bitte S. Udalrici.)

ţ

Present the control of the control o 982. CONRAD, fils d'Udon, comte du Rhingaw, neveu d'Herman I, duc d'Alsace et de Suabe, frère d'Udon, duc de Franconie, et d'Uthon, évêque de Strasbourg, successeur al'Otton an'l'an'igsta, ast le premier qui porta nommement le rtitre de duoid'Alsace et de Suahe, Il est qualifié Conrudus Alamannorum et Alsacianum dux gloriusus dans le diplome d'Otton III pour l'abbaye de Mourbach de 986. (Martenne, Thesqur. "anendet., tem. I pag. 100.) Le même prince, dans son diplâme pour celle de Seliz de 993, l'appelle Cuonradus Alsaniorum et Alemannerum dux atque napas. Il lui donne le titre de nepos parce que Contad était cousin germain d'Ida, fille du duc Herman qui avait épousé Ludolphe, oncle d'Otton III. Ditmar nous apprend qu'il exerça l'office d'archi-camérier à la cour de cet empereur. Il mourut subitement le 19 août 997. (Ditmarus et Necrolog. S. Gallin)

#### HERMAN II.

997. HERMAN, fils d'Udon, duc de Franconie, mort en 982, obtint le duché d'Alsace et de Suabe en 997, après la mort de Conrad, son oncle. (Herman Contract.) Il épousa GERBERGE, fille de Conrad, roi de Bourgogne, et nièce de l'impératrice sainte Adélaide. (Odilo et Wippo.) A la mort d'Otton III, arrivée en 1062, Herman eut plusieurs voix pour l'empire; mais le parti de Henri II, son compétiteur, prévalut. Ce duc, irrité que Strasbourg, capitale de l'Alsace, se fût, avec Werinhaire, son évêque, déclaré contre lui, vint mettre le siège devant cette ville et s'en rendit maître le 4 avril 1002. Ses troupes la pillèrent et mirent le feu à l'église cathedrale. (Essais historiq sur l'église tathedr. de Strasbourg, par M. l'ab. Grandidier, pag. 13 et suiv.) Mais Herman, se voyant hors d'état de soutenir ses prétentions à la couronne; prit le parti de se soumettre à la clemence du nouveau rot. Celuici le recut en grâce le 1er. octobre, et lui conserva ses duchés à condition qu'il réparerait les torts gu'il avait causés à l'évêque et à la ville de Strasbourg, 'et qu'il férait reconstruire son église cathédrale. (Ditmar. et Adelbaldus.) A cet effet, Herman lui céda l'abbaye de Saint-Etlenne, en compensation des dommages qu'elle avait soufferts. Cette cession fut confirmée à l'évêque Werinhaire et à ses successeurs par un diplôme de Henri, roi de Germanie, date du 25 janvier 1053. (Gallia Christ, toin. V, inst. pag. 466.) Herman mourut le 4 mai 1004. (Necrol. Fuld. et Hepidun.) Le moine Richer, dans sa chronique de Senones, raconte sérieusement qu'il fut étrangle par le diable. Il laissa trois enfants de GERBERGE, sa femme : Herman, qui soit; Gisèle, mariée d'arbord à Ernest, duc de Suabe et d'Alsace, et ensuite à Conrad le Salique, qui devint empereur en 1204; et Mathilde, qui épousa en premières noces, Conrad, duc de Carinthie et de la France orientale, et on secondes, Frédéric, duc de Lorraine.

#### HERMAN III.

voos. HERMAN était encore enfant lorsqu'il succèda, en 2004, à son-père, dans le duché d'Alsace et de Suabe. (Ditmar. et Herman. Contract.) Le roi Henri le lui conserva en faveur de Gerberge, sa mère, qui était sa consine. Ce prince étant arrivé, la même aunée à Zurich, il y tint une diète provinciale, dans laquelle il pourvat à l'administration du duché pendant la minorité d'Herman. Werinhaire, évêque de Strasbourg, donne,

des anciens ducs d'alsace et de suabe.

en 1004, une charte à l'abbaye de Saint-Etienne, mediantibus principibus Herimanno dute, Ernesto Palatino. (La Guille, Hist. d'Alsace, pr. p. 24.) Cet Ernest paraît être le même que le beau-frère d'Herman dont nous parlerons ci-après. Le jeune Herman ne parvint point à l'âge fixe por les lois pour gouvernes par lui-même; il mourut, le 28 juillet 1012, sans avoir été marié. (Ditm. et Necrolog. S. Galli.)

#### ERNEST I.

tota. Ennest, fils de Léopold, premier marquis d'Autriche, et frère de Poppon, archévêque de Trèves, fut le successeur d'Herman III dont il avait épousé la sœur. (Herman. Contract. Ditmar. et Wippo.) Son règne fut court. Il fut tué à la chasse par la maladresse d'un de ses officiers, nommé Adalbéron, le 31 mai 1015. (Necrol. Fuld. et Annal. Hildesheim.) De GI-sèlle, son épouse, fille du duc Herman II, il laissa deux fils qui lui succédèrent l'un après l'autre. La veuve se remaria, comme on l'a dit, à Conrad le Salique, depuis empereur.

#### ERNEST II.

1015. ERNEST II, fils aîné d'Ernest I, lui succéda en bas age sous la tutelle de Gisèle, se mère, ensuite sous celle de l'archevaque Poppon, son oncle paternel. (Litmar. et Wippo.) Il ne commença qu'en 1024 à gonverner par lui-même. Mais à peine eut-il en main les mines du gouvernement, qu'il entra dans une conspiration formée par les ducs de Lorraine et de Franconie contre l'empereur Conrad son beau-père. Les seigneurs de Suabe, qu'il voulut engager dans son parti . lui répliquèrent : « Si nous avions été esclaves du roi et qu'il » nous ent assujettis à vos lois, nous vous suivrions dans toutes » vos entreprises. Mais nous sommes libres, et l'empereur » n'est que le défenseur suprême de notre liberté. Nous la » perdons si nous nous détachons de lui. Ainsi nous userons » de ce privilége pour retourner à l'empereur. » Cette réponse ferme déconcerta la conjuration. L'impératrice Gisèle obtint le pardon de son fils; mais la bonté de Conrad ne changea point le cœur de ce jeune prince. Dès qu'il le vit occupé en Italie, il se mit, en 1027, à la tête d'une nouvelle ligue contre son beau-père. Ayant passé le Rhin avec ses troupes, il ravagea en Alsace toutes les terres des seigneurs qu'il y trouve fidèles de Conrad, mit au pillage et ruina les châteaux de Hugues. comte du Nordgaw; et s'étant ensuite jeté sur la haute Bourgogne, il y fit le dégâte, prétendant que ce revaume devait lui

revenir du chaf de sa mère. Mais en ayant été chassé., il revint en Allemagne, où il pilla plusieurs monastères opulents. Conrad, à son retour, ne laissa pas ces attentats impunis. Il so rendit à Ulm, où il assembla une diète général pour décider du sort d'Ernest. Celui-ci, abandonné de ses partisans, ne trouva d'autres ressources que de se remettre à la discrétion. de son souverain, qui l'envoya en Saxe pour y être enfermé dans la forteresse de Gibichenstein, près de Hall. Par considération pour l'impératrice, on me lui donna point de successeur en Alsace et en Suabe. Conrad, à la prière de cette princesse, lui rendit même la liberté en 1030. Mais Ernest, n'ayant pas veulu accomplir les conditions qu'on lui avait prescrites pour l'obtenie, fut proclamé ennemi public, et mis au ban de l'empire dans la diète d'Ingelheim. (Wippo.) Il fut tué le 18 août de la même année, dans un combat singulier, de la main du comte Manegold. Son corps fut enterré dans la cathédrale de Constance. Ernest ne laissa qu'une fille nommée lda, de sa femme, qui était sœur du pape saint Léon IX.

#### HERMAN IV, ET CONRAD II.

1030. Le duché de Suahe fait, catte année, séparé pour quelque tems de celui d'Alsace. Le premier fut accordé à HERMAN, frère d'Ernest, qui, n'étant passencore en âge de gouverner par lui-même, fut mis sous la tutelle de Warman, évêque de Constance. Il accompagna, en 1088, l'empereur Coured, époux de sa mère, en Italie, et y mourut le 28 juillet de la même année, l'fut enferré à Trentes (Wippo et Herman. Contract.)

Le duché d'Alsace passa entre les mains de Connad, duc de la France orientale, fils de Conrad, duc de Carinthiny et de Mathilde, sœur de l'impératrice Gisèle. Une charte, datée de l'an 1085, ne laisse aucun doute sur l'autorité ducala qu'il exerça en Alsace. (Koesigshooius, in Chron. Alsact. pag. 1067.) Conrad fonda, en 1061; l'abbbye de Limbourg dans le Palatinat, et mourut en Italie l'an 1039, sans laisser de postérité. (Herman. Contract.) Les deux duchés de Suabe et d'Alsace furent alors réunis de nouveau dans la personne de Henri, qui suit.

Ce fut du vivant du duc Conrad qu'il s'élera dans stranbourg une contestation dont le détail doit entren dans un ouvrage destiné à la vérification des anciennes dates. Elle regardait le jour auquel il fallait commencer l'Avent lorsque la fête de Noël tombait un lundi. L'évêque Guillaume et son clergé noutenaient qu'il haitait considencem l'Avent destre semaines entièles auprinteant pet ils coélébrégent en esteu; le 26 novembre petnier dimanche de l'Avent l'au 1038, où la weille de Noël; se remontrait um silmanche di l'empereur Conrad; qui se l'empereur dons à Stradbourg avec son fils Henri et itous les seigneurs qu'il l'y avaient accompagnés, ne suivivent pas est cample : ils attendirent encord une semaine, et ne commancé relit l'Avent que le 3 de décembre. On assembla à cet effet un consile au château de Limbourg, près de Spirél, od la cause fondéclarée en faveur du sentiment de l'empereur. Cette décision à depuis prévalu jet la servicul appai, à l'usage qu'on sult enque aujourd'uni dans l'église universelle. (Essait Matarasia d'église sathéde de Straib, pagnay), us.)

sure de la constant d

and some of the land the contract of the contract such

ारीय है. से बेटर पर और Sualk MATERO annee, set हार प्रभार प्रभार Esons romte palatin da Rhine pet de Mathilde, fille de l'empereur Oltono II , et courte, applatin luizmame, a cida, ca courté, à Henri, son cousin surpour le duché de Suaba saque Henri III lni confera-Posso(5, all) aveis interifécaette feveur pour avoir soutenu avec ardeur les intérêts de ce prince dans la sédition slant Godefrois, depuis sliverde Lothiers at Bandonin V, comtel de l'Elandres a avaignt cété des auteurs. La fut à Gustar, pendant lass fêtes. de Rânues, qu'Otion-fut; revâtu de cette digationallane la gerde pastong-teman et mourut, fort regratta en sans en fants - le in gentembre 1947 i dans i son châseah she Ganaban by Manaphya. Brunviller at Herman. Con-Le Roismour et monime en italie fan rody, sane leischoofe powercze. Frances Couppe NOTTO deches de Bunbe et d'usse so l'impre sière secon a de povoque dans la personne de

1047. OTTON, fils de Henri, marquis de Schweinfurt aut de Gerbergen Infett houteur, sen 1047, det duchés de Suabe et d'Alsacempanillempereur Henri III dans inne diète qu'il tint à Ulmi, égénest : Sant let Herman. Gontrant ) Il gouvernn ces deux provinces qu'il tint à l'espaça de dix sais ; et mourus le 28 septembre ambilison-opere fut inhumé à Schweinfurt, XIII.

dans le tombeau de ses ancêtres. Il paraît qu'il mourut sans postérité; du moins est-il certain qu'il ne laissa point de fils après sa mort. Les vastes domaines de l'ancienne maison de Bamberg, dont il était le dernier rejeton mâle, furent partagés entre quatre filles; et, après beaucoup de révolutions, ils formèrent la principauté de Bareuth et une grande partie du haut Palatinat. Otton possédait aussi le margraviat de la Bavière septentrionale. Son titre, et le fief principal, compose du comté de Champ, passèrent par alliance dans la maison des seigneurs de Volubourg, qui les couserva jusqu'à son extinction arrivée en 1210, tems auquel le margraviat fut réuni au duché de Bavière. (Pfeffel.)

#### RODOLFE.

1057. RODOLFE, fils de Cunon, comte de Rhinfelden, sut donné pour successeur à Otton dans les duchés d'Alsace et de Suabe par l'impératrice Agnès, mère et tutrice du jeune Henri IV. Cette promotion excita les plaintes de Berthold, comte de Zoringen; auquel le feu empereur avait assuré ces duchés en 1052, du vivant d'Otton. (Conrad. Usperg.) Mais Agnès, qui voulait marier sa fille MATHILDE à Rodolfe. meprisa les murmures de Berthold, auquel, pour l'apaiser, che donna, trois ans après, le duché de Carinthie. (Lambert. Schufnab. ) Rodolfe perdit, l'année svivante 1058, Mathilde, son éponse, morte à l'âge de quatorze ans. (Herm. Contruet.) H vecut long-tems en bonne intelligence avec l'empereur son beau frère. L'an 1075, il l'accompagna, avec les troupes de la Subbe, dans la guerre contre les Saxons, et donna des marques de valeur à la bataille que ce prince leur livra, (Bruno, in Histor. belli Saxon.) Ce fut a sa prière, Suevorum ducis Rodolphi presibus, que Henri confirma, en 1076, la douation de l'eglise de Rucegisberg, faite à l'abbaye de Cluni: Mais la fameuse querelle qui s'éleva entre le sacerdoce et l'empire changea les dispositions de Rodolfe envers ce prince, et le fit entrer dans le sparti de ceux qui se déclarèrent contre lui. Plusieurs prélats et seigneurs de la Germanie s'assemblèrent, le 15 mars 1077, à Forcheign, po Franconie. Henri y fut déposé, et les suffrages se reunirent en faveur du duc Rodolfe. Celui-ci fut aussitôt conduit à Mayence, où il fut couronne le 27 suivant. Berthold, duc de Zeringen et landgrave du Brisgaw, Werner, comte de Habsbourg, Hugues, comte ulu Nordgaw, et la plus grande partie de l'Alsace, du Brisgaw et de la Suisse, se déclarèrent, pour Rodolfe. Mais il avait en tête Werinhaire, évêque de Strasbourg, prélat vaillant

et belliqueux, qui resta fidèle à son souverain. Ce prélat se rendit en Italie, où était Henri, pour lui apprendre l'election du duc de Suabe. Henri quitta aussitôt Rome, et alla ravager les terres des deux ducs, Rodolfe et Berthold. Grégoire VII, dans un concile tenu à Rome le 7 mars 1080. comfirma à Rodolfe la couronne royale. Mais Henri sit une irruption en Saxe, où il livra bataille à son compétiteus. Les deux armées se refrontrèrent, le 15 octobre de la même année, à Wolksheim, près de Mersbourg. Le combat fut sanglant : Rodolfe voyait la victoire pencher de son côté lorsqu'il fut tué d'un coup de pique dans le bas ventre. Il eut aussi la main droite coupée; pe qu'on regarda comme une punition pour avoir viole le serment qu'il avait fait à son souverain. Le corps de Rodolfe fut porté à Mersbourg, où il fut enterre. Ce prince laissa une fille nommée Agnès, mariée à Berthold II, tlut de Zeringen, et un fils appelé Berthold, anquel il avait donné, en 1077, son duché de Suabe et d'Alsace. Berthold, qui en fut privé à la mort de son père, conserva cependant le titre de duc, et mouruit au mois de mai 1000. Le duc Rodolfe fut marié deux fois. MATHILDE, sa première femme, sœur de l'empereur Henri IV, qu'il avait épousée l'an 1057, morte l'année suivante à l'âge de quatorze aus, ne lui donna point d'enfants. D'ADELAIDE, fille d'Otton, marquis d'Ivrée, sa deuxieme femme, veuve d'Amédée I, comte de Savoie, décédée en 1079, et inhumée à l'abbaye de Saint-Blaise, il eut deux fils, Berthold, dont on vient de parler, et Otton; avec deux filles, Adelaide, femme de saint Ladislas, roi de Hongrie; et Agnès, marice, comme on l'a dit plus haut, en 1077, à Berthold, duc de Zeringen.

Rodolfe fut le dernier duc bénéficiaire d'Alsace et de Suabe. Après avoir passé dans différentes familles, ce duché va rester dans celle de Hohenstauffen jusqu'à l'extinction de cette illustre

maison.

#### DUCS HERÉDITAIRES.

#### FRÉDÉRIC I.

ro8o. Fréderic de Buren, seigneur de Mohenstaussen, château de la Suade, dont le nom devint celui de sa maison, avait donné à l'empereur Henri des marques particulières de sa valeur et de sa sidélité dans la guerre qu'il eut avec Rodosfe, son rival. Henri, en reconnaissance de ses services, lui accorda en mariage sa sille Agnès, et en même-tems, c'est-à-

dire en 1080, le duché de Suabe et d'Alsace, dont Berthold de Keringen s'était mis en possession au nom de Berthold de Rhinfelden, son beau-frère. Frédéric fut obligé de prendre les armes pour s'y maintenir. Le jeune Berthold étant mort en 1000, Berthold de Zeringen fut lui-même nommé due de Suabe, en 1092, par les pratiques secrètes de Gebhard, évêque de Constance, son frère. Mais Otton, évêque de Strasbourg, qui était frère du duc Frédéric, dissipa entièrement le parti de Berthold, qui ne conserva plus rien dans le duché de Suabe et d'Alsace. Berthold le lui abandonna entièrement, l'an 1098, en se réservant l'advocatie de la ville et du district de Zurich. Frédéric en mourut paisible possesseur, en 1105, et le transmit à ses descendants. Il signa comme due les deux diplômes de Henri IV, datés de 1085 et 1102, pour les abbayes de Neuvillers et de Weissembourg. Il était fils de Frédéric, qui tirait son origine des anciens comtes de Suabe, et qui habitait le château de Buren, aujourd'hui Waschenburen. Ce Frédéric épousa, l'an 1040, Hildegarde, veuve de Conrad, préfet de Nuremberg. Elle était fille d'Herman, comte de la France orientale, auteur de la maison de Hohenlohe, et d'Adelaide, comtesse d'Alsace. Hildegarde porta en mariage à Frédéric de Buren, son époux, la terre de Schelestadt, en Alsage, et y fonda, vers l'an 1090, le prieure de Sninte-Foi, qui fut augmenté par la libéralité de ses enfants: Elle mourut, en 1094, de la peste qui régnait alors en Alsace, De son mariage, outre le duc Frédéric dont nous venons de parler, elle eut Otton, auquel le roi Henri accorda, en 1082, l'évêché de Strasbourg, et qui mourut le 3 août de l'an 1.100; Louis; Gauthier, Conrad, et une fille nommée Adélaide. Tous ces six enfants, et entr'autres, Succorum dux Fridericus, sont nommés comme vivants dans la charte de Hildegarde, leur mère, pour l'église de Sainte-Foi, de 1094. La mortalité enleva, la môme année, Conrad et Adélaïde. Louis et Gauthier, qui sont rappelés avec Frédéric, dux Suevorum, dans une charte de l'évêque Otton, da 1095, pour la même église, moururent sans postérité. Fredéric I, duc d'Alsace et de Suabe, fonda l'abhaye de Sainte-Walburge, en Alsace, conjointement avec Pierre, comte de Lutzelbourg, comme le prouvent les bulles des papes Pascal II, de 1102, Calixte II, de 1121, et Honorius II, de 1125, dans lesquelles ils sont nommés religiosi principes Fridericus dux et Petrus. Frédéric eut d'Agnès, son epouse, fille de l'empereur Henri IV, Frédéric II, qui suit, et Conrad, duc de Franconie, depuis élevé à l'empire en 1138. Agnès, qui ne mourut qu'en 1143, se remaria, l'an 1106, à Léopold le Pieux, marquis d'Autriche. ( Voy. les marquis et ducs d'Autriche. )

#### FRÉDÉRIC II.

1105! Frédéric II, connu dans l'histoire par son surnom de Borgne, fils du duc Frédéric 1 et d'Agnès, né l'an 1090, devint le successeur de son père à l'âge de quinze ans. Il se qualifie Fridericus dux Suevorum dans une charte donnée le 21 juillet 1105 au monastère de Sainte-Foi de Schelestadt, par laquelle il confirme la disposition de son père, qui voulait que l'advocatie de cette église n'appartiendrait nisi ad quem ejus progeniei stoufa ac omnis ducatus spectaret. Frédéric contribua beaucoup par sa sagesse, sa valeur et son habileté, au bien de l'Alsace et de la Suahe. Sa naissance, ses manières affables, son esprit et ses discours prévenaient les peuples en sa faveur. Il était si liberal, que les soldats accouraient de toutes parts pour s'engager à son service. Comme c'était sur tout dans son duché que se trouvait alors réunie la force de l'empire ; il s'y fortifia en élevant des châteaux dans les lieux qu'il croyait les plus propres pour sa desense. Il en fit construire un si grand nombre, qu'on disait de loi, selon Otton de Frisingue, qu'il trainait toujours un château à la queue de son cheval. Le château de Haguenau, bâti en Alsace, vers l'an 1115, lui doit son origine. Villa quie dicitur Hagenowe, a nostro quondam patre duce Friderico fundata, dit l'empereur Frederic, son fils, dans le diplôme par lequel'il l'élève, en 1164, au titre de cîté, ou ville impériale. Le duc Frédéric soutint toujours les intérêts de Henri VI, son oncle, avec une intrépidité qui le rendit redoutable dans tout l'empire. En 1114, lorsque ce prince se vit abandonné de presque tous les seigneurs de la Germanie, Frédéric et Courad : son frère, continrent dans le devoir tous les sujets de l'empire, depuis Bâle jusqu'à Mayence. Leur fidélité ne sut point sans récompense. L'empereur ayant formé, des débris de l'ancien margraviat de la Bavière septentrionale, une nouvelle principauté, la conféra à Conrad, sous le titre de duché de Franconie. Le duc Frédéric signa la plupart des dii plômes que Henri V accorda aux abbayes d'Alsace. Il est nommé Friderich dux Allemanniæ dans celui de ce prince pour l'église de Strasbourg, de 1122. Après la mort de Henri, arrivée l'an 1125, Frédéric eut un parti pour l'elever à l'empire. Mais · Adelbert, archevêque de Mayence, soutenu par le pape Honorius II et par Louis le Gros, roi de France, profita de l'absence de ce duc, et sit tomber les suffrages sur Lothaire, qui l'emporta. Celui ci vint aussitôt à Strasbourg, qui lui ouvrit ses portes au mois de décembre, et où il célébra les fêtes de Noël. -Les deux ducs, Frédéric et Conrad, s'étaient approprié plusieurs biens royaux par la condescendance du dernier empereur: Lothaire les répéta; et sur le refus qu'ils firent de les lui rendre, il les mit au ban de l'empire dons la diète de Goslar. Il failut avoir recours à la voie des armes pour faire exécuter de jugement. Mais le due de Suabe s'étant retiré dans des lieux forts, l'empereur n'osa pas entreprendre de l'y forcer; il en laissa le soin à Gebehard d'Urach, évêque de Strasbourg. Les armes de ce prélat furent plus heureuses que celles de l'empereur : il desit entièrement le duc, en 1231, près de Gogenheim, à trois lieues de Strasbourg, et s'empara de la plupart des châteaux que ce duc s'était conservés en Alsace. Quelques auteurs ajoutent que Gebehard contraignit même Frédéric de quitter le titre de duc d'Alsace : mais c'est une erreur. L'annaliste saxon, en parlant de lui, le qualifie toujours duc. On peut aussi regarder comme un sentiment hazardé ce qu'avancent des modernes, que l'évêque Gebehard remporta encore, six ans après, sur le même Frédéric, une seconde et plus triomphante victoire. Ils n'ausaient pas risqué ce fait, s'ils avaient fait attention que Frédéric et Conrad, son frère, étaient rentrés, dès l'an 1135, dans les bonnes grâces de Lothaire, par l'entremise de saint Bernard. Frédéric fut confirmé dans la possession de ses duchés. Conrad, de son côté, sut gagner l'amitié de Lothaire, qui lui donna beaucoup de part dans le gouvernement de l'empire. Il fut même nommé son auccesseut, le 22 février 1 138, à la most de cet empereur. L'élection de Conrad était l'ouvrage de la faction des Gibelins. Consad, duc de Zeringen et comte de Bourgogne, qui était à la tête des Guelfes, était un de ceux qui s'y étaient opposés le plus vivement. Le duc Frédéric, ayant assemblé une armée dans la Suabe et dans l'Alsace, marcha contre lui, et lui enleva toute la prefecture de Zurich avec une partie de la Bourgogne transjurane. De-là il passa dans le Brisgaw, où il se rendit maître du château de Zoringen. Ces victoires rapides obligérent le duc de Zeringen de se soumettre à la domination de l'empereur Conrad, qui lui rendit, la même année 1138, les terres qu'on lui avait enlevées. Le nom de Frédéric paraît dans la plupart des diplômes de l'empereur Conrad III, son frère. Ce prince l'appelle frater noster dux Fridericus dans le diplôme pour l'abbaye de Sainte-Walburge, de 1138, auquel souscrivit en même-tems Fridericuflius ducis Friderici. Ce duc Frédétic est nommé dux Alsatia dans le diplôme pour l'abbaye de Zwettalen, de 1139, dus Alsaciorum et Suevorum dans celui pour l'hôpital de Strasbourg, de 1144, et dun Suevorum et Abatia dans celui pour l'abbaye de Lucelle de la même année. Il finit ses jours au commencement de 1147, dans son château de Haguenau, et fut enterré

DES ANCIENS DUCS D'ALSACE DE DE SUABE. dans l'abbaye de Sainte-Walburge, qui n'en est éloignée que d'une lieue, et dont son père avait été un des fondateurs. Frédéric II fut lui-même le fondateur de celle de Koenigsbrock. située également en Alsace. Conobium heate Marie in Regisponte a patre nostro Friderico fundatum, dit l'empereur Frédéric; son fils, dans son diplôme de 1887. L'abbave de Neubourg le compte aussi dans le nombre de ses bienfaiteurs. Il avait épousé Judian, fille de Henri le Noir, duc de Bavière, morte en 2126, dont il eut Frédéric III, qui suit; Conrad, comte palatin du Rhin, mort en 1195; Christine, marien à Uladislas II; roi de Pologne; et Berthe-Judith, qui épousa Mathieu I, duc

#### FRÉDÉRIC III.

de Lorraine.

1147. FRÉDÉRIC, surnommé Barberousse, est appelé dus Suevice et Alsatice dans le diplôme que l'empereur Conrad accorda, au mois de février 1147, à l'abbaye de Corvey, et qui est écrit en lettres d'or sur un parchemin de pourpre. Il avait succédé, au commencement de cette année, aux états et aux dignités du duc son père, et sur tout dans les duchés de Suabe et d'Alsace. Mais cet opulent héritage ne put ébranler la résolution qu'il avait prise de suivre l'expédition d'outremer, pour laquelle il s'était engage à la diète de Spire, tenuè le 27 décembre 1145. Il partit pour l'Orient au mois de mai 1147, avec l'empereur, son oncle: Cette croisade, comme l'on sait, fut très-malheureuse. De retour en Allemagne, it signa encare plasieurs diplômes de 1180 et 1191; en prenant le titre de dux succionel Alsatha Concad étant décède en 1152; Frédéric, son neveu : fut élu manimendent, le 4 mars, dans la diète de Frandfort pour lui succèder. L'empereur, étant au lit de la mort, l'avait désigné son successeur, à condition que les princes de l'empire approuveraient son choix.

#### FRÉDÉRIC IV.

£ ' We w 🔻 1,152. Erépéric IV , incommé de Rothembourg, this teau de ce nom, situé en Francomo, où il faisait son séjour ordinaire, était fils puiné de l'empereur Cohrad et de Gertrude, fille de Bérenger, cointe de Sultzbach. Frédéric Barbecourse, son cousin, ayant et cooronne à Aix-la-Chapelle le 9 mars 11.52, il s'y demit en sa faveur des duchés d'Alsace et de Suabe. Il était encore en ban âge lorsqu'il obtint oès duchés : gar il est pommé Aridericus puer dux Sueverum! filius beate memorie regis Conradi, dans un diplôme de l'année utio. Aussi fut-il mis sous la totelle de Conrad, comte

malatin du Rhin; fière de l'ampereun; qui ipoungette mison; est nommé. Curredus des de Sugria, dens le i distôme le Emidenic pour l'abbane de Neubourg de 1456: Devenu majeur, Fredéric vécut toujours dans la plus grande intimité avec l'empereur : il signa, l'an, 1,63, sous le titre de dux Suevorum, le diplôme de ce prince pour le chapitre de saint Thomas de Strathourg, et l'accompagna dans la plupart de ses expeditions ditalie. Mais il. y. trouva son tombaut il mourut à Rome, le 19, poût 1167, de la peste fqui ravageait alors l'armée impériale, fort regretté à caust de ses vertus morales et militaires. Son corps fut porte a labbayo d'Ebrach, en Françonie, où l'on voit son épitaphen La branche cadette de la maison d'Hohenstauffen s'éteignif ayec Fredéric de Rothemhourg ; il n'eut point d'enfante de sa femme RICHENZE, fille de Henri, duc de Bavière et de Saxe, qui se remaria avec Canoti le Danemarck, fils du roi Waldemar, morte en 1221. Ainsi tous les biens qui composaient son heritage echarent a democram Erestric, son there is any a salary ground but a more to

TomFREDERIC V. 1 . part h & south and make the south of t

1160. Frénéric V était second fils de l'ambereur Trédéric Barberousse et de Beatrin, fille et hérisme de Renauld III. comte de Bourgogne. Son père lui autorda, dans l'assemblée de Bamberg, du o juin 11 169 ; les duches de Suale et d'Alsace, vacants depuis deux ans. Mais comme il était encore en bas âge, l'empereur les administra lui-même jusqu'en l'an-rr84, qu'il fut créé chevalier dans la diète de Mayence. Cependant, dès l'an 1170, l'empereur rappelle; dans son diplôme pour l'église de Coire, son fils Frédéric ¿ comme duc de Susbe, filius noster Fredericus dux Suevie. Celui-ei se qualifie Pridericus Dei favente clementia Hizatii dun, Hohenhurgensièque Boolesta Advocatus, dans une charte qu'il accorda, en 1179, a l'abbaye de Hohembourg. Il prend aussi le titre d'Elisatio dus à la tête d'une autre charte pour la même-abbaye de uten; et, en la signant, il se nomme dux Suevoram: Le sceas appose à cette dernière charte représente la figure d'un jeune homme. L'empereur Frédéric fonda : en 1484. Phôpital de Haguenau. de consensu et voluntate dilecti filii Friderici Suevorum ducis. Le duc Frédéric s'engagea pour la croisade, et partit avec son père pour l'Asie, où il le perdit en 1190: Il fut, au décès de l'empereur, charge du commandement de l'armée. Il donna au siège d'Acre, ou de Ptolemaïde, de grandes marques de valedr : mais el y fut frappé d'una maladie qui l'enleva, le 20 janvier 1191, à la fleur de son âge, sans

svoir été marié. L'empereur Henri VI, son frère, dans son diplôme du 17 avril 1191 pour l'église de Strasbourg, fait mettion délecti fratris nostri pie recordations Friderici illustris Succorran ducis.

#### CONRAD III.

pereur Frédéric, fut, en 1191, investi à Worms des duchés de Suabe et d'Alsace par l'empereur Henri VI, son frère, qui, dans un diplôme accordé la même année à l'eglise de Strasbourg, l'appelle Cunradus dux de Rotenburc, frater noster. C'était un prince débauché, qui ne manquait cependant pas de valeur. Il mourut à Dourlach en 1196, dans une expédition contre Berthold V, duc de Zeringen, sans avoir été marié.

#### PHILIPPE.

1196. PHILIPPE, marquis de Toscane, et frère des deux prétédents, fut donné, en 1196, pour successeur à Gonrad, dans les duchés d'Alsace, de Suabe et de Franconie, par l'empereur Henri VI, son frère, qui lui fit épouser, la même année, IRÈNE, fille d'Isaac l'Ange, empereur d'Orient. A la mort de Henri, arrivée le 28 septembre 1197, Philippe fut élu, le 6 mars suivant, par plusieurs seigneurs de l'empire, pour lui succéder... Mais il eut un compétiteur dans la personne d'Otton de Brunswick, qui fut élevé à la même dignité par le parti des Guelfes. Conrad de Hunnebourg, aveque de Strasbourg, s'étant déclaré pour ce dernier. Philippe ravagea les terres de l'évêche et les environs de Strasbourg; il assiégea même cette ville pendant l'été de 1199, et obligea l'évêque de le reconnaître pour roi. Il revint de nouveau à Strasbourg en 1200, et il y confirma, le 9 avril, la fondation de l'abbaye de Toussaints dans la forêt Noire. Philippe se reconcilia dans la suite avec Otton, auquel il promit Béatrix, sa fille, en mariage, avec la Suabe pour sa dot. Mais cet arrangement n'eut pas lieu par la mort de Philippe, qui fut tué à Bamberg le 23 juin 1208, par la main d'Otton de Wittelsbach. Philippe sut le premier qui commença d'aliener et de vendre les domaines de ses duchés de Suabe et d'Alsace. La guerre qu'il avait avec Otton le réduisit à cette nécessité. Il laissa quatre filles, dont l'aînée, nommée Béatrix, épousa Ferdinand III. roi de Castille.

#### FRÉDÉRIC VI.

1208. Frinzeic VI, fils de l'empereur Henri VI et de Conse XIII. 61

tance de Sicile, n'avait que quatorze aus lorsqu'il succeda à Phillippe, son oncie, dans les duches d'Alsace et de Susbe l'en pluint qu'il y prétendit par droit d'héritage ; comme le definier rejeton de la maison de Hohenstauffen. If ne put cepelidant aussitot s'en mettre en possession. En Afet, nous voyons, par les historiens du tems, que l'Alsace, la Suabe, l'évêque de Strasbourg, et les seigneurs du pays, passérent dans le para le para le para ann IV, dont it nons reste un grand nombre de diplotible accordes en faveur des abbayes d'Alsace; et ces diplômes protivent que ce prince faisait son sejour ordinaire dans la ville de Haguenau, où il tenait garnison. Frederic avant été lui-même ele empereur, contre Otton, le 13 décembre 1210, Commença par la Sicile le recouvrement des vastes domaines de la tittaison. Etant revenu triomphant de ce revailing en 1212, il trouva les habitants d'Alsace et de Suabe entièrement disposés à le reconnaître. Quatre lettres, qu'il écrivit dans le mois de fevrier ; quin, août et décembre de la même année, au magistrat de Stras-bourg, font voir que des-lors cette ville le régardant comme son souverain. Frederic, suivant l'exemple de son pere et de son ateul, prit, en 1216, sous sa protection l'adhaye de Neubong, ch Alsace, située dans ses domaines, et dépendante de la chambre ducale de Haguenau : In predio nostro situit : hépote Cameram nastram Hagenowa, dit-if Gans le diplome. Il en dodna un autre, en zarg, en faveur de la ville d'Anweiller, dans lequel if fait mention proads Friderick quondian tutly he Suctorum ducis. Prederic aut de son vivant plusieurs difficultes avec les eveques de Strasbourg, au sujet de différentes terres et de pluajeurs droits, dont ceux-ci jouissaient dans l'Alsace et dans le Brisgaw. Elles furent enfin terminées, au mois de mais 1236, par un accommodement passe entre l'empéreur Prédétic et l'évêque Berthold, qui accorda en fiet, à lui et à ses hertires inales, la plupart des endroits et des objets qui étaient éri hisse : Et de predicto seudo investivit nos corporaliter, ut est mons, Buettus princeps noster B. venerabilis Argentinensis episcopus, dit Vettipereut dans son diplôme date de Strasbourg. Les duls d'Alste et de Suabe deviurent, en vertu de ce traite, grands caméries, ou chambellant de l'évéché de Strasbourg, frédéric ne garda. pas le duché pendant tout le tems de son long règile : it s'en démit, en 1219, en faveur de Henri son fils, qui suit.

#### HENRI II.

1210. HENAL, fils de l'empereur Frédéric II, et de Cons-

duchés di Alface et de Suabe, n'étant âgé que de six ans. Ce fut cet illustris princeps. Heinricus dux Suevia, qui signa le diplome de son père, donné à Haguenau le it septembre 1219 : en faveur de la ville de Strasbourg. Il est nommé Henricus dute Suevie rectorque Burgundie dans un autre diplome du 20 avril de la mome année, paur celle de Worms. Henri fut élu roi des Romains à Francfort, en 1221, et couronné, en 1222, à Aixla-Chapelle, sous le pom de Henri VII; ce qui fit que depuis ce tems il ne prit plus dans les chartes le titre de duc de Suaha et d'Alsace. Ce jeune prince exerça alors, au nom et comme vicaire, de ann pere, sous la direction d'Engilbert, archeveque de Cologne, at de Louis I, duc de Bavière, ses régents, l'autorité squiveraine, avec subordination toutefois à l'empereur, qui réformait ses au éta quand il le juggail à propos. Nous remarb querons ici savec M. Pfeffel, que ce prince est le premier hérin tier présomptif de l'empereur, qui ait été sacré du vivant de l'emperaux régnant, et qui ait porté le titre de roi des Romains. Une sharte des comtes de Kibourg pour l'église de Munster en Argany, de 1223, est ainsi datée: Friderica imperatore in Sicilia agente, Henrico filia ejus in Alamanuja dispanente Ba 1224. Henri, se trouxant à Haguenau, accorda un diplôme en faveur, de l'alibane de Hohenbourgs et un autre en faveur de celle de Touspairate En 1226, il passa um accord avec Berthold, eveque de Strashourg, à la diète de Wurtzbourg. En 1227, il renouvela à Haguenau les privilèges du monastère de Konigsbruck. Il termina, l'an 1228, une contestation qui s'était élevée entre luiet les comtes de Ferrette van sujet du château d'Egisheim. Il confirma, en 1229, les droits de péage à l'abbé-prince de Mourbach, lequel lui confera en fiel, l'an 1232, la ville de Dèle. En 1233, il prit sous sa protection l'éveque, le chapitre et la ville de Strasbourg. Il renonga, l'an 1234, en faveur de Berthohl; évêque et prince de Strasbourg, aux droits qu'il prétendait sur le château de Thann. Toutes ces particularités font voir que Honri exerçait alors l'autorité souvergine en Alsace. Ce jeune prince, guidé par les conseils du duc de Bavière, son régent, gût été heureux s'il q'eût pas suivi son ambition excitée par le pape Grégoire IX, qui, pour le soulever contre son père, te l'attira par l'espérance chimerique d'être proclamé et reconnu roi d'Italie. On prétend que la seduction de Hemi commença dans unn entrevue qu'il eut avec ce pape, tandis que l'empereur était occupé à la croisade. Frédéric, à son retour, s'aperçut des perminieuses dispositions de son fils, et, les croyant inspirées par le duc de Bavière, il se desit de celui-ci, l'an 1231, de la manière qu'on le dira à son article. La suite de la conduite de

sor file prouve bien qu'il suivait d'autres impressions que celles qu'il avait reçues de son régent. Excité pan les timemis de ton père guil cherchait goujours, à le détrôner, au à serfaire minérat indépendant de lui. Dans cette vue y il accordait des suiviléges entraordinaires au clergé d'Allemagne, et il prodignait aux princes et aux villes des grâces de toute espèce pour se les attacher. Enfin., l'an 1235, il leva l'étendard de la nébellion dons la diète qu'il tint à Boppart, ville située à trois lienes des Coblentz L'empereur était alors au-delà des monts, occupé à réduire les villes rebelles d'Italie. A la nouvelle de cet événement imprévu. il repassa aussitot en Allemagne, et déconcerta panson activité les projets de son fils. Henri, se veyant tout-à-coup abandonné de ses partisans, vint se jeter aux pietls de son père dans daidiète de Worms, et obtint son pardon. Mais bientet après : ibrecomgnença à cabaler ; il conçut anême d'horrible destelin d'attenter à la vie de l'auteur de la sienne. L'empereur dommeigardauphe de ménagements. Il fit arrêter ce fils dénaturé det de fit déposer, au mois d'août de la mêmetennée raas, par la siliète de Mayence, Il l'envoya ensuite dons la Pavillo, più il finip serjous en 1242. Il avoit épousé, on ruady Manguer une, fille du Léopold; due d'Autriche, mont il laissa deux-fils immeaux prédéfic et Henris, qui farent empoisonnés, en sabi par Mainfioi pileur oncle, roi de Sicile, fils naturelede Enédério: Liesh piereise wist en: Alsace aussitôt après la diête de Mayenee e et passa à Maguenau les mois de septembre et de décembre de l'année racis. where my it smile of the because

#### come of compatibilities of elastic

\*\* 101."

Jan Barrell का अन्तर को उर्देश है। विकास के प्राप्त की स्थाप ... 1235. Costand i né en 1228 s filis de Rempereur Frédéric de et, d'Isabelle ou Volande, fille de Jesa de Brienne, roude Jérasalem, duc de Suabe et d'Alsace des l'am 4235/, fut, en 1237, reconnu roi des Romains par les princes d'Allemagne, du consentement de son père. Chunradus divi August imperatoris Frederici filius, Dei gratia Romanorum in regem electus semper Augustus et heres regni Jerosolymitani, se trouvant à Haguenau le premier mars 1238, y accorda un diplôme en faveur de l'abbaye de Neubourg, auctoritate Donuini et patris nestri Romanorum imperatoris. Des que Conrad fut en état de poster les armes, il eut occasion d'exercer sa valeur contre l'anti-cesar Henri Baspon, landgrave du Thuringe, que les partisans de la cout de Rome avaient élu le 22 mai 1246, pour l'opposer à l'empereur Frédéric, et pour lequel l'évêque et la ville de Straebourg s'étaient déclarés. Le coup d'essai de Conrad ne fut pas heureux. Ayant ramassé à la hâte quelques troupes, il attaqua, près de Francfort, sep ennemiqui était supérieur en forces, pérdit la baz taille, let for oblige de se retirer en Bavière. Le vainqueur entra dans da Susber et assiégea i mais inutilement la ville d'Ulm. L'à résistance de cette place donna le tems à Confad de mettre une nouvelle arinée sur pied. Etant revenu en Suabe : 11 nt rentror sous son obeissance la plupart des villes qui l'avaient abandontié. Repoussé de toutes parts, Henri Raspon se replia sum Ack-Ju-Chapelle; dont il se disposa à faire le siège. Conrad le surprit, le défit, et le poursuivit jusqu'au cœur de la Thuringe coù il mourut le 47 fevrier de l'an 1247. Le pape Innocent IV vimplacable ennemi de l'empéreur Frédéric ; ayant fait clive, en 1248, un'nouvel anti-cesar dans la personne de Guillaume, comte de Hollande, Conrad se mit en devoir de s'opposer à sa mornimation. Mais il eut du désavantage dans un' combat qu'il sui livis près d'Oppenheim, dans le palatinat de Rhynes il l'empticha rependant de pénétrer dans la haute Allemagne... Contrad perditt, ew 1250, l'empereur Prederic', son por de la pape écrivit, d'année suivante ; aux seigneurs de la Smahe a qu'il ne permettrait jamais à son fils de possédér le rotanne de Germanie I 'ou la principauté'de Subbe : 'Nunguant ad Romandim regnum del imperfum dit Suevice principaliti consurgest. Le roi Quillaume fit assembler "en 1254; une diefe générale à Francfort, où Conrid fut déclaré déchu de tous ses absoits à l'empireret ses ductié de Surbe : sentence qui fut confirmée par l'anocentul Vi Cohrid ; proserit de l'Allemaglie', se retira en Sicile et de la dans le royaume de Naples, où il mourut, à Foggia, le 21 thail de la même année, empoisonné, dit-on, par les ordres de Mainfroi, son frère naturel. Il avait épouse : en 1046; Eliskeur ; file d'Otton; duc de Bavière careomic palatre de Rhin , dont il laissa un fils , qui suit-( Vay. Conrad: IV ; parmi les empereurs. ) To constant of the service of the se

we is the manufacture of the Connadin.

unique de Connad IV, et d'Elisabeth de Bavière, né le 25 mars na5a, luis devait succéder dans ses royaumes et duchés héréditaines son pères en mourant, avait confié sa tutelle à Berthold; marquis de Stachberg. Mais Berthold ent la faiblesse de la refuser par la crainte du pape Innocent IV, qui d'était emparé de tout le royaume de Sicile, en qualité de tuteur de son jeune vassal. Le bitard Mainfroi fit valoir, contre le pontife, les droits de la nature, et lui enleva la Sicile qu'il gouverna d'abord sous le nom de son neveu. A l'égard de la Suabe et de l'Alsace, elles

tombèrent entre les mains de différents seigneurs, lesquels s'en approprièrent les parties qui se trouvaient à leur bienséance. Depuis long-tems, plusieurs endroits de ces deux provinces ne reconnaissaient plus aucun duc, et étaient immédiatement soumis à l'Empire. Henri de Staleck, éseque de Strasbourg, profita des circonstances et du décret de proscription émané contre Conrad IV, pour réunir au domaine de son église, les biens qu'il avait accordés en fief à l'empereur Frédéric. Haguenau. dépendant autrefois des ducs, s'affranchit entièrement, en 1255, de leur domination, par la fayeur du roi Guillaume. Richard, qui lui succeda dans le royaume de Germanie, sollicité d'accorder à Conradin l'investiture de la Suabe et de l'Alsace, la refusa en 1362, sous prétexte que ces duchés n'étaient pas un bien propre, mais une simple administration à la collation de l'empereur. Conradin, ne voyant plus moyen de se soutenir en Alsace et en Suabe, ni dans toute l'Allemagne, tourna ses vues du côté dù royaume de Sicile, envahi, l'an 1 265, sur Mainfroi, par Charles, comte d'Anjou. Il partit, en 1366, avec Frédéric, margrave de Bade, son cousin, à la tête d'une petite armée, qui, a son arrivée en Italie, fut renforcée par les Gibelins. Mais, après divers succès, il tomba entre les mains de son rival, qui le fit périr sur un échafaud, le 29 och tobre 1468, à l'âge de suize aus. Il fut décapité, avec Frédéric. sur la place publique de Naples, et fut enterré avec lui dans la chapelle voising des saints Eloi et Martin, où t'en voit encore leur épitaphe. C'est ainsi que fut éteinte, par la most la plus ignominieuse, cette race des princes de Suabe, qui avait produit tant de rois et d'empereurs. Contadin avait été promis en mariage à Brigitte, fille de Thierri, dit le Sage, margreve do Misnie, laquelle épousa ensuite Conrad, due de Glogaw, puis Conrad I, margrave de Brandebourg: Il préjentlait, ainsi que son père, au royaume de Jerusalem. Nous avons plusieurs, titres des années 1259, 1260, 1263 et 1267, où il se qualifie Chunradus secundus, Dei gratia, Jeruzalem et Sycilia rex, dux Suevie. Il se nomme Conrad second; parce qu'il occupe ce rang dans la liste des rois de Jerusalem et de Sicile.

Conradin avait, des l'an 1263, disposé de tous ses biens en fayeur de Louis le Sévère, duc de Bayière, en cas qu'il mourut sans enfants: disposition qu'il étendit, en 1266, aux descendants de Louis et de Henri, son frère. Mais les duchés d'Alsace, de Suabe et de Françonie finirent syec Conradin, pour ne jamais être rétablis. Ce fut en vain qu'Alfonse, roi de Castille et de Léon, elu empereur par une partie des seigneurs allemands, prétendit à ces duchés, en 1255, du vivant de Conradin, commé

petit-fils', par sa mère Beatrix, de l'empereur Philippe. Vings ans après, en 1275, Alfonse renouvela ses prétentions et demanda l'investiture du duche de Suabe à l'empereur Rodolphe. Cette investiture, malgre les instances, du pape Grégoire. Xului fut réfusée par Rodolfe, en fondant les motifs de son refus sur le droit d'Allemagne, qui excluait les sommés de la succession aux duches. D'ailleurs, l'empereur Rodolfe n'était plus alors dans le cas de conférer les duchés d'Alsace et de Suabé, d'ont les domaines avalent été la plupart démembrés;

ét étaient passes dans plusieurs mains.

C'est donc une erreur dans le récit des auteurs modernes. que le savant Obrecht a suivi in prodromo rer. Alsatic. pag. 251, qui disent que l'empereur Rodolfe fit revivre en Alsace et en Suabe la dignité ducale, en faveur de Kodolfe, son fils cadet, et qu'il l'en revêtit, en 1282, à la diète d'Augsbourg. M. Schoepflin et dom Gerbert, abbé - prince de Saint - Blaise, ont solve dement prouve la fausseté de ce sentiment. Il est vrai que le : Dominicain, auteur des Annales de Colmat, en rapportant la mort du jeune Rodolfe, l'appelle dun Altatic Bodolfus, fillus regis Rudolfi. Mais cet écrivain ne lui donne ce titre qu'inproprement. Rodolfe n'a jamais porté augicelui de landgrave d'Alsace, comme on le verra dans la liste chronologique des ' landgraves de la haute Alsace; et ses successeurs ne prirent en aucun tems la qualité de duc de cetté province. D'ailléurs Rodolfe ne retira des debris, de l'ancien domaine des Hohens tauffen, que le landgraviat du Turgaw, et le droit de tenir en Suabe les assises provinciales au nom de l'empereur. Léopold II, duc d'Autriche, donna même, en 1360, des lettres. patentes, par lesquelles il avoua que ni lui ni ses ancêtres n'avalent aucuns droits ou prétentions sur l'ancien duché de Suabe. Rodolfe IV; frère de Léopold, prit à la vérité, en 1359 et 1360, dans ses chartes, la qualité de princeps Suevice et Aisatice, et dans ses sceaux, celle de dux Austrie, Styrie, Carinihie, Sue vie et Alsacie; mais les états immédiats de la Suabe et de l'Alsace le citerent, en 1361, à la diete de Nuremberg, où devaient se trouver l'empereur Charles IV et les électeurs pout y rendre raison de la nouveaute qu'il s'était permise. On ignore ce qui y fut décidé; mais il est certain que le décret de la diète ne lui fut pas favorable, puisqu'il ne prit plus les titres de prince ou de duc de Suabe et d'Alsace, dans les charles postérieures. Nous avons des lettres de Rodolfe, datées : du 5 septembre 1360, par lesquelles il reconnaît avoir pris malà-propos les titres de duc de Suabe et d'Alsace. Enfin , l'empré reur Charles IV, dans son diplôme original du i . mars 1398,

scellé d'une bulle d'or, dans lequel il reconnaît que les ancient ducs de Suabe étaient camériers perpétuels et héréditaires de l'église et des évêques de Strasbourg, ajoute en même tems: Dictus ducatus Suevie et ejus utile dominium conjunctum directo a longis retroactis temporibus ad sacrum romanum imperium devo-lutus noscitur.

Les terres du duché d'Alsace, dépendantes immédiatement de l'empire, furent, après l'extinction des ducs, administrées par les landvogts de cette province, c'est-à-dire par les avoués provinciaux d'Alsace, dont il ne sera pas inutile de donner la liste à la suite de ses anciens ducs,

#### LANDVOGTS D'ALSACE.

HEZEL, en 1123.

RUDEGER, en 1158 et 1193.

ULRIC, comte de Ferrette, et OTTON D'OCHSENSTEIN, en 1212.

WOLFELIN, en 1215 et 1232.

BERTHOLD DE TANNENRODE, en 1236 et 1238.

GUILLAUME DE WIMPFEN, en 1240 et 1241.

ADOLFE, comte de Waldeck, en 1255.

HENRI DE DICK, surnommé DE STAHLECK, évêque de Strasbourg, nomme landvogt d'Alsace, en 1259, par le roi Richard, niort le 2 mars 1260.

GAUTHIER DE GEROLDSECK, évêque de Strasbourg, mort le 14 février 1263, et HERMAN DE GEROLDSECK, son frère, tué le 8 mars 1262.

FREDERIC DE WINSTEIN, en 1270.

CONRAD WERNHER DE HAPSTATT, landvogt de la haute Alsace, en 1274 et 1278, mort en 1283.

CUNON DE BERGHEIM, landvogt de la basse Alsace, en 1274.

FRÉDÉRIC, comte de Linange, en 1277.

OTTON D'OCHSENSTEIN, neveu de l'empereur Rodolphe; en 1281 et 1292.

THIBAULT, comte de Ferrette, nommé en 1292, par l'empereur Adolfe, jusqu'en 1298.

| JEAN DE LICHTEMBERG, nommé, en 1298, par l'empe-<br>reur Albert, était ancore landvogt en 1307.                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SIGEBODON DE l'IGHTEMBERGy frère du précédent qu                                                                                                   |
| évêque de Spire, en 1308 mante de la                                                                           |
| JOFFRID" ou GODEFROIS, counte de Linninge, en 1310 et 1313 1313                                                                                    |
| OTTON D'OCHSENSTEIN, en 13,5 jusqu'en 1322.                                                                                                        |
| ALBERT: HUMEL DE LICHTEMBERG, en 1322.                                                                                                             |
| ULRIC, compe de Werd, landgrave de la hasse Absace, en 1324.                                                                                       |
| LÉOPOLD, duc d'Autriche, en 1325.                                                                                                                  |
| OTTON D'OCHSENSTEIN, pour la seconde fois en 1326 et 1327.                                                                                         |
| RODOLFE D'OCHSENSTEIN, chanoine de Strasbourg, en 1328.                                                                                            |
| ALBERT HUMEL DE LICHTEMBERG, pour la seconde fois, en 1330.                                                                                        |
| ULRIC, comte de Wurtemberg, en 1330.                                                                                                               |
| OTTON, duc d'Autriche, en 1331.                                                                                                                    |
| RODOLFE, comte de Hohenberg, en 1332.                                                                                                              |
| HUGUES, comte de Hohenberg, frère du précédent, en 1336 et 1337.                                                                                   |
| ALBERT, comte de Hohenberg, frère des deux précédents; chanoine de la cathédrale de Strasbourg et chancelier de l'empereur Louis, en 1338 et 1340. |
| ETIENNE, duc de Bavière, fils de l'empereur Louis, en 1341.                                                                                        |
| LOUIS ET FREDÉRIC; comtes d'Oetingen, landgraves de la basse Alsace, en 1344 et 1345.                                                              |
| GERWIG GUSSE DE GUSSENBERG, en 1346.                                                                                                               |
| JEAN DE LICHTEMBERG, doyen de la cathédrale de Stras-<br>bourg, en 1347.                                                                           |
| JEAN DE FENESTRANGE, en 1349.                                                                                                                      |
| HUGUES, comte de Hohenberg, en 1350 et 1353.                                                                                                       |
| RUPERT, électeur palatin, en 1354-                                                                                                                 |
| BURCARD, burgrave de Magdebourg, en 1356.                                                                                                          |
| RODOLFE, archiduc d'Autriche, en 1357 et 1358. XIII. 62                                                                                            |
|                                                                                                                                                    |

490 CHRONOLOGIE HISTORIQUE

BURCARD, burgrave de Magdebourg, pour la seconde fois, en 1360.

WENCESLAS, duc de Luxembourg, frère de l'empereur Charles IV, en 1365 et 1367.

STISLAS DE WEITENMUHLE, en 1370.

ULRIC DE FENESTRANGE, en 1371.

ALBERT, et LÉOPOLD, son frère, archiducs d'Autriche, en 1371.

RODOLFE DE WALDSÉE, en 1372.

ULRIC DE FENESTRANGE, pour la seconde fois, en 1375 et 1382.

WOLMAR DE WICKERSHEIM, en 1384 et 1386.

STISLAS DE WEITENMUHLE, en 1386.

RODOLFE DE WATTWEILER, abbé de Mourbach, en 1390.

BORZIBOY DE SWINAR, en 1391 et 1393.

JODOQUE, marquis de Moravie, et EMICHON, comte de Linange, en 1394.

SIMON WECKER, comte de Deux-Ponts-Bitsch, en 1395 et 1396.

BORZIBOY DE SWINAR, pour la seconde fois, en 1397. FRÉDÉRIC, comte de Linange, en 1399 et 1400.

DIETERIC DE WEITENMUHLE, en 1400.

REINHARD DE SICKINGEN, en 1400.

LOUIS LE BARBU, électeur palatin, en 1408.

LOUIS, électeur palatin, fils du précédent, en 1436.

FRÉDÉRIC, électeur palatin, frère de Louis, en 1451.

LOUIS LE NOIR, duc de Deux-Ponts, en 1470.

FREDÉRIC, electeur palatin, pour la seconde fois, en 1472.

PHILIPPE L'INGÉNU, électeur palatin, en 1476.

MAXIMILIEN I, archiduc d'Autriche, en 1504.

CHARLES V, archiduc d'Autriche, en 1519.

FERDINAND, archiduc d'Autriche, en 1521.

LOUIS I.E PACIFIQUE, electeur palatin, en 1530.

FRÉDÉRIC, electeur palatin, en 1544.

OTTON-HENRI, électeur palatin, en 1556.

#### DES LANDVOGTS D'ALSACE.

FERDINAND I, archiduc d'Autriche, en 1558.

MAXIMILIEN II, archiduc d'Autriche, en 1564.

FERDINAND II, archiduc d'Autriche, en 1566.

RODOLFE II, archiduc d'Autriche, en 1595.

MAXIMILIEN III, archiduc d'Autriche, en 1605.

LÉOPOLD, archiduc d'Autriche et évêque de Strasbourg, en 1620.

HENRI DE LORRAINE, comte d'Harcourt, en 1649.

JULES, cardinal de Mazarin, en 1659.

ARMAND CHARLES, duc de Mazarin, en 1661.

ALEXIS, comte de Châtillon, en 1713.

LOUIS, duc de Châtillon, en 1753.
N...., duc de Choiseul.

TIN DU TOUR TREEZE.

# TABLE DES MATIÈRES

#### CONTENUES

### DANS CE VOLUME.

| Ducs de Normandie                |     | ٠. |     |           | •    | 1              |
|----------------------------------|-----|----|-----|-----------|------|----------------|
| COMTES, PUIS DUCS D'ANJOU        |     | •  |     | •         |      | 40             |
| Ducs de Touraine                 |     | •  |     |           |      | <sub>7</sub> 3 |
| COMTES DU MAINE                  |     |    |     |           | •    | 83             |
| Sires, puis comtes de Laval      |     |    |     |           |      | 108            |
| Comtes, puis ducs d'Alençon      |     | •  | •   |           |      | 142            |
| COMTES DU PERCHE                 |     | •  |     | <b>16</b> | ìı,  | 172            |
| COMTES ET DUCS DU BRETAGNE       |     |    |     |           |      | •              |
| Comtes, puis ducs de Penthièvre. |     | •  | . 😮 | •         |      | 247            |
| BARONS DE FOUGERES               | .•  |    | ••  |           | ,. • | 270            |
| COMTES DE FLANDRE                |     |    | •   | ٠.        | •    | 281            |
| COMTES DE HAINAUT                |     | •  |     |           |      |                |
| Rois et ducs de Lorraine         |     |    |     | •         |      | 378            |
| COMTES, PUIS DUCS DE BAR         |     |    | •   |           |      | 427            |
| Comtes et vicomtes de Verdun     | _ 4 |    |     |           |      | 444            |
| COMTES DE VAUDEMONT              |     |    |     |           |      |                |
| Anciens ducs d'Alsace et de Sua  |     |    |     |           |      |                |
| LANDVOGTS D'ALSACE               |     |    |     |           |      | -              |

FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES.

·

.

-,

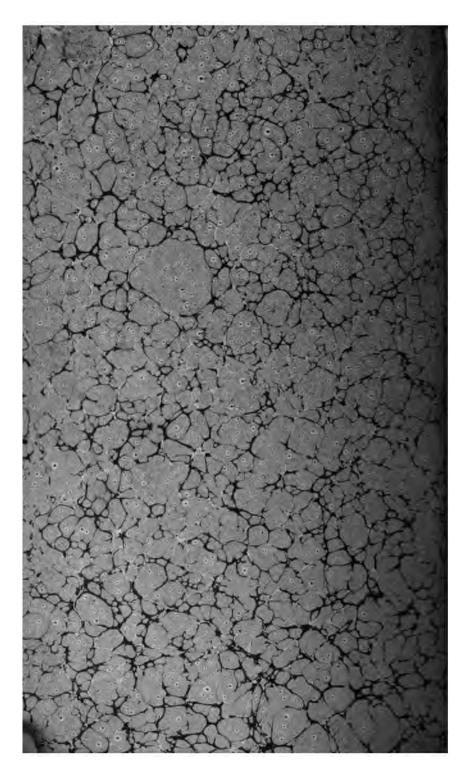

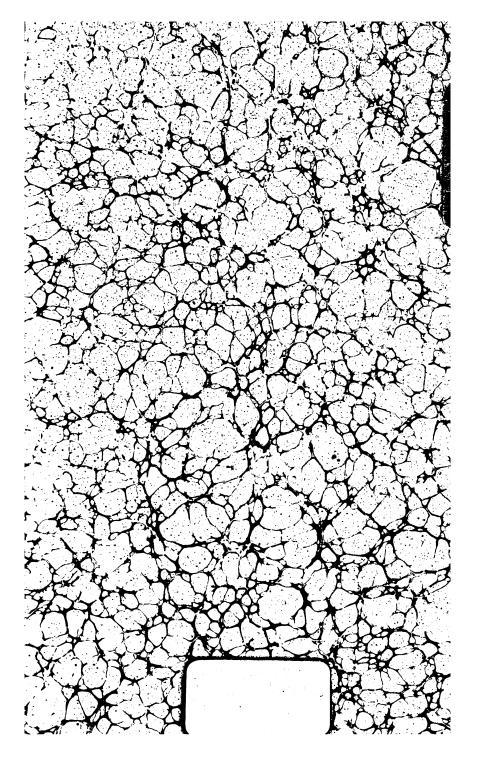

